

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





# GRAMMAIRE COMPARÉE

DES

## LANGUES INDO-EUROPÉENNES



### LIBRAIRIE HACHETTE ET C"

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, Nº 79, A PARIS

L'ouvrage forme 5 volumes in-8° raisin qui se vendent, brochés : 38 francs.

Le tome V, contenant le Registre détaillé des mots compris dans les quatre volumes, par M. Francis Meunier, se veud séparément : 6 francs.

# K GRAMMAIRE COMPARÉE

DES

### LANGUES INDO-EUROPÉENNES

COMPRENANT

LE SANSCRIT, LE ZEND, L'ARMÉNIEN
LE GREC, LE LATIN, LE LITHUANIEN, L'ANCIEN SLAVE
LE GOTHIQUE ET L'ALLEMAND

PAR M.(FRANÇOIS)BOPP

TRADUITE SUR LA SECONDE ÉDITION

ET PRÉCÉDÉE D'INTRODUCTIONS

PAR M. MICHEL BRÉAL

MEMBRE DE L'INSTITUT

PROPESSEUR DE GRAMMAIRE COMPARÉE AU COLLÉGE DE FRANCE

DEUXIÈME ÉDITION

TOME III



# PARIS IMPRIMERIE NATIONALE

M DCCC LXXVI

Bleane

### INTRODUCTION.

Avant de donner un aperçu du présent volume, qui est tout entier consacré à l'étude du verbe, nous demandons la permission de revenir au tome précédent, et de reprendre notre analyse au point où nous l'avons laissée. De bienveillants critiques m'ont engagé à donner plus de développement à ces résumés : c'est une invitation à laquelle je me conforme avec plaisir. Toutefois, comme il faut rester dans les limites d'une introduction, nous bornerons notre examen à un certain nombre de points essentiels.

Depuis l'achèvement du second volume de cette traduction, l'auteur de la *Grammaire comparée* a cessé de vivre. Nous n'avons pas attendu ce moment pour faire la part de la critique en parlant de son œuvre; nous continuerons dans le même esprit de respectueuse franchise, certain qu'aucun lecteur ne pourra se méprendre sur nos intentions.

### LA DÉCLINAISON SLAVE.

Après avoir traité de la formation des cas dans les langues indo-européennes, M. Bopp nous donne un chapitre spécial sur la déclinaison en ancien slave 1. Pour s'ex-

ш.

<sup>1 \$ 256-279.</sup> 

pliquer cette irrégularité, qui peut étonner le lecteur, il faut se reporter à la première édition. Dans le premier fascicule, qui finissait avec la formation des cas, le slave ne figure pas encore au nombre des idiomes étudiés par l'auteur. Pendant l'intervalle qui sépara la première livraison de la seconde, M. Bopp, pour combler cette lacune, dépouilla les ouvrages de Dobrowsky et de Kopitar<sup>1</sup>, et, pour faire entrer les langues slaves en ligne avec le reste de la famille, il prit le parti de leur consacrer un chepitre spécial en tête du deuxième fascicule. Bien que, dans la seconde édition, le slave soit mis, dès le début de l'ouvrage, en regard des autres idiomes, M. Bopp n'a point supprimé les paragraphes qu'il avait autrefois composés. Il a craint, sans doute, de déranger l'ordonnance de son livre. Mais il a senti, en outre, que ce morceau avait son unité et présentait un intérêt à part.

En effet, nous y voyons de la manière la plus claire quelles différences existent entre les théories suggérées par l'étude particulière d'un idiome et les enseignements que fournit la grammaire comparative. Bopp tire de Dobrowsky sa connaissance de l'esclavon; il lui emprunte tous ses exemples. Mais il est en désaccord avec lui dès qu'il s'agit de les expliquer. Les désinences casuelles ont l'air de u'être pas les mêmes chez les deux écrivains, et il arrive souvent que Bopp conclut à l'absence de toute ter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dobrowsky, Institutiones lingua slavica veteris dialecti (Vienne, 1822). Kopitar, Glagolita Clozianus (Vienne, 1836). Bopp consulta, en outre, un certain nombre de livres se rapportant aux dialectes modernes. Pour la seconde édition de son ouvrage, il revit toute la partie slave d'après los travaux de Miklosich.

minaison là où l'auteur slave, d'accord avec l'instinct de ses compatriotes, avait cru clairement sentir la présence d'une flexion grammaticale. Il est bon de montrer la cause de cette divergence, qui ne tient point aux auteurs, mais uniquement à la méthode. Un tel examen sera d'autant plus utile que le grec et le latin nous présentent, pour peu que nous y fassions attention, des faits absolument identiques.

Rappelons d'abord que l'ancien slave a subi les effets d'une loi phonique extrêmement rigoureuse, d'après laquelle toutes les consonnes qui se trouvaient primitivement à la fin des mots ont dû être supprimées 1. Ainsi matar « mère » (grec μήτηρ, latin mater) est représenté au nominatif par mati; nabhas « nuage » (grec vépos) fait au nominatif-accusatif nebo. Ce n'est pas que les idiomes slaves, tels qu'ils existent aujourd'hui, ne puissent supporter une consonne finale : ils les soussrent, au contraire, fort bien, et ils ne témoignent d'aversion pour aucune. Mais ce sont, pour employer l'expression de Bopp<sup>2</sup>, des consonnes de la seconde génération, c'est-à-dire des consonnes qui se trouvaient d'abord comprises dans le corps du mot, et qui ne sont arrivées à en occuper la fin qu'après que les finales primitives eurent été rongées. On comprend aisément quels ravages une pareille loi a dû exercer sur les désinences grammaticales : beaucoup ont

Voyez \$ 92 °. Comparez Schleicher, dans les Beiträge de Kuhn et Schleicher, I, 401-426.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Première édition de la Grammaire comparée. Préface du second fascicule, p. vi.

disparu absolument. Mais l'esprit des peuples slaves, comme celui de toute la race indo-européenne, était tellement habitué aux flexions, qu'il crut en apercevoir dans certaines parties du mot qui, à l'origine, n'avaient nullement ce caractère. Ainsi l'adjectif novă, nova, novo, qui correspond au latin novu-s, nova, novu-m, au sanscrit nava-s, nava, nava-m, parut avoir encore sa flexion, quoique en réalité l'ŭ du masculin et l'o du neutre soient la voyelle finale du thème. Mais comme il suffisait que l'instinct grammatical du peuple slave crût reconnaître en ces lettres des exposants de relations casuelles pour qu'effectivement elles le devinssent dans l'usage, une déclinaison d'origine secondaire se substitua à la flexion primitive. Derrière l'ancienne désinence usée par le temps ou arrachée par l'action des lois phoniques, il en repoussa une autre prise sur la substance du thème.

On devine dès lors le désaccord qui va s'établir entre la grammaire slave et la grammaire comparée. Dans l'u final de vluku « lupus », Dobrowsky voit l'exposant du nominatif, tandis que Bopp, rapprochant vluku du sanscrit vrika-s, conclut que le s, signe du nominatif, est tombé, et que l'a final du thème s'est affaibli en u. Dans les thèmes en jo, correspondant aux mots grecs comme ayio-s, aux mots latins comme sociu-s, l'action des lois phoniques a été encore plus lcin : le thème sinjo « cæruleus » s'est altéré au nominatif masculin en sini et au neutre en sine; mais cette différence de l'i et de l'e suffit à l'esclavon pour distinguer les deux genres. Dès lors, la grammaire slave appelle l'i et l'e des désinences, tandis que l'analyse scientifique constate que le thème sinjo a perdu sa flexion, et

qu'il a subi, au masculin et au neutre, deux contractions différentes 1.

D'un autre côté, il est facile de concevoir quelle perturbation la même loi a jetée dans la déclinaison des thèmes terminés par une consonne. Outre que le nominatif mati « mère » est privé de sa désinence, il a perdu aussi le r qui la précédait. Mais ce r reparaît au génitif matere, au datif materi, grâce à la voyelle dont il est suivi et à l'abri de laquelle il s'est conservé. Il en est de même pour le s de nebo (= sanscrit nabhas « nuage ») : cette lettre reparaît au génitif nebese, au datif nebesi. Que fait Dobrowsky? Partant de l'idée que les cas obliques se tirent du nominatif, il regarde les lettres r, s comme des additions appartenant au mécanisme de la déclinaison, et divisant les mots de cette manière : mat-er-e, neb-es-e, il appelle les syllabes er, es des « augments » 2.

Ces rapprochements sont instructifs, parce qu'ils nous montrent que la connaissance pratique d'une langue peut très-bien s'unir à l'entière ignorance de sa structure intime. L'instinct même du peuple n'est pas toujours un guide infaillible, ou plutôt il n'a d'autorité décisive que pour l'usage actuel d'un idiome. Ce qui fait que le peuple est un assez mauvais juge en grammaire, dès qu'il s'agit de se prononcer sur les questions d'origine, c'est la facilité même avec laquelle il introduit un sens nouveau dans des formes qui ont été créées pour un autre emploi. Il ne con-

<sup>&#</sup>x27; Ajoutons cependant que la diversité des contractions est due sans doute aux lettres différentes (s et m) dont le thème était suivi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Institutiones linguæ slavicæ, p. 475. Comparez Kopitar, Glagolita, p. 54.

naît guère que le langage du jour, comme il interprète ses coutumes d'après ses idées présentes, et comme il altère les traditions du passé en y mêlant ses plus récents souvenirs.

Au lieu du slave, le lecteur n'aura point de peine à mettre ici le grec, le latin ou le français. Pour un Romain, l'u de novu-s, novu-m semblait faire partie de la désinence. L'e final de mare, dulce faisait l'effet d'être le signe du neutre. Dans les prosodies latines qu'apprennent nos élèves, on divise les génitifs hominis, generis de cette facon: hom-in-is, gen-er-is, et l'on a inventé pour les syllabes in, er le nom de « crément ». En français, ciel et cieu-x, beau et belle présentent une flexion apparente qui s'est formée aux dépens de la partie autrefois invariable. Ces faits sont exactement semblables à ceux que nous venons de citer en slave, et les grammairiens latins ou français qui les ont expliqués n'ont guère montré plus de sens historique que Dobrowsky. Une telle rencontre prouve clairement que nous sommes exposés à nous tromper sur la cause des faits les plus simples et que nous courons le risque d'imaginer les théories les plus chimériques, du moment que nous bornons notre vue à un seul idiome, pris à un seul moment de son existence.

### L'ADJECTIF.

Entre le substantif et l'adjectif, il n'y avait, dans le principe, aucune différence de forme. Comme le langage, pour marquer les personnes ou les objets, les désignait par leur qualité ou leur manière d'être la plus saillante, tous les substantifs ont commencé par être des adjectifs pris substantivement. Déva « dieu » a en sanscrit un comparatif et un superlatif; il signifie «le brillant». Mâtar, qui dans le sanscrit classique veut dire uniquement «la mère, a dans les Védas un masculin avec l'acception de « créateur ». On sait avec quelle facilité, même dans nos idiomes modernes, nous faisons prendre tour à tour à un nom l'un ou l'autre rôle. Quand notre esprit, derrière la qualité mise en relief par le langage, va chercher une personne ou une chose, nous avons un substantif; mais si, s'arrêtant à la notion de la qualité, il néglige l'idée de l'objet auquel elle appartient, c'est un adjectif que nous employons. Une des applications les plus intéressantes de l'étymologie, c'est de retrouver comme adjectif dans une langue le terme qui est devenu substantif dans une autre. En mythologie surtout, ces comparaisons ont donné lieu à des découvertes remarquables.

Cependant, l'adjectif, dans la plupart de nos idiomes, s'est à la longue distingué du substantif non-seulement par la signification, mais encore par la forme. Comment une différence qui, à l'origine, résidait seulement dans notre esprit, a-t-elle fini par trouver son expression dans le langage? Il ne sera pas hors de propos de nous rendre compte de ce fait, car il nous montre aux prises (pour employer les termes philosophiques) la forme et la matière du langage, et il est curieux de voir comment une catégorie logique est devenue, d'une façon plus ou moins explicite, une catégorie grammaticale. Trois causes surtout ont produit ce résultat.

En premier lieu, un choix s'est fait instinctivement. L'adjectif habituellement employé pour représenter un objet perdit sa valeur qualificative et devint uniquement le nom de cet objet. Ainsi súrya, qui voulait dire « le brillant, mais qui servait à marquer le soleil, signifia «le soleiln; manu «intelligent» devint le nom de l'homme. On perdit de vue l'épithète pour ne plus voir que l'être ou que la chose désignée, comme dans nos langues modernes nous savons très-bien faire abstraction du sens de certains noms communs, dès qu'ils sont employés comme noms propres. D'autres mots, au contraire, tels que laghu «léger», nava «nouveau», qui ne furent spécialement attachés à aucun objet, gardèrent leur vertu qualificative. Restés adjectifs, ils conservèrent deux facultés que les substantifs perdirent plus ou moins : celle de prendre tour à tour les trois genres et celle de s'élever au comparatif et au superlatif. L'altération phonique, en obscurcissant la signification des racines, contribua encore à séparer les deux classes de mots. L'Indou, dont la langue s'est moins modifiée, sent encore la parenté qui existe entre deu «rapide» et aeva «cheval»; mais quel Grec se serait douté de l'affinité de ἀχύς et de ἔππος? Grâce à cette altération, grâce à l'emploi purement substantif qu'on fit de l'un des deux mots, ils parurent avoir appartenu de tout temps à deux catégories différentes.

En second lieu, les suffixes aidèrent à la distinction. Il est vrai qu'un certain nombre sont employés indifféremment pour les deux classes de mots; mais d'autres, dès la période indo-européenne, commencent à être exclusivement réservés soit aux substantifs, soit aux adjectifs. Nous voyons bien, par exemple, que le suffixe ti a tout à la fois donné au latin des adjectifs comme fortis, tristis, mitis, et

des substantiss comme pestis, fustis, vestis. Mais dans toutes les langues de la famille, grâce à un très-ancien travail de répartition, tra sert déjà à former les noms d'instrument (ωλῆκ-τρο-ν, ras-tru-m) et est exclusivement attribué aux substantiss. La grammaire comparée nous fait quelquesois assister à ce classement. Dans le dialecte védique, -as sorme encore des adjectifs comme tar-as « pénétrant », ap-as « actif » 1; mais en sanscrit classique, en grec, en latin, as ne donne plus guère que des substantis, la plupart du genre neutre, tels que man-as, μέν-οs, gen-us 2.

Nous ne parlons ici que des suffixes les plus anciens, car ceux qui sont d'un âge plus moderne, et qui ordinairement ont été formés par la réunion de plusieurs suffixes primitifs, ont pu dès l'abord être destinés à l'une ou à l'autre classe de mots. Plus les langues avancent en âge, plus elles cherchent à marquer extérieurement cette séparation. Quelquefois le thème de l'une des deux sortes de mots est élargi. Ainsi le latin, qui a des substantifs comme fructus, manus, n'a plus d'adjectifs de cette espèce : il les a fait passer dans la troisième déclinaison, en adjoignant un i à l'u final du thème. En regard du sanscrit laghu-s « léger », du grec èλαχύ-s, le latin a le(g)vi-s; en regard de tanu-s « mince », de βραχύ-s « court », il a tenui-s, bre(g)vi-s 3.

En troisième lieu, un pronom vint se joindre à l'adjectif. Il faut croire que c'est là un procédé assez naturel à

<sup>&#</sup>x27; Comparez le latin opus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le suffixe as forme aussi des substantifs masculins et féminins (\$ 931 et suiv.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peut-être est-ce la difficulté de décliner le neutre qui a été la cause de cet élargissement du thème.

l'esprit humain, car plusieurs idiomes y ont recouru d'une manière tout à fait indépendante; mais ils ne sont pas allés tous également loin dans cette voie, et avant d'examiner les formes où la cohésion est entière, nous ferons bien de considérer celles qui nous présentent une soudure moins intime.

C'est en zend que la construction dont nous voulons parler est le plus apparente. L'adjectif, comme pour resserrer le lien qui doit l'attacher au substantif précédent, se fait accompagner du pronom relatif. On dira, par exemple : «le serpent venimeux», asím yim visavantem « serpentem quem veneniferum » 1. De même, en ancien perse, « l'armée séditieuse » se dit kâra hya hamitriya « exercitus qui seditiosus », et à l'accusatif : kâram tyam hamitriyam « exercitum quem seditiosum ».

Une adjonction plus étroite s'observe en ancien slave et en lithuanien. Le pronom, qui est toujours postposé, fait corps avec l'adjectif. Toutefois, l'union n'est point nécessaire et l'adjectif peut aussi s'employer seul. Nous avons donc pour les adjectifs une double déclinaison, l'une qu'on appelle déterminée ou complexe, l'autre qui porte le nom d'indéterminée ou simple. En ancien slave, par exemple, l'adjectif féminin doblja « vaillante » fait à l'accusatif singulier dobljun et à l'accusatif pluriel dobljan; avec le pronom annexe, il fait dobljun-jun et dobljan-jun. La composition n'est pas toujours aussi facile à reconnaître : des contractions se sont opérées entre l'adjectif et le pronom,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 237, 3. C'est cette construction qui a donné naissance à l'i izdfet persan. Dans les Védas, nous trouvons le pronom ya employé d'une façon analogue.

de sorte que la forme complexe se distingue seulement par une ou deux lettres de la forme simple. Ainsi, au masculin, le nominatif indéterminé est dobli, le nominatif déterminé, dobli-j. Les langues modernes sont encore allées plus loin. En russe, l'instrumental déterminé dobrū-m (ancien slave dobrū-imi) ne révèle plus la présence du pronom annexe que par l'adoucissement de l'u.

A peu près au même degré que l'ancien slave et le lithuanien se trouvent les langues germaniques. L'adjectif peut être employé, soit à l'état simple, soit avec un pronom qui lui est incorporé. De là la double déclinaison des adjectifs en allemand. Tandis qu'on dit, par exemple, avec l'article défini : der blinde mann, das grune laub, il faut dire, quand l'article manque : blinder mann, grunes laub. Cette double déclinaison, qui existe déjà en gothique, est due au même pronom ya que contiennent en ancien slave les formes comme dobliun-jun ou dobli-j'. Mais il y a cette dissérence entre l'ancien slave et l'allemand que ce dernier idiome a réglé d'une manière beaucoup plus stricte l'usage de la forme pronominale. Le principe, c'est qu'il faut éviter le double emploi. Comme l'article défini der, die, das renferme déjà lui-même le pronom annexe ya, on met sous la forme simple l'adjectif dont il est suivi (der gute vater). Quand, au contraire, l'adjectif est employé sans article, ou quand il est précédé d'un pronom simple comme ein, mein, dein, sein, il paraît sous la forme pronominale (guter vater, mein guter vater)2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 287 et suiv. Comparez Ebel, dans le Journal de Kuhn, V, p. 304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'allemand montre sur ce point beaucoup de délicatesse et de logi-

Le plus haut point de cohésion a été atteint par les langues slaves modernes : l'adjectif composé a presque partout remplacé en prose l'adjectif simple<sup>1</sup>. Mais comme, d'un autre côté, la présence du pronom annexe ne se révèle plus guère que par quelques modifications phoniques, ces idiomes ont l'air de posséder une déclinaison spéciale pour les adjectifs.

C'est à M. Bopp que revient le mérite d'avoir analysé tous ces faits<sup>2</sup>. Avant lui, la double déclinaison des adjectifs allemands était regardée comme une singularité inexplicable, ou était expliquée d'une façon très-défectueuse. Jacob Grimm, dans sa Grammaire allemande, regarde blinder comme la forme la plus ancienne et la plus simple: aussi l'a-t-il appelée la forme forte, nom qui lui est resté<sup>3</sup>. Bopp lui-même n'a pas trouvé du premier coup la vraie explication. Dans la recension qu'il donna, en 1827, de

que. Les pronoms ein, mein, dein, sein ne sont simples qu'au nominatif : les cas obliques renferment le pronom annexe ya. Aussi, par une nouvelle application de la même règle, l'adjectif reparaît-il sous la forme simple dans les cas obliques (meines guten vaters et non meines gutes vaters).

- ' Ce dernier n'est plus guère usité que comme attribut, c'est-à-dire dans le même emploi où l'allemand se sert de l'adjectif privé de flexion.
- <sup>2</sup> En lithuanien, où la forme complexe de l'adjectif est encore très-transparente, la présence du pronom a été reconnue dès le xvu siècle. Voyez sur ce sujet Benfey, Histoire de la linguistique et de la philologie orientale en Allemagne, depuis le commencement de ce siècle et avec un coup d'œil sur les temps antérieurs (Munich, 1869), p. 489. Nous profitons de la première occasion qui se présente pour signaler cet excellent ouvrage, qui sera bientôt entre les mains de tous les linguistes. Nous y avons nous-même fait plusieurs emprunts dans le cours de cette introduction.
- <sup>3</sup> Grammaire allemande, I (2° édition), p. 597. Comparez IV, p. 460, 509 et 582.

la Grammaire allemande de J. Grimm<sup>1</sup>, il regarde encore les formes blinder, grünes, non comme renfermant effectivement un pronom, mais comme portant simplement une désinence pronominale : en d'autres termes, il suppose que par une extension dont plusieurs idiomes nous présentent des exemples, les adjectifs ont été fléchis sur le modèle des pronoms<sup>2</sup>. C'est l'étude du slave et du lithuanien qui a suggéré à M. Bopp la véritable solution.

Au reste, tous les problèmes qui se rattachent à cette double déclinaison germanique ne sont pas éclaircis. Pour ne citer que deux points encore incertains, le n qui caractérise la forme faible (gothique blindan) a donné lieu aux hypothèses les plus diverses, et l'on s'est demandé si ce n ne serait pas lui-même le débris d'un pronom annexe<sup>3</sup>. D'un autre côté, notre auteur laisse planer un certain doute sur la manière dont, selon lui, se déclinait la forme forte : l'adjectif et le pronom portaient-ils l'un et l'autre la flexion, comme en slave et en lithuanien, ou bien le pronom annexe se fléchissait-il seul? Les formes les plus anciennes sont déjà trop contractées pour qu'il

La recension en question a été reproduite dans le volume intitulé Vocalismus. Voyez page 121 et suiv. Cette première opinion de Bopp est celle qu'a adoptée Schleicher, dans son Compendium (2° édition), p. 624.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Des exemples d'empiétement de la déclinaison pronominale sur la déclinaison des noms se trouvent en grec, en latin, en lithuanien, en pâli (\$\$ 173, 228, 248, 274).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 286. Comparez Guillaume Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache (Berlin, 1868), p. 408. On trouvera en cet endroit l'énumération des diverses suppositions qui ont été faites à ce sujet. Voyez aussi Leo Meyer, Ueber die Flexion der Adjectiva im deutschen (Berlin, 1863).

ait été possible jusqu'à présent d'arriver à cet égard à une certitude.

### LES DEGRÉS DE COMPARAISON.

C'est à l'occasion des adjectifs que M. Bopp traite des degrés de comparaison. S'il avait voulu suivre un ordre rigoureux, il aurait dû joindre cette étude au chapitre de la formation des mots; en effet, le comparatif et le superlatif se marquent à l'aide de suffixes qui ne sont nullement réservés aux adjectifs, mais qui s'ajoutent aussi, par exemple, aux pronoms et aux adverbes. Mais comme l'auteur évite de déranger sans nécessité les habitudes reçues, il a mieux aimé conserver à ces formations la place qu'elles ont de tout temps occupée dans nos grammaires.

Une certaine confusion, due à une théorie défectueuse, règne dans ce chapitre. Nous rappellerons donc très-brièvement les faits, pour pouvoir ensuite mieux expliquer en quoi notre auteur nous paraît les avoir faussement interprétés.

Les langues anciennes possédaient plus d'une manière d'exprimer le comparatif : c'est ainsi qu'en grec nous avons ηδίων et γλυκύτερος. Dans ὑπέρ, comparé à ὑπό, nous découvrons les restes d'une troisième forme. Ramenés à leurs types les plus anciens, les suffixes du comparatif sont : 1° ra, qui n'a subsisté que dans un petit nombre de mots. Nous avons, par exemple, en sanscrit, avara « inférieur », apara « postérieur »; en grec, ὑπέρ; en latin, superus, inferus; en gothique, unsar « notre », izvar « votre ». Comme on le voit, ce sont ou des adjectifs indiquant une situation dans l'espace, ou des pronoms, c'est-à-dire des

mots appartenant aux couches les plus profondes du langage 1. Il est probable que c'est la brièveté du suffixe ra, ainsi que son sens trop peu déterminé (car il a encore d'autres emplois que de marquer le comparatif), qui l'ont fait sortir de l'usage courant. Mais il n'a pas pour cela disparu : nous allons le retrouver comme partie intégrante du suffixe tara, qui l'a remplacé. 2° tara. On a, par exemple, le sanscrit katara « lequel des deux? », antara « intérieur », punyatara « plus pur »; le grec τότερος, κου-Φότερος; le latin uter, noster, dexter; le gothique hvathar « lequel des deux? », anthar « l'autre ». 3° yans, que nous trouvons dans le sanscrit bhûyans « plus nombreux », le grec πόδων, le latin suavius, le gothique mais « plus »².

Au superlatif, la variété des suffixes est encore plus, grande. Nous avons : 1° ta, qui s'est conservé dans les noms de nombre ordinaux. En grec, ωρῶτος, τρίτος, δέκατος; en latin, quartus, quintus; en gothique, saihstan « sixième », ahtudan « huitième ». Le sanscrit a altéré le t en th<sup>3</sup> : ća-

Les langues anciennes font du comparatif un usage beaucoup plus étendu que nos idiomes modernes. Elles peuvent l'employer toutes les fois qu'il s'agit d'exprimer une notion qui, pour être complète, suppose un second terme : ainsi le comparatif est de mise avec les mots signifiant droit et gauche, haut et bas, devant et derrière, notre (par opposition avec ce qui n'est pas à nous), etc. De même, le superlatif s'emploie avec les mots exprimant une situation dans l'espace ou dans le temps, avec les noms de nombre ordinaux et toutes les fois qu'il y a relation exprimée ou sous-entendue entre plusieurs objets.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour le détail de ces identifications, nous renvoyons à l'ouvrage de Bopp (\$ 298° et suiv.). — Sur le comparatif et le superlatif, on pourra consulter aussi : Weihrich, De gradibus comparationis linguarum sanscrite, grace, latinæ, gothicæ (Giessen, 1869).

<sup>3</sup> Voyez \$ 12.

turtha « quatrième ». 2º ma. En sanscrit, avama « le plus bas », saptama « septième », daçama « dixième »; en grec, σρόμος, έβδομος; en latin, summus (pour supmus), infimus, minimus, primus, decimus; en gothique, fruman « premier », auhuman « supérieur ». 3° tama. C'est la réunion des deux précédents. En sanscrit, katama «lequel?» (en parlant de plusieurs), punyatama «le plus pur»; en latin, optimus, ultimus, mac-simus 1; en gothique, aftuman «le dernier ». Au lieu de combiner ensemble les suffixes ta et ma, le grec a redoublé ta, et a créé de cette manière son suffixe τατο: γλυκύτατος. 4º ista. En sanscrit, mahishtha «le plus grand », garishtha «le plus lourd »; en grec, μέγισίος, κάκισίος; en gothique, hauhista «le plus haut». Ce suffixe ista est la réunion du suffixe comparatif yans avec le précité ta<sup>2</sup>. Le latin n'a point gardé ista, ou plutôt, enchérissant sur les idiomes congénères, il a combiné avec is (contraction de ius) son suffixe tumo, timo. De cette façon il a obtenu les formes comme doctis-simu-s, felicissimu-s.

Nous arrêtons ici cette exposition sommaire, renvoyant pour la preuve de ces rapprochements à l'ouvrage de Bopp. L'erreur où ce maître nous paraît être tombé, ç'a été de regarder tara et tama comme les suffixes primitifs, dont seraient dérivés par mutilation ta, ra et ma. Nous croyons,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour le changement de timus en simus, voyez Schleicher, Compendium, \$ 157<sup>4</sup>. Le s s'est à son tour assimilé à un r ou un l précédent : veter-rimu-s (pour veter-simu-s), facil-limu-s (pour facil-simu-s).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yans est un suffixe primaire, c'est-à-dire que dans les plus anciennes formations il se joint, non au thème, mais immédiatement à la racine. De là les mutilations apparentes signalées au \$ 248°. Il en est de même pour le suffixe superlatif ista.

au contraire, que les formes les plus courtes sont aussi les plus anciennes. Le besoin de précision, joint au besoin non moins naturel à l'homme d'exagérer sa pensée, ou de fortifier et de rajeunir des expressions que l'usage avait affaiblies, fit que l'on combina entre eux ces différents suffixes. Le grec τατος, le latin issimus, ainsi que les formes redondantes comme interior, en latin, nédishthatama «le plus voisin», en sanscrit, aftumist «le dernier», en gothique, sont des exemples très-clairs de ces sortes d'accumulations. Plus enclin par la pente de son esprit et par le cours de ses études à admettre des mutilations de formes autrefois complètes que des combinaisons dues à un instinct de perfectionnement, l'auteur de la Grammaire comparée a interverti l'ordre véritable : il croit que le latin superus a perdu la partie initiale de son suffixe (pour supterus), et que le ma du sanscrit pancama « cinquième » est pour pańcatama. Allant plus loin encore dans cette voie, M. Bopp fait dériver tama d'un ancien tarama, le grec vaτος d'un ancien ταροτος, et il suppose que l'origine commune de toutes ces formes est la racine tar, qui veut dire « aller au delà, surpasser ». Nous resterons fidèles à la méthode habituelle de notre auteur, en renonçant à voir une racine verbale dans ces antiques suffixes, et en expliquant les syllabes formatives ra, ta, ma comme des éléments pronominaux analogues à ceux qui servent à former tant d'autres noms 1. Ce sont ces éléments qui, en se combinant entre eux, ont donné les suffixes plus compliqués et plus modernes tara, tama, ista, τατο, issimo, qui ne sont point

111.

La théorie de Bopp a été d'abord contestée par Pott, dans son ouvrage intitulé Die quinare und vigesimale Zāhlmethode (1847), p. 216.

tous du même temps, et qui nous montrent le langage réunissant les mêmes syllabes à plusieurs reprises et de diverses façons.

Il est intéressant d'étudier ce travail de dépérissement et de rénovation. Tandis que le suffixe superlatif tama est resté vivant en latin, il est à peu près complétement sorti du grec. D'un autre côté, au lieu que le grec τερο n'a pas cessé, concurremment avec τον, de faire partie de l'organisme de la langue, et en fait encore partie aujour-d'hui, le latin ter a été de bonne heure étouffé par le suffixe ior. Dans les textes les plus anciens où nous puissions observer la langue latine, ter ne subsiste que pour un certain nombre de vieux comparatifs dont la formation appartient à une période antérieure et dont le nombre ne s'augmente plus 1.

Si l'on fait abstraction de la théorie dont il vient d'être question, le chapitre que nous analysons offre beaucoup d'observations justes et curieuses. Il présentera surtout de l'intérêt aux latinistes et aux germanistes. C'est à Bopp qu'on doit cette explication si ingénieuse de la syllabe is dans ista, issimus: de nouvelles recherches n'ont fait que la confirmer. M. Bensey a relevé en sanscrit les formes papiyastara a plus méchant, panishtama a très-digne de louange, surabhishtama a très-odorant, qui présentent la même composition. En grec, nous avons la los les est aussi àplosepos; en latin, magister, minister, sinister. C'est aussi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La même chose est arrivée en gothique.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benfey, Histoire de la linguistique, p. 492. Sur le comparatif et le superlatif latins, voyez Corssen, Journal de Kuhn, III, 241, et Kritische Beiträge, p. 313.

M. Bopp qui le premier a reconnu des comparatifs dans les mots latins comme uter, alter, ceteri, iterum. C'est lui enfin qui nous a fait apercevoir d'anciens comparatifs dans ces adverbes plus, magis, dont se servent encore nos idiomes modernes pour exprimer les degrés de comparaison, et qui sont comme les derniers survivants d'espèces perdues.

Une autre question est de savoir quel a été le sens primitif des suffixes de gradation. M. Bopp ne s'explique point sur ce sujet; toutesois, en proposant son étymologie de la racine tar «surpasser», il nous donne à penser qu'il regarde la signification relative comme la plus ancienne. Mais il ne faudrait point nous laisser tromper par le rôle qu'ont pris, en nos idiomes cultivés, le comparatif et le superlatif une fois placés dans la phrase et accompagnés de régimes. Il est plus probable que la signification absolue (c'est le terme employé par nos grammaires) a précédé la signification relative, et que le rôle primordial de ces suffixes ra, ta, ma était simplement d'insister sur l'idée marquée par le thème. On peut même supposer que la différence entre le comparatif et le superlatif, quoique certainement antérieure à la séparation de nos idiomes, est d'origine secondaire : apa-ra, apa-ma servaient peut-être uniquement à marquer un plus grand éloignement que apa, et c'est grâce au progrès du langage qu'ils se sont d'abord distingués l'un de l'autre et qu'ils ont ensuite exprimé l'éloignement, non plus en lui-même, mais par rapport à d'autres objets.

#### LES NOMS DE NOMBRE.

L'identité des noms de nombre dans toutes les langues aryennes est un des faits qui ont été le plus tôt et le plus souvent mis en lumière : il faut convenir qu'il ne pouvait guère échapper même à l'observation la plus superficielle.

Aujourd'hui encore, quoique nous ayons, pour démontrer la parenté de nos idiomes, des preuves plus délicates et, au fond, plus convaincantes, cette identité n'en mérite pas moins de fixer l'attention de l'historien et du linguiste. Pour ne citer qu'un exemple, l'accord de toutes les langues de la famille jusqu'à cent, leur désaccord à partir de cent, excepté pour le sanscrit et le zend, qui continuent la communauté jusqu'à mille, nous font apercevoir du premier coup la situation respective de ces idiomes.

Aux yeux du grammairien, l'identité des noms de nombre, tout en demeurant évidente, soulève cependant quelques difficultés de détail. Les modifications éprouvées par ces mots semblent parfois déroger aux lois ordinaires de la phonétique. On a peine, pour quelques-uns d'entre eux, à se représenter la forme primordiale. Devenus de bonne heure l'expression courante d'une idée abstraite, ayant pour la plupart subi de fortes contractions, ces mots, dont le sens étymologique était oublié, offraient plus de

<sup>1</sup> Nous citerons, par exemple, le latin sex et le sanscrit shash, le gothique fidvôr et le sanscrit catvâras. Sur le n final des noms de nombre sanscrits comme saptan, ashṭan, navan, daçan, voyez Ascoli, Di un gruppo di desinenze indo-europee, dans les Mémoires de l'Institut lombard (1868). Des comparaisons de M. Ascoli il résulte que ce n tient la place d'un ancien m. prise à l'altération. Aussi ne faut-il s'autoriser qu'avec précaution des changements qu'ils ont subis pour en tirer des lois applicables au reste du vocabulaire.

Malgré ces difficultés, M. Bopp n'a pas craint d'examiner l'origine de quelques noms de nombre, moins pour arriver à une solution que pour montrer dans quelle voie il faut chercher à résoudre le problème. Il dit avec raison que les représentations figurées ne peuvent nous fournir aucun renseignement. En esset, des siècles séparent le temps où les noms de nombre furent prononcés pour la première fois de l'époque où les chiffres surent inventés, et la signification des anciens termes était déjà trop obscurcie pour avoir pu diriger les auteurs des signes graphiques. Il reste donc la seule décomposition des mots: M. Bopp y applique sa merveilleuse pénétration. Rapprochant, par exemple, la déclinaison du nombre « quatre » de la déclinaison du nombre « trois », il fait ressortir la ressemblance frappante qui existe à certains cas entre ces deux mots 1. On est donc amené à penser que l'expression du nombre trois est renfermée dans celle du nombre quatre. S'il en était ainsi, il serait littéralement exact de dire que nos ancêtres ne surent compter que jusqu'à trois, et que dès le nombre quatre ils ont recouru à une addition (1 + 3). A son tour, cinq contiendrait quatre<sup>2</sup>. Ces étymologies

1 Voyez, par exemple, la déclinaison féminine :

Trois. Quatre.

tisras catasras

tisribhis catasribhis

tisrishu catasrishu, etc.

<sup>2</sup> Voyez \$ 313.

peuvent sembler subtiles; mais si l'on pense au prodigieux frottement qu'ont dû subir les noms de nombre, si l'on songe, par exemple, au français onze, douze, où la syllabe ze représente le latin decem, les hypothèses de notre auteur ne paraîtront pas d'une hardiesse excessive. Parce que l'homme n'a plus conscience de la raison qu'il a déposée dans les choses, les choses n'en ont pas moins leur raison.

Nous ne voulons pas dire que tous les noms de nombre doivent leur origine au même procédé. Il est probable que le mot daçan «dix» renserme la même racine qui se trouve dans δάκτυλος. D'autres noms ont pu être d'abord des termes signifiant «troupe, assemblage, amas», et le langage, en les rangeant dans un certain ordre, leur aura imposé la signification d'un nombre déterminé. C'est ainsi que, dans notre nomenclature militaire, les mots compagnie, bataillon, régiment, brigade, division sont subordonnés les uns aux autres de la façon la plus rigoureuse, sans que rien, dans la signification étymologique de ces mots, dût faire assigner nécessairement à aucun d'eux une place plutôt qu'une autre.

A partir de onze, l'étude devient plus aisée, la composition des mots nous étant, grâce à leur signification,
indiquée par avance. Mais sans cette nécessité intrinsèque,
il eût été difficile de reconnaître des contractions quelquefois étonnantes. Dans le sanscrit trinçat « trente », la dizaine
(daçat ou daçati) n'est guère représentée que par sa seconde syllabe, tandis que dans shashți « soixante » il ne
reste que la dernière. Dans le sanscrit çatam « cent », il ne
subsiste qu'une faible partie du mot entier qui est daça-

daçatam « dix fois dix »; une fois le produit obtenu, le langage a effacé la multiplication 1.

Quelques paragraphes sont ensuite consacrés par l'auteur aux nombres ordinaux. Mieux que toute autre partie du vocabulaire, les nombres ordinaux nous montrent le continuel travail de restauration et de redressement auquel sont soumis les idiomes. La plupart des langues indoeuropéennes ont refait à plusieurs reprises cette classe de mots. Comme il importe à la clarté du discours que le nombre ordinal rappelle par sa forme le nombre cardinal dont il est tiré, et comme, sous l'action des lois phoniques, ces deux termes sont quelquesois altérés de telle façon qu'ils deviennent étrangers l'un à l'autre, l'instinct populaire rétablit l'accord et remédie au défaut de symétrie en créant des expressions nouvelles. C'est ainsi qu'en français moderne quint, dime, qui étaient les représentants naturels de quintus, decimus, mais dont la ressemblance avec cinq, dix était ou effacée ou trop peu explicite, ont été remplacés par cinquième, dixième. La même reconstruction avait déjà eu lieu dans les langues anciennes. Il ne faut donc point essayer, comme s'y efforce notre auteur, de ramener à une forme commune le latin octévus et le sanscrit ashtama-s<sup>2</sup>. Ces mots n'ont point le même suffixe et la grammaire comparée doit ici reconnaître des dérivations différentes.

Le gothique a consciencieusement rétabli le mot entier : taihun-taihund. « cent ».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez tome II, page 245.

## LES PRONOMS.

Quand on remonte jusqu'aux premiers temps du langage, la dissérence entre les pronoms personnels et les pronoms démonstratifs s'efface. En effet, le geste, qui était le commentaire naturel de la parole, servait à faire comprendre si l'homme se désignait lui-même, ou s'il voulait parler de celui à qui s'adressait sa voix, ou s'il pensait à quelque personne ou à quelque objet éloigné. Il ne faut donc pas s'étonner de retrouver parmi les pronoms démonstratis les mêmes racines que l'usage a également affectées aux pronoms personnels. La syllabe ma, qui désigne le moi, fait partie intégrante du thème composé i-ma «celui-ci». La syllabe a, que Bopp reconnaît avec raison dans le nominatif a-ha-m « je», fournit aussi le premier élément de a-ya-m « ille » 1.

Cependant, il faut que la distinction entre les pronoms personnels et les pronoms démonstratifs, sans être primitive, soit fort ancienne, car elle s'est traduite par une dissérence très-caractéristique, à laquelle participent tous nos idiomes. Les pronoms « moi, toi » ne prennent point la marque du genre, soit que le langage ait jugé inutile de distinguer le sexe en des pronoms qui supposent la présence de la personne désignée, soit que la flexion de ces pronoms ait déjà été arrêtée en ses traits principaux

On sait que le latin emploie quelquesois hic dans le sens de ego: Si tu hic esses, aliter sentias,

dit Térence, dans l'Andrienne (III, 1, 10). Le grec, en pareil cas, dit ôse avrip. Sur un emploi analogue de ayań ganas «hic homo» en sanscrit, voyez \$ 333.

avant la création du féminin. Quant au pronom personnel de la troisième personne, c'est-à-dire au pronom résléchi « soi », il se dispense également de l'expression du genre : il a pu d'autant plus aisément s'en passer, qu'employé toujours aux cas indirects, il sigure seulement dans des phrases où l'action fait retour sur un sujet déjà connu.

La déclinaison des pronoms offre un certain nombre de particularités qui n'ont pas encore trouvé toutes une explication satisfaisante. L'une des plus remarquables, c'est l'addition du thème pronominal sma, qui a lieu régulièrement en sanscrit et en zend à certains cas des pronoms de la troisième personne. Ainsi le pronom ta fait au datif ta-smai, au locatif ta-smin, à l'ablatif ta-smat. Nous avons déjà ici un exemple de la facilité avec laquelle les thèmes pronominaux se juxtaposent et se soudent entre eux.

Dans les pronoms de la première et de la seconde personne, le thème sma figure aux cas du pluriel, et sa présence en ces mots doit être très-ancienne, car elle est attestée par le grec 1, par le gothique et le lithuanien 2. On lira avec intérêt les ingénieux paragraphes où M. Bopp, analysant les pronoms a-smé « nous », yu-shmé « vous », donne de la présence du thème sma une raison toute logique et philosophique. C'est que le moi, selon Bopp, ne

¹ Les pronoms grecs supposent la forme affaiblie smi, et non sma. Au thème sanscrit a-sma «nous» correspond, en éolien, le thème d-μμι, d-μμε (pour d-σμι, d-σμε); au thème yu-shma «vous» répond, dans le même dialecte, δ-μμι, δ-μμε. En dialecte attique, η-μι, σ-μι; de là les nominatifs pluriel η-μεῖs, σ-μεῖs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 166-175, 331-335.

peut pas avoir de pluriel: quand je dis « nous », j'exprime une idée qui comprend à la fois le moi et un nombre indéterminé d'autres individus qui ne sont pas moi. Le pronom a-smé est donc un composé copulatif signifiant « moi [et] eux » 1. Notre auteur se rencontre ici avec Apollonius Dyscole, qui, traitant du pronom, avait fait des observations analogues sur la compréhension logique des mots « nous » et « vous » 2.

Arrêtons-nous quelques instants aux agglutinations pronominales. Elles ne se font pas toutes de la même façon. Ou bien, ce sont des thèmes non fléchis qui se soudent ensemble, et le dernier seul prend les flexions casuelles : c'est ce que nous venons de voir pour les pronoms a-smé, yu-shmé. Ainsi sont formés en sanscrit les thèmes composés a-na, i-ma, é-ta, é-ka²; en grec, aù-tó-s; en latin, ū-nu-s (archaïque oi-no-s). C'est la composition la plus ancienne et la plus organique. Ou bien, les deux pronoms, simplement juxtaposés, se déclinent l'un et l'autre : tel est, en grec, le pronom éstis; en latin, le pronom quisquis. Ou enfin, le premier membre du composé se fléchit, et le

<sup>1</sup> Voyez \$ 331.

Voyez l'Essai sur Apollonius Dyscole de M. Egger, p. 106. Peut-être M. Bopp s'est-il montré ici plus philosophe que grammairien. Nous voyons que dans a-smâi «illi», a-smât «illo», a-smân «in illo», sma est construit en apposition avec le thème pronominal précédent. Il est difficile d'admettre que dans a-smê «nous», yu-shmê «vous» la construction soit autre. Sur l'origine probable du pronom sma, voyez Benfey, Ueber einige Pluralbildungen des indo-germanischen Verbum (Göttingen, 1867), p. 11, et Kuhn, dans son Journal, XVIII, p. 353 et 363.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans *ê-ta*, *ê-ka*, le premier membre est probablement le thème i frappé du gouna.

second, qui est traité comme une particule enclitique, reste invariable. C'est ce que nous trouvons, par exemple, dans le sanscrit kaç-cit, kaç-cana, dans le grec ő-Ss, dans le latin i-dom (pour is-dom), qui-dam, qui-cunque, hi-c, quis-que.

Ces trois sortes de composés représentent trois états successifs de la langue. On voit quelquesois un même pronom passer de l'un à l'autre. Le grec öde pouvait encore sléchir son second terme au temps d'Homère et d'Alcée, comme le prouvent le datif  $\tauoisdeoi$  et le génitif  $\tauoisdeoi$ . Le latin hi-c déclinait anciennement les deux thèmes pronominaux dont il est composé, si nous en croyons la forme heicei conservée sur une inscription. Ces mots nous montrent comment la vie grammaticale se retire peu à peu du second terme : privé de l'accent, ne saisant d'ailleurs que répéter les désinences du premier pronom, il perd une déclinaison qui paraît supersue, et il descend alors à l'état de simple enclitique.

A côté de ces formations, il faut mentionner les irrégularités et les bizarreries du langage. On ne peut guère expliquer le latin is-te que comme un composé dont le premier membre est un nominatif masculin pétrifié<sup>2</sup>. Tandis que le pronom ipse, au temps de Scipion l'Africain et de Plaute, fléchissait sa première partie et laissait la se-

<sup>1</sup> Inscriptiones Neapolitanæ de Mommsen, 5882:

Protogenes Cloul. suavei heicei situs mimus.

Heicei est un locatif : il est devenu plus tard hīc. Comparez Corssen, Ausprache, Vocalismus und Betonung der lateinischen Sprache (1<sup>re</sup> édition), I, p. 271. [Voyez toutesois 2<sup>e</sup> édition, I, 592.]

<sup>2</sup> Voyez \$ 343. [Une autre explication a été donnée par M. Louis Havet dans les Mémoires de la Société de linguistique, 11, p. 234.]

conde invariable 1, le latin classique a fait passer la flexion à la fin.

C'est le besoin de donner plus de corps à ces mots, joint au désir de montrer plus expressément les objets en accumulant les racines indicatives, qui a fait créer tant de pronoms composés. On sait combien les idiomes modernes sont allés loin dans cette voie : il suffit de citer l'italien stesso, le français celui-ci. Dans notre mot même, on découvre plus de thèmes pronominaux qu'il ne contient de lettres. Les langues anciennes, sans avoir porté l'agglutination aussi loin, ont pourtant donné des mots comme τοσοῦτος, τηλικοῦτος, quicunque, qui ne le cèdent guère à ces exemples. C'est ce penchant des pronoms à s'attirer les uns les autres qui a, suivant une théorie trèsvraisemblable, produit les génitifs et datifs latins comme illius, illi, dont pendant longtemps on n'a su donner aucune explication plausible<sup>2</sup>. Mais l'exemple le plus curieux est sans doute le pronom de la première personne «je», en latin ego, en sanscrit aham: dans ce pronom, que la philosophie se plaisait, il y a trente ans, à proclamer un mot indécomposable et irréductible, l'analyse philologique a découvert trois racines différentes 3.

Nous dirons maintenant quelques mots des divers thèmes

Opera, factis, consiliis reque eapse bene meritus (Festus, au mot reque).

— Eampse anum (Plaute, Aul. V, 7).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez la théorie exposée par M. Fr. Meunier dans les Mémoires de la Société de linguistique de Paris, I, p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aham, pour agham, se compose: 1° du thème démonstratif a; 2° du thème gha, qui existe en sanscrit comme enclitique et qui a fourni au grec la particule  $\gamma \dot{e}$ ; 3° de m, désinence du nominatif dans les pronoms (comperez tva-m, a-ya-m, i-da-m).

pronominaux que l'auteur a réunis sous le titre général de : « Pronoms de la troisième personne » 1.

La première et la seconde personne n'ont point de thème spécial pour marquer l'action réfléchie; on trouve, par exemple, le même accusatif dans cette phrase «il me regarde n et dans cette autre « je me regarde n. Au contraire, à la troisième personne, ce n'est point le même pronom qui est employé comme régime dans «je le regarde» et dans «il se regarde». La raison de cette différence est facile à comprendre : pour celui qui parle, il n'existe qu'une seule première et qu'une seule seconde personne. Au contraire, le domaine de la troisième personne est sans limites, et il importe à la clarté du discours que parmi les nombreux thèmes de la troisième personne, il y en ait un qui soit spécialement employé quand il s'agit de marquer le retour de l'action sur le sujet. Ce pronom est si nécessaire que les langues qui l'ont perdu, comme l'anglais<sup>2</sup>, ou qui l'ont rendu indéclinable, comme le sanscrit, ont dû le remplacer soit par une circonlocution (himself), soit par un substantif (dtman « esprit, âme »).

Quelques idiomes emploient sva comme le pronom réfléchi par excellence, de sorte qu'il signifie tour à tour « moi-même, toi-même, soi-même». Le grec éautou, par exemple, dont la partie initiale è n'est pas autre chose que le thème sva, peut avoir ces trois significations<sup>3</sup>. En an-

<sup>1</sup> Voyez \$ 341 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il manque déjà en ancien saxon et en anglo-saxon.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De même, les adjectifs pronominaux ἐόs, σφέτεροs peuvent signifier «mon, ton, notre, votre». Sur un emploi analogue de l'adjectif possessif sva en sanscrit, voyez le Glossaire de Bopp, au mot sva.

cien slave, citui san veut dire « je m'honore », quoique la traduction littérale soit « honoro se »; de même, citesi san « tu t'honores », littéralement « honoras se ». Il est difficile de décider si le pronom sva a eu dès l'origine cette aptitude générale à représenter toutes les personnes, ou si c'est par une sorte d'abus qu'il a pénétré de la troisième dans la seconde et dans la première. On verra plus loin les conséquences que notre auteur a tirées de ces faits pour l'explication du passif latin 1.

Si la différence entre les pronoms personnels et les pronoms démonstratifs s'efface quand on remonte le cours des âges, à plus forte raison devons-nous regarder comme d'origine secondaire les distinctions que l'usage a établies entre les pronoms démonstratifs, interrogatifs, relatifs et indéfinis. Les thèmes pronominaux avaient dans le principe une signification indéterminée qui les rendait tous également propres à remplir tour à tour ces dissérentes fonctions. C'est petit à petit, à mesure que le langage s'est fixé, et grâce à une syntaxe plus savante, que la spécialité des pronoms a commencé à se dessiner. L'étude des suffixes nous ramène à une période où ka, ya, na, ta étaient synonymes. Les pronoms composés ont gardé aussi quelque chose de cet état flottant du langage. Tandis que le thème ka, employé seul, sert à l'interrogation, nous voyons que dans le composé éka « un » il figure avec un sens affirmatif. Ainsi qu'il arrive souvent, le composé nous a conservé l'acception la plus ancienne.

Une des tâches de la grammaire comparée sera de re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 476 et suiv.

chercher à quelle époque la spécialité de la fonction a commencé pour les pronoms. Il n'en est qu'un dont on puisse affirmer avec certitude qu'il avait reçu un emploi distinct dès avant la séparation des idiomes aryens : nous voulons parler du thème précité ka, auquel, dans toute la famille, est dévolue la fonction interrogative. Pour tous les autres, le doute est permis. M. Bopp paraît supposer que le thème ya avait dès la période indo-européenne le rôle de pronom relatif que nous lui voyons en sanscrit. Mais si l'on examine les dérivés du thème ya, dont la plupart sont purement démonstratifs1, si l'on songe qu'en latin et en gothique la fonction du pronom relatif a été imposée par surcroît au thème ka, si l'on prend garde enfin à l'emploi du pronom ya dans les textes védiques<sup>2</sup>, on est amené à penser que la spécialité de la fonction ne remonte pas pour ce thème aux temps reculés où M. Bopp a cru pouvoir la fixer. L'exemple de l'allemand, qui emploie der dans le même sens que welcher, montre avec quelle facilité une langue peut infuser la signification relative dans un thème pronominal quelconque.

Rien n'est plus naturel que de rencontrer comme article dans une langue le même mot qui est pronom démons-

Comparez, par exemple, le latin jam, le gothique jah «et», ja «oui», jai «certes», jains «celui-là».

<sup>\*</sup> Rapprochons aussi l'emploi de  $\delta s$  dans les textes homériques. Nous nous contenterons de citer le  $\kappa al$   $\delta s$   $\delta \theta n$  qui y revient si souvent. Il faut pourtant ajouter que le grec ayant également changé en esprit rude un y et un s initial, il est difficile de distinguer ce qui appartient au thème ya ou au thème sa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En ancien perse, ce sont les thèmes composés hya et tya qui ont le sens relatif. [Sur cette question, voyez Delbrück et Windisch, Syntaktische Forschungen, I, p. 30.]

tratif dans une autre. Ainsi le thème ta « celui-ci », qui a fourni la seconde partie de av-tos et de is-te, est devenu l'article en grec et en gothique. Le thème composé ana, qui a donné à l'irlandais son article an « le », conserve sa qualité de pronom en sanscrit et dans les idiomes letto-slaves. La création de l'article est due au même besoin de montrer les objets qui avait fait inventer d'abord les suffixes et les désinences, et qui a poussé quelques idiomes à incorporer un pronom aux adjectifs. De même que les désinences ont perdu petit à petit leur signification démonstrative pour n'avoir plus qu'une valeur logique, de même aussi l'article : grâce au progrès de la syntaxe, il n'a plus guère servi qu'à l'agencement de la phrase et à la perspective grammaticale.

Parmi les pronoms démonstratifs proprement dits, les langues, arrivées à une certaine culture, font ordinairement un choix, et emploient les uns pour désigner les objets rapprochés, les autres pour marquer ce qui est situé au loin. Il est clair que cette distinction, qui appartient surtout à la langue écrite, n'a rien de primitif. A l'origine, les thèmes qui voulaient dire « celui-ci » pouvaient signifier aussi « celui-là ». La véritable fonction des pronoms, dit M. Bopp, est de désigner une personne ou une chose : c'est l'esprit qui supplée le lieu plus ou moins éloigné.

Cette remarque conduit M. Bopp à l'une de ses explications les plus ingénieuses et les plus profondes. Il s'agit de rendre compte de la négation. Dans la plupart des langues de la famille, la négation est exprimée par la syllabe na 1: or, cette même syllabe a d'autres fois une valeur purement démonstrative. Elle entre en composition dans les pronoms ana «celui-ci», êna (même sens)2; et si nous remontons jusqu'aux textes védiques, nous trouvons une particule na qui est employée avec le sens démonstratif ou relatif, pour signifier « de même que, comme<sup>3</sup> 7. Partant de ces observations, l'auteur n'hésite point à rattacher la négation à la racine pronominale na. Puisque l'affirmation est partout marquée par une expression pronominalé, par i-ta en latin, par ta-thá en sanscrit, par ja ou jai en gothique, le contraire de l'affirmation doit pouvoir s'exprimer à l'aide d'un mot qui formera avec elle la même antithèse qu'en latin classique « illud » avec « hoc ». Na ne sera donc pas, à proprement parler, une négation, mais un pronom servant à marquer l'éloignement. Et, en effet, de ce qu'on me refuse une qualité, il ne s'ensuit pas qu'on supprime cette qualité : on se contente de l'éloigner de mon voisinage ou de ma personne. Si, en outre, nous songeons que le geste était l'accompagnement obligé de toute racine pronominale, nous par-

C

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sanscrit na, latin ně (něfas, něqueo), gothique ni, ancien slave ne ou ni, grec vη (νήμερως, νημηδής). Le latin non est une abréviation de nænum, pour ně oinum; l'allemand nicht est la réunion de deux mots qui sont encore séparés en gothique: ni vaiht «non quelque chose».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A éna correspond le latin oino-s (plus tard ûnu-s), le grec olyn (l'as au jeu), le gothique ain-s «un». Nous trouvons aussi le thème pronominal na dans le grec éxeï-vo-s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En latin, nam est au thème na ce que quam, tam, jam sont aux thèmes ka, ta, ya.

<sup>\*</sup> On peut comparer, dans nos langues modernes, les locutions comme : «Loin de moi la pensée...», ou : «loin de songer à...». Ces tours équivalent à des négations.

viendrons à comprendre comment la particule na a pu prendre le sens qui lui est resté<sup>1</sup>.

Ainsi tombe la ligne de démarcation qu'a priori on serait tenté de supposer entre les mots affirmatifs et négatifs. Les particules grecques où et  $\mu \dot{\eta}$  (= sanscrit md), l'a privatif se rattachent également à des thèmes pronominaux. A vrai dire, on eût été en droit de s'étonner, si le langage dans son ensance avait trouvé un signe spécial pour l'idée absolue de la négation, quand la plus savante et la plus abstraite de toutes les langues, l'algèbre, pour marquer les quantités négatives, a recouru à un signe qui, pris en lui-même, ne marque pas autre chose que l'idée positive de retrancher.

Si du sens des pronoms nous passons à leur forme, nous trouvons également matière à nombreuses observations. M. Bopp a montré, par exemple, qu'à côté du thème interrogatif ka, il existe deux thèmes secondaires ki et ku, dont au moins le premier a laissé des dérivés dans les langues de l'Europe. En latin, la déclinaison de quō (= sanscrit ka), devenue défective, s'est complétée à l'aide du thème quō (= sanscrit ki): c'est ainsi qu'à côté du génitif pluriel quorum nous avons le datif-ablatif quibus, et à côté de l'accusatif féminin quam, le masculin quem. Cette double déclinaison apparaît encore mieux dès qu'on y joint les adverbes, les prépositions et les conjonctions qui en sont comme des fragments détachés: ainsi la conjonc-

¹ Comparez aussi les préfixes qui marquent l'éloignement. Le sanscrit apa-bhi signifie «qui n'a point de crainte», le grec ἀπόκληρος «déshérité», le latin exsors ou expers «qui n'a point de part», l'allemand abgunst «défaveur». Dans tous ces mots, la particule de lieu a pris un sens négatif.

tion quum est le masculin de quam<sup>1</sup>, quia est le pluriel neutre de quid.

L'observation de notre auteur aurait pu être généralisée: la plupart des thèmes pronominaux se présentent à nous sous une triple forme, c'est-à-dire qu'ils ont tour à tour les voyelles a, i et u. A côté du thème ta, il a dû exister un thème secondaire ti, auquel se rapportent les formes latines au-tem et i-tem; à côté de na, nous avons ni qui a donné nem-pe, et nu qui est resté en sanscrit comme particule interrogative, et dont peuvent être rapprochés le grec vi et vũv. Cette faculté de transformation de la voyelle est un des traits qui distinguent les racines pronominales des racines verbales<sup>2</sup>.

Nous n'avons pas l'intention de passer en revue tous les thèmes de la troisième personne. Leur grand nombre a été la cause principale de la richesse et de la flexibilité de nos idiomes, car ils se retrouvent à peu près tous comme suffixes, et, en se combinant entre eux, ils ont permis de multiplier presque à l'infini les dérivés d'une racine. De plus, ils ont donné naissance à ces innombrables particules qui sont comme les jointures du discours, et auxquelles nos langues doivent le mouvement, la souplesse et la force de leur syntaxe.

Nous passons maintenant à la classe des mots que

Digitized by Google

La comparaison des langues italiques montre que la préposition cum a une autre origine que la conjonction quum : tandis que cette dernière est représentée en ombrien par ponne, pour pom + de, la préposition figure dans le même dialecte sous la forme com.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A côté du thème ma, nous avons une forme mi dans le sanscrit amfshām, amībhis, et une forme mu dans amum, amūni.

M. Bopp appelle "adjectifs pronominaux". Le propre des pronoms, selon la définition de notre auteur, étant de désigner des personnes ou des choses, les mots tels que meus, tuus, suus, talis, tantus, őoos, wolos ne peuvent être des pronoms, mais seulement des adjectifs pronominaux. En tête de cette classe, on trouve les adjectifs possessifs. De même que nos idiomes ont remanié à plusieurs fois leurs noms de nombre ordinaux pour les maintenir d'accord avec les nombres cardinaux, de même ils ont refait les adjectifs possessifs pour les tenir, autant que possible, en ligne avec les pronoms personnels. Il ne faut donc pas plus chercher à rapprocher meus de èuós que du slave mo-j. Mais à défaut des mots eux-mêmes, on peut comparer les modes de formation: on arrive, sur ce point, à des observations intéressantes.

L une des plus importantes, c'est l'échange constant et réciproque qui existe dans toutes les langues entre l'adjectif possessif et le génitif du pronom personnel ou démonstratif. Tantôt nous voyons, comme en latin, que le pronom personnel, ayant perdu son génitif, emprunte simplement la forme qui lui manque à l'adjectif possessif correspondant; ainsi mei n'est pas autre chose que le génitif de meus, nostri celui de noster, et nostrum (formé comme deum, cœlicolum) est le génitif pluriel du même mot. D'autres fois, c'est l'adjectif possessif au neutre ou privé de flexion qui sert de génitif au pronom personnel: tels sont asmákam « de nous » (littéralement « notre »), yushmákam « de vous » (littéralement « votre ») en sanscrit, meina « de moi » (littéralement « mon »), unsara « de nous » (littéralement « notre ») en gothique.

Mais nous avons aussi des exemples de l'échange inverse, et le génitif des pronoms personnels ou démonstratifs peut donner naissance à un adjectif possessif. C'est ce qui a eu lieu pour le français leur et pour le latin cujus, cuja, cujum. Nulle part cet emprunt n'est aussi curieux à étudier que dans les langues germaniques. On sait qu'en allemand et en anglais le pronom possessif n'est pas le même si c'est d'un homme ou d'une femme que je parle, que dans le premier cas, par exemple, « son habit » se dira sein kleid, his cloth, mais, dans le second, ihr kleid, her cloth. Cette faculté, qui à première vue semble une invention des langues germaniques, s'explique très-bien du moment qu'on sait que ces pronoms possessifs proviennent d'anciens génitifs du pronom « il, elle ».

Le chapitre que nous analysons se termine par un certain nombre de rapprochements où l'on ne reconnaît pas toujours le coup d'œil habituellement si sûr et si juste de notre auteur. Quand, par exemple, il retrouve dans le grec τηλίκος le sanscrit tidriça « tel », quand il identifie tivant et τῆμος, tadiya et τοῖος, quand il pense découvrir dans l'adverbe τηνίκα le substantif sanscrit niç « nuit », nous devons convenir qu'il dépasse les bornes de la méthode comparative. Mais au temps où M. Bopp avait présenté pour la première fois ces rapprochements, on n'apercevait pas encore assez clairement la limite que la science nouvelle devait se défendre de franchir.

#### LE VERBE.

### LA RACINE ET LE THÈME VERBAL.

Le verbe est la partie de nos idiomes la plus anciennement développée et celle où ils présentent les ressemblances les plus frappantes et le parallélisme le plus continu. La conjugaison est, en outre, une des deux pièces essentielles de notre mécanisme grammatical. On ne peut donc pas s'étonner que M. Bopp ait, de tout temps, montré pour l'étude du verbe une sorte de prédilection. Il en avait fait le sujet de son premier écrit; il y a consacré plus du quart de sa Grammaire comparée. Ce sont, sauf quelques défaillances, les chapitres les plus remarquables de l'ouvrage: sur certains points, il ne reste rien à ajouter aux explications de notre auteur.

Réduit à sa forme la plus simple, le verbe se compose de deux racines juxtaposées: l'une attributive, comme ad « manger », bhd « briller »; l'autre pronominale, comme ma « je », ta « il ». Soit que la seconde syllabe, étant dépourvue de l'accent tonique, ait pour cette raison affaibli sa voyelle, soit que nous ayons devant nous un thème secondaire², ma est remplacé par mi et ta par ti. Ainsi ont été formés ad-mi « je mange », bhd-ti « il brille ». Le verbe

Après la Grammaire comparée, l'ouvrage qui a fait accomplir le plus de progrès à la théorie du verbe est le livre de M. George Curtius: La formation des temps et des modes en grec et en latin (Berlin, 1846). [Une resonte de cet ouvrage a commencé de paraître en 1873: Das Verbum der griechischen Sprache. En rapprocher: Delbrück, Das allindische Verbum, 1874.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez ci-dessus, p. xxxv.

présente donc la même combinaison de racines que le nom. On se rappelle, en effet, que les mots comme duc-s, φλόγ-s renserment une racine attributive suivie d'une racine pronominale (sa). Mais le rapport entre les deux termes n'est pas le même : si nous appliquions à cette syntaxe intérieure les dénominations que l'analyse logique nous a rendues familières, nous dirions que dans duc-s le pronom démonstratif est construit en apposition avec l'idée de conducteur, tandis que dans bhd-ti le pronom est sujet et bhd attribut.

Tous les verbes ne présentent point une construction aussi simple, de même que tous les substantifs ne sont point des mots-racines 1. Quand on considère des verbes comme δίδο-μεν, δείχ-νυ-μεν, δάμ-να-μεν, Φεύγ-ο-μεν, τύπ-το-μεν, δάχ-νο-μεν, λαμβ-άνο-μεν, et qu'on les compare aux racines do, dix, dau, Quy, rum, dax, dab, on s'assure que différentes syllabes peuvent s'insérer entre la désinence et la racine verbale, qui elle-même peut être redoublée, ou renforcée, ou nasalisée. Ces modifications donnent lieu à une distinction importante : celle de la racine et du thème verbal. A côté de Quy nous avons un thème φευγο ou φευγε, à côté de λαβ on a λαμβανο ou λαμδανε, à côté de δαμ nous trouvons δαμνη ou δαμνα, à côté de so l'on obtient sisw ou siso. Tandis que la racine demeure toujours la même, le thème, c'est-à-dire la partie du verbe qui reste après qu'on a retranché les désinences personnelles, varie selon les temps, les modes, et même quelquesois selon les personnes<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Voyez \$ 111.

A l'optatif, par exemple, nous avons pour thème @evyot, au subjonctif

Les modifications et insertions dont nous venons de parler n'ont pas lieu à tous les temps, mais seulement au présent et à l'imparfait. On est convenu d'appeler ces temps « les temps spéciaux », par opposition aux « temps généraux », où ces modifications et insertions manquent.

Les grammairiens indous ont divisé tous les verbes en dix classes, d'après la forme que prend le thème dans les temps spéciaux. Ainsi, pour donner une idée de cette division, les verbes qui, comme λιπ, Φυγ en grec, renforcent leur voyelle radicale et insèrent une voyelle devant les désinences (λείπ-ο-μεν, Φεύγ-ο-μεν), composent la première classe; les verbes qui, comme ὄρ-νυ-μεν, δείχνυ-μεν, intercalent la syllabe nu entre la désinence et la racine, ont été placés dans la cinquième classe; ceux qui prennent un redoublement, comme τίθε-μεν, δίδο-μεν, appartiennent à la troisième; ceux qui adjoignent immédiatement la désinence à la racine, comme ἐσ-μέν, Φαμέν, constituent la seconde. Il faut se reporter au premier volume de la Grammaire comparée (§ 109ª) pour trouver le détail de cette classification, qui peut s'appliquer, avec de légers changements, à toutes les autres langues de la famille. Les modifications et insertions qui servent de critérium ont été nommées pour cette raison les caractéristiques des classes.

Notre auteur, en reproduisant cette division, se montre le disciple des Indous. Mais concurremment avec celle-ci, M. Bopp en établit une autre qui est son œuvre propre,

φευγω ou φευγη, à l'imparfait έφευγο ou έφευγε, à l'aoriste έφυγο ou έφυγε. Au présent singulier, nous avons διδω, au présent pluriel et duel διδο.

et qui a le mérite de pénétrer plus prosondément dans l'organisme de nos idiomes. Comme la classification des Indous, elle s'applique seulement aux temps spéciaux, car dans les temps généraux la conjugaison de tous les verbes est la même. Nous exposerons brièvement en quoi elle consiste, et pour être plus clair, nous emprunterons autant que possible nos exemples à la langue grecque.

Sur un certain nombre de points, les verbes grecs se divisent nettement en deux catégories. Premièrement à l'optatif. A côté des formes Φέρ-ο-μεν, Φεύγ-ο-μεν, τύπτο-μεν, δάχ-νο-μεν, λαμβ-άνο-μεν, nous avons les optatifs Φέρ-ο-ι-μεν, τύπ-το-ι-μεν, δάκ-νο-ι-μεν, λαμ6-άνο-ι-μεν, qui se distinguent seulement de la personne correspondante de l'indicatif par l'addition d'un . Au contraire, les verbes comme έσ-μέν, τίθε-μεν, δίδο-μεν, ἴσία-μεν prennent à l'optatif, non pas seulement un , mais la syllabe in :  $\dot{\epsilon}(\sigma)$ -in-men, tide-in-men, diso-in-men, is  $\partial \alpha$ -inuev. Il ne faudrait point croire que cette différence soit particulière au grec : on la retrouve, exactement pareille, en sanscrit, où bhar-a-i-ma « que nous portions » correspond à Φέρ-ο-ι-μεν et (a)s-yd-ma « que nous soyons » à  $\dot{\epsilon}(\sigma)$ -in- $\mu\epsilon\nu$ . Les mêmes verbes qui dissèrent de la sorte à l'optatif se séparent également à l'impératif, comme on peut s'en assurer en comparant Φέρ-ε, δάκ-νε, τύπ-τε à ἴσ-θι, δίδω-θι', δμνυ-θι, et le sanscrit bhar-a «porte!» à ê-dhi « sois! », yung-dhi « joins! ». Une troisième différence non moins marquée se trouvait au subjonctif; tandis que Φέρω,

Αλλά, άνασσ', Ιληθι, δίδωθι δέ μοι κλέος ἐσθλόν.

Odyssee, 111, 380.

 $\lambda \epsilon i \pi \omega$  ont partout au subjonctif un  $\omega$  ou un  $\eta$ , l'ancien subjonctif de iusv est iousv. Mais le temps a fini par effacer cette différence, en grec comme en sanscrit. Enfin il existe un quatrième point sur lequel ces verbes se séparent : c'est qu'à certains temps, par exemple au présent de l'indicatif, les verbes comme Φεύγω ont un thème invariable devant les désinences du singulier, du pluriel et du duel, tandis que les verbes comme τίθημι ne présentent pas le même thème au singulier qu'aux deux autres nombres. Tandis qu'on dit, par exemple, φεύγω et φεύγομεν, nous avons είμι et ίμεν, δίδωμι et δίδομεν, δείχνυμι et δείχνυμεν; et de même en sanscrit, tandis qu'on dit bhara-si « tu portes » et bhara-tha « vous portez », nous avons ô-mi «je vais » et i-mas ou i-masi « nous allons ». Comme on le voit par l'accord du sanscrit et du grec, toutes ces dissérences remontent à la période indo-européenne : dès avant la séparation de nos idiomes, les verbes comme Φεύγω s'éloignaient sur au moins quatre points essentiels des verbes comme δίδωμι¹.

Ce sont là les faits qui ont amené M. Bopp à établir deux conjugaisons principales (haupt-conjugationen). Dans la première, il place les verbes comme φεύγω, λαμδάνω, τύπλω; dans la seconde, ceux comme εἰμί, τίθημι, δείχνυμι. Ainsi que le doit faire une bonne classification, celle de notre auteur s'applique à plusieurs caractères qui

¹ Les optatifs dits attiques, comme φιλοίην, τιμώην, δηλοίην, semblent contredire cette classification. Mais c'est là très-probablement une flexion moderne, imitée de la conjugaison en μι, pour éviter une contraction excessive. Il est difficile de croire que les verbes comme φιλέω, τιμάω, δηλώω, qui sont les plus récents de tous, puisqu'ils répondent à la dixième classe sanscrite, soient restés à l'optatif plus archaïques que les autres.

(sauf les altérations apportées par le temps) se retrouvent constamment ensemble et ne vont point l'un sans l'autre. Ce qui prouve, en outre, que cette division est conforme à la nature des choses, c'est que la séparation en deux conjugaisons principales, qui avait déjà lieu dès la période indo-européenne, s'est encore élargie dans la suite des siècles, et que de nouveaux caractères distinctifs sont venus s'ajouter à ceux qui existaient d'abord. En grec, par exemple, les verbes de la première conjugaison principale se distinguent à l'indicatif présent de ceux de la seconde. On a, d'une part, Φέρω, et de l'autre τίθημι, Φέρεις et τίθησι.

C'est là, il est vrai, une différence secondaire et de date relativement récente, car en sanscrit tous les verbes sans exception ont à l'indicatif présent les désinences mi, si, ti. Mais ce n'en est pas moins une confirmation de la théorie de notre auteur. On en peut dire autant des différences qui se sont introduites à l'infinitif (τιθέναι, λύειν) et au participe (τιθείς, λύων). Les grammairiens grecs, qui ont divisé leurs verbes en deux catégories, et qui les ont désignées d'après la première personne de l'indicatif présent, se sont donc rencontrés avec les linguistes modernes, ou plutôt M. Bopp, s'appuyant sur un ensemble de faits en grande partie inconnus à l'antiquité classique, a confirmé, approfondi la division qu'une observation nécessairement incomplète avait fait établir. A la première conjugaison principale de Bopp correspondent les verbes en  $\omega$ , à la seconde conjugaison principale, les verbes en  $\mu^1$ .

Le sanscrit également a ajouté des différences nouvelles à celles qui exis-

Mais il ne suffit point de tracer une classification: autant que possible il faut en indiquer le principe. Ici la théorie de Bopp ne va pas aussi loin qu'on pourrait le désirer. Pourquoi les verbes comme φεύγω, τύπλω, λαμ-βάνω ne se conjuguent-ils pas comme εἰμί, τίθημι? Il est facile de constater que les premiers font précéder la désinence personnelle d'une voyelle o ou ε (= sanscrit a), qui tantôt constitue à elle seule la caractéristique (λέγ-ο-μεν, φέρ-ε-τε), tantôt en est la partie finale (δάκ-νο-μεν, λανθ-άνε-τε). C'est cette voyelle qui est l'occasion d'une partie des différences que nous avons signalées. Mais elle ne saurait les expliquer toutes, au moins en dernier ressort, et il est nécessaire de faire intervenir une autre cause, dont M. Bopp a généralement tenu trop peu de compte, savoir l'accentuation.

Pour ne pas allonger outre mesure cette exposition, nous dirons en peu de mots que les verbes de la seconde conjugaison disposent de l'accent tonique avec une certaine liberté, de sorte que nous le trouvons tantôt sur la désinence, tantôt sur l'une des syllabes du thème verbal. Nous avons, par exemple, en sanscrit, é-mi « je vais » et i-más « nous allons ». Le changement de voyelle est le résultat de ce déplacement de l'accent, car il est dans la nature du langage de renforcer les syllabes qui reçoivent le ton et

taient entre les deux conjugaisons dans la période indo-européenne : à la troisième personne plurielle du moyen, les verbes de la première se terminent en anté, tandis que ceux de la seconde ont perdu le n et font até (comparez bharanté et dvishaté). Au participe moyen, les verbes de la première conjugaison prennent le suffixe mâna, tandis que ceux de la seconde ont âna. Le grec est resté étranger à ces distinctions : il a φέρ-ο-νται et τίθε-νται, φερ-ό-μενος et τιθέ-μενος.

d'affaiblir celles qui en sont privées. Au contraire, les verbes de la première conjugaison n'ont jamais l'accent sur la désinence : l'o ou l' $\varepsilon$  (= sanscrit a) constitue une limite que l'accent tonique ne dépasse point. Aussi le thème reste-t-il le même à toutes les personnes et ne subit-il ni renforcement, ni affaiblissement. On ne peut guère douter que les verbes comme  $\varepsilon \mu$  ne soient d'une formation plus ancienne que les verbes comme  $\varphi \varepsilon \rho \omega$ , et cette instabilité de l'accent est la marque d'une époque où l'union entre la désinence et la racine n'était pas encore également étroite à toutes les personnes.

Le grec ne présente plus qu'une image imparfaite de ces variations. Une loi générale a fait reculer l'accent sur la pénultième ou l'antépénultième; mais les effets de l'ancienne accentuation ont survécu. C'est pour cette raison que nous avons είμι et ἴμεν, δείχνῦμι et δείχνῦμεν, δάμνημι et δάμνὰμεν ι. Les différences qu'on remarque à l'optatif sont dues également à la place autrefois occupée par l'accent tonique (comparez bhárêma « que nous portions » et dvish-yá-ma « que nous haïssions »), et il est permis de conjecturer que tous les autres faits qui séparent les verbes de la première conjugaison de ceux de la seconde, se ramèneront, en dernière analyse, à la même cause.

C'est à M. Benfey qu'appartient le mérite d'avoir mis en lumière le rôle que l'accent tonique joue dans la conjugaison <sup>2</sup>. Au temps où M. Bopp donna une forme défini-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En sanscrit également, l'accent n'est pas resté partout à sa place primitive. Ainsi dádâmi a avancé l'accent sur la syllabe réduplicative, tandis que bibhármi a encore le ton sur la syllabe radicale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez surtout sa Grammaire sanscrite abrégée.

tive à sa théorie du verbe, les lois de l'accentuation sanscrite étaient encore inconnues. Aussi attribue-t-il à des raisons d'équilibre les changements phoniques qu'on observe dans é-mi et i-más, dans bi-bhár-mi et bi-bhri-más. Mi est une « désinence légère », devant laquelle le thème verbal i se renforce; mas est une « désinence pesante ». devant laquelle bhar s'affaiblit. Mais si aux noms de désinences légères et pesantes on substitue ceux de « primitivement atones » et de « primitivement accentuées », les observations de notre auteur conservent toute leur justesse 1.

S'il fallait une preuve nouvelle que les verbes en  $\mu$ s appartiennent à un âge plus reculé que les verbes en  $\omega$ , on la trouverait dans ce fait que ceux-ci envahissent peu à peu la place des autres. Déjà dans les Védas les verbes de la seconde conjugaison sont les moins nombreux; en grec, ils ne forment plus qu'un petit groupe; en latin, on ne peut guère citer que quelques formes, comme es-t, da-t, fer-t; il en est de même en gothique et en ancien slave, où nous avons, par exemple, is-t « il est », slave jes-ti (même sens)<sup>2</sup>. La première conjugaison, plus uniforme, plus facile, finit par évincer ou par absorber la seconde. Quand elle ne peut se substituer tout entière à l'autre, elle lui impose une partie de ses formes. Le verbe grec

<sup>&#</sup>x27; \$ 480-493. On ne peut nier cependant que M. Bopp cherche à diminuer la part de l'accent; voyez, par exemple, la note dirigée contre Holtzmann (\$ 604, remarque), où il dit en terminant qu'il regarde l'accentuation de lus comme plus ancienne que celle de imás. Notre auteur s'est aussi quelque peu exposé en soutenant contre Diez que la différence qu'on remarque en français entre je tiens et nous tenons est due, non à l'accent tonique, mais au poids des désinences (\$ 511, remarque 2).

<sup>1</sup> Voyez \$ 109, 3.

δείκνυμι « montrer » appartient encore à la seconde conjugaison; mais il a déjà un subjonctif δεικνύω et un optatif δεικνύοιμι qui sont de la première.

En établissant à côté des dix classes distinguées par les grammairiens indous sa division en deux conjugaisons principales, M. Bopp a donc eu le mérite de placer une classification historique en regard d'une division uniquement fondée sur l'analyse. Mais il est allé encore plus loin: il s'est demandé d'où provenaient ces éléments adventices comme a, ya, nu, na, qui aux temps spéciaux viennent s'insérer entre la racine et la désinence, et il a réussi à montrer que ce problème, devant lequel un esprit moins intrépide aurait reculé, pouvait être résolu.

Nous avons vu plus haut que les verbes les plus simples se composent d'une racine attributive suivie d'une racine pronominale. Mais au lieu d'une racine comme bhar « porter », budh « savoir » dhrish « oser », le premier terme peut aussi bien être un thème, c'est-à-dire une racine combinée avec un suffixe, comme bhara « porteur », bôdha « intelligent, intelligence », dhrishņu « hardi ». On aura alors des formes verbales telles que bhara-ti « il porte », bôdha-ti « il sait », dhrishņu-mas « nous osons ». Il en est de même en latin. Par exemple, la racine spak « voir » a donné le verbe specere (dans ad-spicere, con-spicere); mais de spec viennent aussi le thème spec-tō (nominatif spectus), qui a

¹ Tout récemment, M. Guillaume Scherer, dans un livre plein de vues hardies, a supposé que les verbes en ω étaient les plus anciens. Il nous a été impossible de nous rendre aux raisons qu'il donne (Zur Geschichte der deutschen Sprache, p. 173 et suiv.).

donné spectare, et le thème speculo (nominatif speculum), qui a fait speculari.

Les grammairiens indous ont très-bien observé ces diverses formations; mais ils se proposaient de faire l'anatomie de leur langue, et ils ne songeaient nullement à en être les historiens. S'agit-il d'expliquer bhara-ti, bodha-ti, dhrishņu-mas? Ils supposent que la racine bhar a inséré un a devant la désinence (bhar-a-ti), que la racine budh a fait de même et qu'elle a, en outre, renforcé sa voyelle (bodh-a-ti), que la racine dhrish a intercalé la syllabe nu devant sa flexion (dhrish-nu-mas). En un mot, ils attribuent au mécanisme de la conjugaison des syllabes et des modifications phoniques qui appartiennent au thème. C'est l'ordre systématique, c'est l'extrême précision de la grammaire indienne qui nous font illusion; mais, au fond, l'erreur est la même que si nous disions que la racine spec peut se conjuguer en latin d'après trois classes différentes, et faire au présent de l'indicatif specio, specto ou speculor.

On peut objecter que spectare, speculari gardent les syllabes ta, ula à tous les temps, au lieu que les caractéristiques sanscrites apparaissent seulement au présent et à l'imparfait. L'objection n'a pas manqué d'être faite : M. Pott<sup>2</sup>, partant de cette idée que le présent et l'impar-

<sup>&#</sup>x27;Si la conjugaison n'était alimentée qu'à l'aide des seules racines, le nombre des verbes serait extrêmement limité; mais grâce aux nombreux suffixes dont disposent nos idiomes, nous pouvons former une quantité indéfinie de thèmes, et à leur tour ces thèmes peuvent donner naissance à des verbes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recherches étymologiques, 1re édit. I, p. 60; 2° édit. II, p. 668.

fait sont destinés à marquer une action qui se prolonge, a voulu voir dans les caractéristiques l'expression de la durée. Entre έφευγον et έφυγον, entre έλάμδανον et ελαδον, il y aurait donc une différence originaire de signification. Notre auteur répond à cette théorie par des arguments aussi nombreux que concluants1. Comment croire que des signes si différents aient tous servi au même usage? Il n'est pas exact de dire que le présent marque la durée : c'est l'action qu'il exprime. Quant à la durée, elle est sous-entendue par l'esprit, si le sens général de la phrase ou si la nature intrinsèque de l'action la réclament. En sanscrit, il a toujours été impossible de découvrir une différence de signification entre l'aoriste et l'imparfait. Il en est de même pour l'ancienne langue grecque<sup>2</sup>: la différence que certains auteurs plus modernes ont pu mettre entre ἐτύγχανον et ἔτυχον, entre žλειπον et žλιπον, est le fait d'un idiome cultivé et discipliné qui ne veut perdre aucun moyen de parler à l'esprit et qui ne veut laisser oisive aucune différence de forme.

D'où vient, cependant, que hors du présent et de l'imparfait les caractéristiques disparaissent, et que nous ne les trouvions, par exemple, ni au futur, ni au parfait? M. Bopp fait remarquer que ces temps ont à porter déjà soit un verbe auxiliaire, soit un redoublement, et que le langage a voulu éviter sans doute des formes trop pesantes. Il aurait pu ajouter que nous trouvons encore

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 511, remarque 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez, sur ce sujet, l'article de M. Thurot, dans les Mémoires de la Société de linguistique de Paris, I, p. 111.

quelques traces des caractéristiques dans les temps généraux : c'est ainsi qu'Homère nous présente les formes διδώσειν, διδώσομεν, qui ont gardé au futur le redoublement de la racine 1.

On peut donc, avec M. Bopp 2, diviser tous les verbes, selon leur provenance, en deux grandes catégories: les uns venant immédiatement de la racine, soit simple (classe 2), soit redoublée (classe 3); par exemple,  $\varphi n - \mu l$ ,  $\tau l\theta n - \mu l$ . Ce sont les seuls qui, à prendre les choses dans leur rigueur, méritent le nom de verbes primitifs. Les autres sont formés d'un thème nominal, et ils devraient déjà être appelés verbes dérivés, si l'instinct grammatical, s'emparant des sussixes, ne les avait à la longue rendus mobiles, et n'en avait pas fait librement usage pour enrichir et varier la conjugaison.

Telle est la théorie de notre auteur, et la seule objection que nous songerons à lui faire, c'est de s'en être écarté deux fois sans motif. Renonçant aux idées qui l'ont guidé pour les autres classes de verbes, M. Bopp explique les verbes de la quatrième classe (nah-ya-ti « il lie ») et ceux de la dixième (bôdha-ya-ti « il fait savoir ») par l'insertion d'un verbe auxiliaire i « aller » ou i « désirer » 3. Le suffixe ya n'étant pas moins usité que les suffixes a et nu, on est en droit de demander à M. Bopp pourquoi il devient ici infidèle à ses propres idées. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce prétendu verbe auxiliaire, qui reparaîtra

<sup>1</sup> Odyssée, XIII, 358; XXIV, 313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 732.

<sup>3</sup> Voyez \$ 501.

encore plusieurs fois dans les explications de notre auteur 1.

## LES DÉSINENCES PERSONNELLES.

Ce sont les désinences personnelles qui constituent le verbe. Partout où elles manquent, à l'infinitif, au participe, nous avons devant nous des formes nominales, non des formes verbales. Il est vrai que ces désinences peuvent s'émousser et même disparaître avec le temps. Elles manquent presque partout aujourd'hui en anglais, et elles font déjà défaut à certaines personnes du parfait sanscrit. Mais là où elles ont existé dans le principe, la signification verbale survit à la destruction du signe matériel, et il arrive souvent que notre esprit croit encore reconnaître la désinence là où elle a péri depuis longtemps<sup>2</sup>.

Nous avons déjà parlé des pronoms ma «je » et ta «il » qui forment la première et la troisième personne<sup>3</sup>. Le pronom tva «tu», qui présentait une plus large surface à

- 'Une fois introduit par M. Bopp dans la théorie de la conjugaison, ce verbe auxiliaire s'y est installé si fortement qu'on le retrouve chez la plupart des philologues. Tout récemment encore, il a reparu chez M. Curtius (De la Chronologie dans la formation des langues indo-européennes) et chez M. Max Müller (La Stratification du langage). Ces deux opuscules viennent d'être traduits en français et forment le premier fascicule de la Bibliothèque de l'École des hautes études.
- li n'y a plus de désinence personnelle dans les formes grecques comme λύε, έλυσα, έλυσα, έλυσα, λέλυκα, λέλυκα.
- 3 Au sujet du pronom ta, on peut observer que le verbe, dans les langues indo-européennes, s'abstient de marquer la différence des genres, soit que cette distinction n'ait pas encore existé au temps où furent créées les formes verbales, soit que le langage y ait renoncé, pour ne point surcharger le verbe.

D.

l'altération phonique, et qui d'ailleurs risquait de se confondre avec le pronom u, a subi d'assez fortes modifications.

Au pluriel et au duel, nous trouvons des désinences qui ne rappellent en rien les pronoms restés usités comme mots indépendants pour signifier « nous, vous ». Mais il faut se rappeler que le langage avait sans doute plus d'une manière d'exprimer des idées aussi complexes. Selon l'explication la plus vraisemblable, la désinence védique masi veut dire « moi [et] toi » 1. De même, on peut supposer que la forme la plus ancienne de la seconde personne a été tvasi « toi [et] toi », quoique dès la période indo-européenne cette désinence semble avoir déjà perdu son i final. Au sujet de la troisième personne, les hypothèses les plus diverses ont été présentées. M. Bopp suppose que le n de bharanti « ils portent » est l'expression symbolique de la pluralité<sup>2</sup>; selon M. Pott, anti se compose des deux thèmes démonstratifs ana + ti. M. Ascoli a proposé une autre explication : bharanti serait un participe signifiant « portant »; comme dans le latin amamini, nous aurions ici une forme nominale ayant pris place au milieu de la conjugaison.

Parallèlement à l'actif, nous trouvons une série de désinences dont le propre est de marquer le retour de l'action sur le sujet : ce sont les désinences de la voix moyenne. Elles ont fourni la matière d'une des plus

<sup>&#</sup>x27; Le pronom toa «toi» se serait altéré en si comme à la seconde personne du singulier bhara-si «tu portes».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$\$ 236 et 458. [Cf. Mémoires de la Société de linguistique, II, p. 193.]

belles découvertes de M. Bopp. Aussi nous y arrêteronsnous un instant.

Dès son premier ouvrage, notre auteur reconnut l'identité du moyen sanscrit et grec, et il rattacha à la même formation les débris du passif gothique. Mais il n'était pas aussi facile de dire quelle était l'origine de cette série de désinences. Quand on les compare à celles de l'actif, on voit qu'à la plupart des personnes elles s'en distinguent seulement par un certain élargissement du son. Ainsi bharati « il porte » fait au moyen bharaté; Φέρει (pour Φέρεσι, qui lui-même est pour Φέρετι) fait au moyen Φέρεται. De même, le pluriel bharanti, en grec Φέρουσι (pour Φέρουσι, Φέρουτι), correspond à un moyen bharanté, en grec Φέρονται. M. Bopp se contenta d'abord de faire remarquer le changement de l's en as. Un savant que nous avons déjà souvent cité, M. Pott, supposa que cet élargissement du son était peut-être destiné à représenter d'une manière symbolique l'action soufferte par le sujet 1. Le moindre inconvénient d'opinions de ce genre, qui reposent uniquement sur une impression, c'est de ne pouvoir être ni démontrées, ni réfutées. L'expérience a prouvé qu'en dehors de la dissection des formes grammaticales il n'y a point de progrès possible pour notre science.

La vraie solution fut présentée simultanément et d'une façon indépendante par M. Bopp et par M. Adalbert Kuhn\*,

<sup>&#</sup>x27;Recherches étymologiques, II, p. 713. Cette explication est encore adoptée par M. George Curtius, dans son livre sur les temps et les modes (1846); mais il y a renoncé depuis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, dans sa Grammaire comparée, fascicule III (1837). Kuhn, dans sa thèse pour le doctorat, De conjugatione in μι, linguæ sanscritæ rations

Elle peut se résumer en ces termes : Les désinences du moyen contiennent deux sois le pronom personnel, une sois comme sujet, une autre sois comme régime. L'élargissement du son ainsi que la signification résléchie ont leur raison d'être toute naturelle, du moment qu'on sait que bharaté est pour bharatati ou bharatati, et que Péperau est pour Peperau. Mais, d'un autre côté, on conçoit aisément que le langage ait éprouvé le besoin d'alléger des sormes aussi pesantes? : le procédé une sois trouvé, on l'abrégea le plus qu'on put et l'on chercha plutôt à le dissimuler qu'à l'accuser.

Toutes les désinences du moyen n'ont pas été analysées par M. Bopp avec un égal bonheur. Quelques-unes sont encore obscures aujourd'hui<sup>3</sup>. Au pluriel et au duel, où l'actif a déjà lui-même des flexions composées et contractées, il est difficile de distinguer parmi ce conflit d'éléments pronominaux quels sont ceux qui ont survécu.

habita (1837). Il est juste d'ajouter que Bopp avait préparé cette découverte par un passage de sa Grammatica critica lingua sanscrita (1832), \$ 301<sup>4</sup>. — M. Kuhn a de nouveau traité la question des désinences moyennes dans son Journal, XV, p. 401.

- <sup>1</sup> Voyez \$ 473.
- <sup>2</sup> Les contractions sont surtout fréquentes lorsque deux syllabes consécutives commencent par la même lettre. C'est la raison qui a fait disparaître le redoublement dans la plupart des verbes latins et germaniques: on a, par exemple, cépi pour cecipi, hielt pour le gothique haihald «je tins». De même κωμφδιδάσκαλος est pour κωμφδοδιδάσκαλος, τέτραχμου pour τετράδραχμου, et en latin nutrix, stipendium pour nutritrix, stipipendium.
- <sup>3</sup> Voir, sur ce sujet, l'article précité de M. Kuhn et un travail de M. Misteli dans le même volume du Journal. Il y faut joindre le mémoire déjà mentionné de M. Bensey: Ueber einige Pluralbildungen des indogermanischen Verbum, p. 39 et suiv.

Une autre découverte de M. Bopp concerne la création d'un nouveau moyen en slave et en latin.

Nous avons déjà dit, à propos du pronom sva «soin, que l'ancien slave l'emploie à toutes les personnes pour former des verbes réfléchis. On a, par exemple, citui san «je m'honore», citesi san «tu t'honores», citeti san «il s'honore». Mais l'agglutination du régime pronominal au verbe est un fait si naturel qu'en différents dialectes lettoslaves il n'a pas manqué de se produire. En lithuanien, par exemple, le pronom réfléchi, dont il ne reste que la lettre initiale s, est soudé au verbe actif. Ainsi wadina signifie «il nomme» et wadinas «il se nomme»; wadinate « vous nommez» et wadinates « vous vous nommez». Du reste, quoique dans ces formes l'agglutination soit complète, le lithuanien sent encore la présence du pronom réfléchi, et il peut, dans certaines constructions, le placer avant le verbe.

Le latin, qui a perdu également l'ancienne voix moyenne, semble l'avoir remplacée de la même manière. Le s et le r qui terminent les formes comme lætor, lætaris, lætatur, ont tout l'air d'appartenir au pronom réfléchi¹: les voyelles i, u qui précèdent le s ou le r servent à la jonction du pronom. D'après cette explication, læto-r est pour læto-se, lætar-i-s pour lætas-se, lætat-u-r pour lætat-se. M. Bopp veut analyser de la même manière toutes les formes du passif latin : il se demande quels sont les éléments contenus dans lætamur, læter, lætabar. Mais peut-être est-il juste de laisser une certaine place à l'analogie : le

<sup>&#</sup>x27; Sur le changement de s en r, voyez \$ 22. Comme exemples de s changé en r à la fin du mot, on peut citer arbor, honor, major, robur.

procédé une fois trouvé, il a pu être étendu instinctivement à toute la conjugaison.

Notre famille de langues, qui a su se donner une voix résléchie, et qui, l'ayant perdue, a su la remplacer par une autre de formation nouvelle, paraît avoir éprouvé beaucoup plus de difficulté à marquer le passif. C'est en empruntant les formes du moyen et en les confisquant à son profit que le passif a fini par trouver une expression. Même dans nos idiomes modernes, où le passif est habituellement marqué par un verbe auxiliaire et un participe, nous recourons encore souvent à la forme réfléchie. Il suffit de rappeler des locutions comme : « Cette écriture se lit bien. Ces événements se sont vite oubliés. 7 Il en a été de même dans les langues anciennes. Le grec λέγεras, le latin dicitur, l'italien dicesi nous montrent donc le langage exprimant trois fois, à bien des siècles de distance, le passif par le moyen<sup>2</sup>. Les seuls idiomes qui soient parvenus à créer quelques formes appartenant en propre au passif sont le sanscrit et le grec; mais c'est par des caractéristiques insérées dans le corps du mot à la suite

<sup>&#</sup>x27; Au sujet d'un moyen qui s'est formé d'une façon analogue en norrois, voyez Grimm, Grammaire allemande, IV, p. 39 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le changement du moyen en passif est un fait dont on trouve des exemples dans tous les idiomes indo-européens. Ainsi les formes moyennes conservées dans Ulfilas ont pour la plupart le sens passif (\$ 426). D'un autre côté, les formes slaves comme c'itun san peuvent signifier «je suis honoré», aussi bien que «je m'honore». C'est aussi comme passif que le moyen subsiste en grec moderne. — Un travail sur le passif dans les différentes langues du globe a été publié par H. C. von der Gabelentz (Mémoires de l'Académie royale de Saxe, 1860).

de la racine, et non par des désinences spéciales, qu'ils y ont réussi 1.

Il nous reste à dire quelques mots sur la double forme sous laquelle les désinences se présentent dans la conjugaison. Tantôt elles sont relativement intactes et pleines, tantôt elles sont mutilées ou émoussées. Quand on rapproche, par exemple, le présent de l'indicatif et l'imparfait, on s'aperçoit sans peine que les désinences de ce dernier temps sont moins complètes. En regard de:

> bhárami, nous avons ábharam; bhárasi, ábharas; bhárati, ábharat;

et à la troisième personne du pluriel, en regard de bháranti, nous trouvons ábharan. Cette différence, sans être primitive, est pourtant fort ancienne, car elle se retrouve à la fois en sanscrit, en zend, en grec et en slave, et elle a laissé des traces en latin et en gothique.

M. Bopp a très-bien expliqué ce phénomène, qui est dû à une cause tout extérieure et matérielle. L'augment, en venant s'ajouter au verbe, surcharge la partie initiale du mot, de sorte que la partie finale s'est allégée. Il ne faut pas perdre de vue d'ailleurs que l'augment, à l'origine, attirait l'accent tonique sur la première syllabe,

<sup>&#</sup>x27; Nous voulons parler des syllabes ya (tud-ya-té «il est frappé») et θη (λυ-θή-σεται, ἐλύ-θη-ν). Les désinences sont partout celles du moyen ou de l'actif. Sur les formes sanscrites comme agani «il fut mis au monde», anâyi «il fut conduit», voyez Benfey, Ueber einige Pluralbildungen, p. 34, et Kuhn, dans son Journal, XVIII, 396.

comme il le fait encore en sanscrit. C'est pour ces motifs que l'imparfait ddvish-ma « nous haïssions » a une désinence moins complète que le présent dvish-mási « nous haïssons ». L'optatif prend également les désinences émoussées, ou, comme notre auteur les appelle, les désinences secondaires. Mais c'est à cause de la caractéristique ya ou i qu'il introduit dans le corps du verbe<sup>1</sup>. Il n'est donc pas exact, comme on le fait dans nos grammaires, de regarder les temps à désinences secondaires comme dérivés des autres, ni de supposer que cette différence dans la flexion impliquait par elle-même une différence dans le sens.

Les langues, en vieillissant, ont perdu ce juste sentiment de l'équilibre. Ainsi le latin, sauf à la première personne du singulier, efface toute distinction et introduit partout les mêmes désinences. D'un autre côté, tandis que le gothique, à la première personne du pluriel, met tantôt m et tantôt ma, le vieux haut-allemand nous présente partout la désinence més. Cette uniformité n'est pas la preuve d'une plus grande antiquité ou d'un meilleur état de conservation : elle atteste, au contraire, les retouches faites par un âge postérieur, qui confond ce que l'ancienne langue avait distingué, ou qui restitue, par un besoin de symétrie, ce que les siècles précédents avaient laissé perdre. M. Bopp, sur ce point, n'a pas toujours été exempt d'erreur. Il suppose, par exemple, que l'arménien

¹ Il est vrai qu'en grec, à la première personne du singulier, nous avons la désinence primaire μι (Θέροιμι); mais c'est là, selon toute apparence, une flexion rétablie après coup, comme le donne à penser, entre autres indices, la forme moyenne Θεροίμην: en effet, si l'optatif avait les désinences primaires, nous devrions avoir Θέροιμαι (\$\$ 437 et 689).

a pris une existence indépendante avant que la première personne ait fait la distinction des désinences primaires et secondaires 1; mais une distinction qui existe en zend n'a pas dû être étrangère à l'arménien. Il est bien plus vraisemblable de penser que ce dialecte, modifié et renouvelé sur tant de points, s'est donné à tous les temps une désinence uniforme. Par une illusion analogue, notre auteur croit reconnaître le sanscrit mas ou masi dans le vieux haut-allemand més, quoique la longueur de l'é, non moins que l'absence de l's en gothique, dussent faire soupçonner une formation moderne 2.

# LES TEMPS ET LES MODES.

«Le langage, dit M. Bopp, n'a pas besoin d'un ex-« posant spécial pour marquer le présent : celui-ci est « suffisamment indiqué du moment qu'il n'y a point de « signe exprimant le passé ou le futur. » Le présent se forme donc par l'adjonction des désinences personnelles à la racine ou au thème verbal.

De quel signe nos idiomes se sont-ils servis pour exprimer le passé? Ils en possèdent deux : l'augment et le redoublement. Les pages consacrées par M. Bopp à l'augment sont au nombre des plus profondes qu'il ait écrites. Non qu'il présente du premier coup l'explication la plus vraisemblable : sa première hypothèse, c'est que l'a de l'augment est identique avec l'a privatif. Le passé aurait été marqué par la négation du présent. Quelle que soit

¹ Voyez \$ 440.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibidem. — Sur cette désinence mês, voyez Kuhn, dans son Journal, XVIII, p. 338.

la valeur de cette supposition, l'auteur, pour la justifier, entre dans une série de considérations sur la nature nécessairement incomplète et imparfaite du langage, qui ne sauraient être assez méditées, et qui s'adressent autant au philosophe qu'au grammairien. Puis, il donne de l'augment une seconde explication beaucoup moins cherchée que la première, et que les progrès faits depuis dans la connaissance de la langue sanscrite ont rendue de plus en plus probable.

Il faut, selon toute apparence, voir dans l'augment une particule signifiant «jadis, autrefois», qui, dans le principe. était indépendante, mais qui finit par faire corps avec le verbe. Cette particule a ou a provient sans doute du thème démonstratif a, que nous avons rencontré parmi les pronoms : abharat «il portait» vient donc de a ou a bharati «il porte autrefois». Les textes sauscrits nous présentent deux particules, sma et pura, qui sont restées indépendantes, et qui, construites avec un présent, lui donnent pareillement le sens du passé<sup>2</sup>.

On vient de voir que c'est l'augment qui a fait prendre à l'imparfait et à l'aoriste les désinences secondaires. Ces désinences, à leur tour, rendirent l'augment moins nécessaire. Nous constatons, en effet, qu'il manque souvent dans la langue homérique, dans le dialecte védique et en zend.

<sup>&#</sup>x27; Voyez \$ 537 et la Remarque au même paragraphe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benfey, Kurze Sanskritgrammatik, \$ 155. Sur la forme 4, que nous retrouvons dans ημελλον, ηδυνάμην, voyez Kuhn, dans les Beiträge de Kuhn et Schleicher, III, p. 463. En sanscrit, les particules 4 et 4t existent à l'état indépendant; mais elles ont pris d'autres significations.

L'augment se trouve à trois temps du verbe! En s'ajoutant à la racine, il a donné l'aoriste second. En se plaçant devant le thème revêtu des caractéristiques, il a fourni l'imparfait. En venant se joindre à la racine combinée avec le verbe substantif, il donne naissance à l'aoriste premier. Ce dernier temps, quoique le plus récent des trois, existait dès la période aryenne, car nous le trouvons en sanscrit, en grec et en slave. Étant plus facile à former, il empiéte petit à petit sur l'aoriste second, et il a même fini, en grec moderne comme en slave, par prendre entièrement sa place<sup>2</sup>.

Le second signe dont se servirent nos idiomes pour marquer le prétérit, c'est le redoublement. Tandis que l'augment est un élément étranger qui est venu s'ajouter au verbe, le redoublement n'est pas autre chose que la racine répétée. Toutefois, cette répétition n'a lieu d'une façon complète que dans un petit nombre de formes: par exemple aux aoristes grecs nyayov, spope, et aux aoristes sanscrits dididam « je priai » (racine td), apipam « j'obtins » (racine dp) . La plupart du temps, c'est seulement une partie de la racine qui figure dans le redouble-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il nous reste un petit nombre d'exemples du plus-que-parfait sanscrit. Voyez Benfey, A practical grammar of the sanskrit language, 2° édition (Londres, 1868), \$ 186.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plus nos idiomes ont conservé le libre maniement de leurs racines, plus ils ont de facilité à créer des soristes seconds. Le dialecte védique compte un plus grand nombre de ces formes que le sanscrit classique (Kuhn, dans son Journal, XVIII, p. 378 et suiv.). Sur les restes de ce temps conservés en ancien slave, voyez \$ 574 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans ces aoristes, nous avons tout à la fois le redoublement et l'augment. Voyez \$ 584 et suiv.

ment: tud q pousser n, bhar q porter n, sthâ q être debout n, au lieu de faire au parfait tud-tôd-a, bhar-bhâr-a, sthasthâu, on't donné tu-tôd-a, ba-bhâr-a, ta-sthâu¹. Tous nos idiomes n'ont pas simplifié le redoublement de la même manière; quelquefois des dialectes voisins, comme le latin et le grec, le sanscrit et le zend, le gothique et le vieux haut-allemand, présentent à cet égard des différences sensibles². Mais partout nous voyons le même effort pour dissimuler et pour atténuer ce que le redoublement en lui-même avait d'un peu surabondant et d'un peu lourd.

Il ne faudrait point croire que le redoublement ait eu, dans le principe, une signification très-nettement définie. Moyen d'imitation, procédé instinctif qu'on trouve dans toutes les familles de langues, il pouvait marquer la fréquence ou le surcroît d'énergie de l'action : c'est le rôle qu'il a dans les intensifs sanscrits et dans les verbes grecs comme γαργαίρω, μαρμαίρω, βαμβαίνω. D'autres fois, il a servi à marquer le désir : aussi le voyons-nous figurer au désidératif sanscrit et zend. Quelquefois les verbes prennent le redoublement au présent et à l'imparfait sans que la signification soit pour cela sensiblement modifiée : rappelons seulement les verbes sanscrits de la troisième classe, comme dadâmi « je donne », bibharmi « je porte », et en grec δίδωμι, κίχρημι. Le langage, en se fixant, attribua

<sup>&#</sup>x27; Certaines formes védiques comme dâdriçus (racine darç) «ils virent», dâdhâra (racine dhar) «il soutint», où la syllabe réduplicative est longue, sont peut-être le reste d'une période où l'on disait dardriçus, dardhâra. Voyez Benfey, Grammaire sanscrite développée, page 373, note 8 et Kuhn, dans son Journal, XVIII, p. 410.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 589 et suiv.

un usage constant et distinct à ce signe d'abord facultatif et indéterminé. Tous les verbes, à un certain temps de leur conjugaison, prirent le redoublement, qui marqua l'accomplissement de l'action.

Le prétérit redoublé ou parfait est un des chapitres les plus difficiles de la grammaire de nos idiomes. M. Bopp, admirable sur le prétérit germanique, a présenté au sujet du parfait grec et latin des vues assez peu exactes. Nous nous y arrêterons donc un instant, moins pour mettre en avant de nouvelles explications, que pour essayer d'introduire un certain ordre parmi les faits à étudier.

Le parfait grec offre la trace de nombreux remaniements. Les formes les plus anciennes sont très-probablement celles où la voyelle radicale change, selon qu'elle est suivie des désinences du singulier ou de celles du pluriel et du duel. Tel est, par exemple, le parfait oloa, qui fait au pluriel ¿¿µev. Nous avons aussi ¿¿ona qui fait au duel ĕïxτov. Comme on le voit, le pluriel et le duel joignent immédiatement les désinences à la racine. Cette jonction immédiate a subsisté à toutes les personnes du moyen : λέλεγμαι, γεγράμμεθα, λέλυσθον. En second lieu, nous trouvons des formes actives qui gardent partout leur a et qui ont aux trois nombres la même voyelle ou diphthongue radicale. Tels sont : τέτοκα, τετόκαμεν, ωέφευγα, ωεφεύγατον. Troisièmement, certains verbes aspirent la consonne devant l'a. Ainsi ωλέκω fait ωέπλεχα, λέγω fait εἴλοχα, τρέπω fait τέτροφα. Quatrièmement, et ce sont selon toute vraisemblance les formes les plus récentes, un x est inséré devant l'a; exemples : λέλυκα, ἔφθαρκα, σεφίληκα.

Il n'est pas impossible d'entrevoir la cause de ces remaniements. « C'est un fait qu'il faut avoir présent à l'es-«prit, dit Guillaume de Humboldt, que l'idée, pour se manifester, a toujours une disficulté à surmonter : cette « difficulté, c'est le son, et la lutte n'est pas toujours heu-«reuse au même degré.» Au prétérit redoublé, la dissiculté dont parle Guillaume de Humboldt provient du redoublement. Quoique nos idiomes aient cherché à l'alléger le plus qu'il leur était possible, le poids de cette syllabe nouvelle était trop grand pour qu'à la partie opposée du mot la flexion ne s'en ressentît pas. Il fallut, pour l'empêcher de tomber, le secours d'une voyelle de liaison a, et c'est sans doute au singulier, dont les désinences, dépourvues de l'accent tonique, étaient le plus menacées, que cette voyelle s'introduisit d'abord. Au contraire, le moyen, dont les désinences portaient primitivement l'accent, n'eut jamais besoin de cet appui. Nous ne pouvons donc approuver M. Bopp quand il suppose que τέτυπ α a supprimé un a (τετυπαται), ni quand il admet la même suppression dans εδ-μεν, είκ-τον, ou quand il penche à croire que le changement de voyelle dans oloa, ίδμεν n'est point primitif 1.

L'âge relativement moderne des parsaits comme ωέπλεχα, έφθαρχα ressort déjà de cette circonstance que dans Homère ils sont encore d'une extrême rareté<sup>2</sup>. Ces formes, jusqu'à présent, n'ont point trouvé d'explication

Voyez \$\$ 609, 611, 615. — Sur toute cette question, voyez Curtius, Les Temps et les modes, p. 190 et suiv. [Das Verbum, p. 34.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Selon Curtius, dix-neuf parfaits en κα, aucun parfait à aspiration. *Ibidem*, p. 196 et 200.

complétement satissaisante. Il ne faut donc pas s'étonner si M. Bopp, qui venait le premier, a hésité sur ce sujet. Il suppose que σέπλεχα est pour σέπλεκ-κα; dans ἔφθαρκα, σεφίληκα, il voit des formes composées renfermant le verbe auxiliaire « être », quoique à l'appui du changement de σ en κ il ne puisse invoquer que des analogies tirées du slave et du zend 1. Loin de rien prouver contre la méthode comparative, ces tâtonnements nous montrent que le linguiste le plus habile marche à l'aventure, dès qu'il n'a plus à sa disposition, pour l'éclairer et pour le mettre sur la voic, un certain nombre d'idiomes allant de pair et se complétant l'un l'autre.

Si le parsait grec n'a pas porté bonheur à M. Bopp, s'il a été encore moins heureux avec le parsait latin, sur lequel nous reviendrons bientôt, en revanche, le prétérit germanique rappelle une de ses plus belles découvertes. On sait que les verbes allemands se divisent en deux grandes catégories, suivant qu'ils forment leur parsait par le changement de la voyelle radicale, ou selon qu'ils adjoignent simplement au thème verbal la syllabe te. A la première espèce appartiennent, par exemple, ich halte e je tiens n, ich hielt e je tins n; ich beisse e je mords n, ich biss e je mordis n; ich binde e je lie n, ich band e je liai n. Comme exemple de la seconde catégorie, il sussit de citer ich suche e je cherche n, ich suchte e je cherchai n². Pendant

<sup>&</sup>quot; «Ce qui est de règle en slave, dit M. Bopp (\$ 568), a bien pu arriver accidentellement en grec.» Cf. \$\$ 569, 646 (remarque) et 669. — L'explication la plus vraisemblable des parfaits en κα a été donnée par G. Curtius, dans ses Principes de l'étymologie grecque (4° édition), p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous nous contentons de ces exemples empruntés à l'allemand. Le

longtemps, on considéra les premiers comme des verbes irréguliers, quoiqu'il ne sût pas dissicile de voir que des lois présidaient à ces prétendues anomalies. Jacob Grimm montra d'abord que c'était là l'ancienne formation du verbe germanique, et que ces changements de voyelle, qui s'étendent aux dérivés nominaux 1, constituent le ressort essentiel de la grammaire allemande. Dans les prétérits comme suchte, il vit au contraire des formations modernes, et il les appela les « prétérits faibles », par opposition aux «prétérits forts» qui n'ont besoin d'aucune adjonction extérieure. Allant plus loin, il crut reconnaître dans le changement de la voyelle (ablaut) un organisme primitif destiné à marquer le changement de sens, par un accord entre le son et l'idée aussi ancien que la parole humaine. Comme l'ablaut ou apophonie déploie d'autant plus de variété, comme les verbes forts deviennent d'autant plus nombreux qu'on remonte plus haut dans l'histoire des idiomes germaniques, le caractère primordial du phénomène paraissait incontestable aux yeux de Grimm.

C'est cette théorie que Bopp combattit au nom de la grammaire comparative. Il montra que dans les prétérits cités par Grimm, le changement de la voyelle n'était nullement destiné à marquer le passé. Si, en regard du présent ich halte, nous avons le parfait ich hielt, la modification intérieure provient d'une contraction entre la syllabe réduplicative et la syllabe radicale : en vieux haut-allemand,

lecteur n'aura point de peine à en trouver de pareils tirés de l'anglais ou des autres dialectes germaniques.

Nous avons, par exemple, les substantifs : die binde «la ceinture», das band «le lien», der bund «l'alliance».

la forme du parfait est hi-alt, et en gothique hai-hald. Ce n'est pas le changement de voyelle, mais l'ancien redoublement qui a donné à l'allemand hielt la signification de ... parfait, comme il l'a donnée aussi au latin cépi (pour cecipi) et au sanscrit sédima « nous nous assîmes » (pour sasadima)1. Si. d'un autre côté, en regard du présent ich beisse, nous trouvons le parfait ich biss, il n'est pas exact de dire que le prétérit a changé la voyelle radicale : c'est, au contraire, le présent qui a renforcé cette voyelle, comme fait en grec le présent σείθω pour la racine σεθ, et en sanscrit le présent tvéshámi « je brille » pour la racine tvish2. Si enfin le présent ich binde correspond à un parfait ich band, il est impossible de soutenir que l'opposition de l'i et de l'a soit destinée à marquer la disférence du présent et du passé. En effet, on voit clairement, par la comparaison du sanscrit bandh «lier», que l'a est la voyelle radicale: dans toute la conjugaison du verbe gothique, cet a s'est affaibli en i ou en u, excepté au singulier du prétérit, dont les formes, grâce à leur monosyllabisme, ont gardé la voyelle primitive 3.

Quoique sur bien des points le phénomène de l'apophonie présente encore des obscurités, les remarques de M. Bopp sont d'une importance capitale pour l'explication

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 589 et suiv. L'auteur a soin d'ajouter (\$ 606) que la contraction de la syllabe réduplicative et de la syllabe radicale, quoique nous la retrouvions en plusieurs idiomes, est postérieure à la période indo-européenne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 607 et suiv. Comparez en latin deico, feido (plus tard dico, fido), venant des racines dic, fid, que nous trouvons, par exemple, dans judicem, perfidus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 604. Comparez \$ 605, remarque.

mécanique des idiomes 1. Il est permis d'espérer qu'elles trouveront des applications même hors du cercle des langues indo-européennes, et que notamment en ce qui concerne les idiomes sémitiques, elles serviront d'avertissement et de modèle aux linguistes. Elles font voir comment des changements de pure forme peuvent devenir significatifs, et comment un certain nombre de faits sans lien réel peuvent être instinctivement assemblés en système. Il n'est pas douteux que les dialectes germaniques ont su tirer parti d'un changement de son auquel le reste de la famille s'est à peu près montré indifférent; il est certain qu'ils l'ont fait tourner à l'avantage de la pensée, et qu'aujourd'hui, la plupart des désinences s'étant émoussées ou perdues, le redoublement ayant disparu, l'apophonie est devenue pour les verbes forts la marque distinctive du prétérit. L'Allemand qui dit : du singst « tu chantes », du sangst «tu chantas»; l'Anglais qui conjugue : I get «j'obtiens n, I got a j'obtins n croient sentir dans le changement de la voyelle l'expression du passé. Mais c'est là un de ces faits dont nous parlions en commençant, qui prouvent que le sentiment grammatical d'un peuple peut se trouyer en désaccord avec l'histoire de son langage<sup>2</sup>.

M. Bopp termine son étude sur le parsait germanique par un certain nombre de paragraphes consacrés au pré-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur le sens de ce mot, voyez ci-dessus, t. I, p. 1, note.

¹ Sur le phénomène en question, le lecteur pourra consulter: Holtzman, Ueber den Ablaut (Carlsruhe, 1844); Grein, Ablaut, Reduplication und secundäre Wurzeln (Cassel, 1862); Guillaume Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache, p. 171 et suiv. [Une application de ces idées aux langues sémitiques a été faite par M. Stanislas Guyard, Le pluriel brisé en arabe, dans la Bibliothèque de l'École des hautes études.]

térit faible. Cette forme, qui existe déjà en gothique et qui n'a pas cessé de se multiplier aux dépens du prétérit fort, avait été justement analysée par notre auteur dès son premier ouvrage. Disons seulement ici que les parfaits gothiques comme sôki-dédum « nous cherchâmes » (en allemand moderne, wir such-ten, en anglais we sough-t) sont composés par l'adjonction du même verbe auxiliaire qui, à l'état indépendant, est devenu en anglais I do, I did¹.

Nous passons maintenant au futur. Tandis que nos idiomes ont l'augment et le redoublement pour exprimer le prétérit, ils ont dû recourir à un verbe auxiliaire pour marquer l'idée du futur. Le grec δώ-σει, le sanscrit da-syati « il donnera », le lithuanien dü-s (même sens) sont formés par la réunion du verbe « être » à la racine da.

Si nous décomposons da-syati en ses éléments constitutifs, nous obtenons les quatre parties suivantes: da-asya-ti. As, comme nous venons de le dire, est la racine du verbe «être». Mais quelle est l'origine de la syllabe ya? M. Bopp y croit reconnaître la racine t « désirer» ou i « aller». Il suppose que ce verbe pouvait originairement se joindre à toutes les racines, et qu'on avait d'abord des futurs comme da-ya-ti « il donnera», littéralement « il désire donner» ou « il va donner». Plus tard, le futur du verbe substantif as (as-ya-ti) aurait servi à former tous les autres futurs<sup>2</sup>. Nous ne pouvons suivre notre auteur sur ce point, non plus que sur tous ceux où il fait intervenir cette racine i « aller» ou t « désirer». Le verbe t « désirer» appar-

<sup>1</sup> Vôyez \$ 620 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$\$ 657 et 670.

tient en propre à la langue de l'Inde 1. Quant à la racine i « aller », pour admettre qu'elle ait pris, avant la séparation de nos idiomes, le rôle d'un verbe auxiliaire, il faudrait d'autres exemples que le latin amatum iri. D'après l'hypothèse de M. Bopp, les futurs comme disyati, qui existaient déjà dans la période indo-européenne, renfermeraient, abritées sous une même désinence personnelle, jusqu'à trois racines verbales. Ce n'est point d'une façon aussi explicite que le langage, selon nous, a marqué l'idée d'avenir. Quand on voit l'allemand employer à volonté ich komme dans le sens de «je viens» et dans celui de «je viendrai n², il n'est point difficile de comprendre que la signification du futur ait pu s'attacher à une forme particulière du présent. Nous pensons donc, avec M. Schleicher, que as-ya-ti est le présent du verbe as conjugué d'après la quatrième classe 3.

Nos grammaires grecques, en parlant d'un futur premier et d'un futur second, peuvent donner à penser que ce sont deux temps de formation dissérente, comme les deux aoristes. Mais il n'en est point ainsi. Tous les verbes sans exception ont pris l'auxiliaire : la diversité vient de ce que les uns se sont incorporé la forme complète asyati, tandis que d'autres prennent la forme aphérésée syati. Les premiers ont donné les futurs en εσjω, εjω, εω, ω, comme μενέω, σιελέω (par contraction μενώ, σιελώ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie (4° éd.), p. 403.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapprochez aussi le grec elui, qui signifie «je vais» et «j'irai».

Voyez ci-dessus, p. L. Le potentiel (a)s-yû-t "qu'il soit " (= grec è( $\sigma$ )-i $\eta$ ) n'est pas autre chose, au fond, que le subjonctif de ce présent (a)s-ya-ti.

<sup>·</sup> Comparez le changement de λόγοσjo en λόγοιο, λόγου, λόγου.

Les autres ont fourni: 1° les futurs doriens en σιω, comme σραγ-σίομες, προλειπ-σίω; 2° par le changement de l'i en s (comparez πόλιος, πόλεος), les futurs attiques comme φευγ-σέομαι, πλευ-σέομαι; 3° par la suppression du j (comparez πλέον pour πλέjον), les futurs ordinaires, tels que δώ-σω, πράγ-σω¹.

Nous serons très-bref sur la conjugaison latine, qui, par certains côtés, ressemble déjà à celle du verbe dans nos langues modernes. Des différences comme le grec en fait entre Φέρω et ἔΦερον, entre λαμβάνω, ἔλάμβανον et žλαδον, étaient trop fines pour l'oreille et pour l'esprit des Italiotes. Ils aimèrent mieux charger de l'expression du passé un verbe auxiliaire signifiant «être», qu'ils soudèrent au thème du verbe principal. Ainsi furent formés les imparfaits comme amâbam, monêbam, legêbam, audiébam. Nous retrouvons le même auxiliaire dans les futurs comme amd-bo, mont-bo, et dans les parfaits comme amd-vi, audi-vi, mon-ui. C'est un autre auxiliaire que nous avons dans amd-rem, moné-rem, lege-rem (pour amd-sem, monésem, legi-sem), dans les parfaits comme vec-si, mi-si, ainsi que dans les futurs archaïques comme fac-so, accep-so. Là ne s'arrête point le procédé de composition : les parsaits amavi, monui, vexi, misi produisent à leur tour des formes comme amdveram, monuero, vexerim, misissem. On voit quel rôle capital les verbes as et bhû jouent en latin. Les seuls temps simples sont le présent (indicatif, impé-

L'explication de M. Bopp est quelque peu différente (\$ 656). Nous avons donné l'explication de Curtius et de Schleicher.

ratif et subjonctif), les futurs comme legam, audiam, et les parfaits comme momordi, tetigi, légi, fidi.

M. Bopp a très-bien vu tous ces faits. Mais par un souvenir, cette fois inopportun, du sanscrit, il veut reconnaître dans vec-st, scrip-st des aoristes formés comme avak-shi « je parlai », akship-shi « je jetai », et pour ne pas scinder le parfait latin en plusieurs temps, il est amené à voir aussi dans momordi, tetigi, légi, fidi, non des parfaits, mais des aoristes 2. Un assez bon nombre de paragraphes sont consacrés à cette thèse qui oblige notre auteur aux suppositions les plus invraisemblables. Ne craignons pas d'avouer que l'explication du parfait latin est une des erreurs de M. Bopp et un point faible de son ouvrage 3.

Nous arrivons aux modes. L'idée du mode, étrangère à la science indienne, nous vient de l'antiquité classique: elle a été suggérée aux grammairiens grecs, non pas tant par la réflexion philosophique que par l'observation et le maniement pratique de leur langue. En effet, parmi tous les idiomes de la famille, le grec a donné au verbe le développement le plus riche et le plus symétrique; tandis qu'en sanscrit les modes autres que l'indicatif ne sont guère usités qu'au présent, le grec a doté la plupart de ses temps d'un impératif, d'un subjonctif et d'un optatif.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ajoutons, cependant, qu'on a constaté quelques traces de l'aoriste second. C'est ainsi que le participe (devenu substantif) parens «père, mère» est avec pariens dans le même rapport qu'en grec τεκών avec τίκτων.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$\$ 546 et suiv. 575, 577 et 579.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur le parfait latin, voyez Curtius, *Tempora und Modi*, p. 205 et 294. Schleicher, *Compendium* (2° édition), p. 739 et 827.

Sans doute la langue hellénique n'a pas inventé ces formations: elles ont existé dès une période antérieure, puisque nous en trouvons dans le dialecte védique les restes, ou plutôt les rudiments non développés. Mais le grec a eu le mérite de conserver, de multiplier ces formes, et de les étendre régulièrement à tous les verbes.

Si l'on fait abstraction de l'indicatif, les modes ayant appartenu à toute la famille sont au nombre de trois: l'impératif, le subjonctif et l'optatif ou potentiel.

. L'impératif n'a point d'exposant spécial qui le fasse reconnaître comme un mode à part : il se distingue seulement de l'indicatif par ses désinences.

Le subjonctif a pour caractère particulier un a (grec o ou s) qui vient se placer entre la désinence et le thème verbal. Ainsi les racines han « tuer », kit « penser », dont le présent de l'indicatif est han-ti, cikét-ti, font au subjonctif han-a-ti, cikét-a-ti. Nous avons de même dans Homère, à côté de l'indicatif imer « nous allons », le subjonctif iouer «allons». Les formes έδομαι «je mangerai», ωίομαι «je boirain, qui ont pris le sens de futurs, sont en réalité d'anciens subjonctifs. Les verbes sanscrits et grecs que nous venons de citer sont de ceux qui, à l'indicatif, n'insèrent point un a (grec o ou s) devant la désinence : en d'autres termes, des verbes de la seconde conjugaison principale 1. Ceux de la première ont fondu la voyelle modale avec la voyelle de la caractéristique, et ont produit de la sorte cet d (grec  $\omega$  ou  $\eta$ ) que nous trouvons ordinairement au subjonctif. En regard du grec Φέρηs,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir ci-dessus, p. LXI.

φέρη, φέρωσι, le sanscrit nous donne bhardsi, bhardti, bhardti.

Le potentiel ou optatif 1 a pour exposant la syllabe yá2. Avec infiniment de tact et de pénétration, M. Bopp rappelle le futur, qui a pour exposant la syllabe ya, et il conclut que le potentiel est formé du futur d'après le même principe que le subjonctif l'est du présent<sup>3</sup> : vue profonde, si nous l'interprétons dans son vrai sens, et qui éclaire d'un jour inattendu l'histoire de notre système grammatical. Quand on étudie cette histoire, comme l'a fait récemment M. George Curtius, on ne peut s'empêcher d'admirer la simplicité des moyens avec lesquels a été créée la conjugaison indo-européenne 4. Ce mécanisme si compliqué en apparence se meut à l'aide de quatre ou cinq rouages. L'augment, le redoublement, le verbe auxiliaire as, ont suffi pour former les temps : les suffixes a et ya ont donné les modes. Pour comprendre qu'avec des ressources aussi faibles on ait pu composer un système aussi savant, il faut songer que la conjugaison est le produit d'une longue suite de siècles, et que l'altération phonique, en changeant l'aspect des éléments mis en œuvre,

Nos grammaires sanscrites donnent le nom de potentiel au même mode qui, dans les grammaires grecques, s'appelle optatif. Nous en faisons ici expressément l'observation, parce que le lecteur pourrait être induit en erreur par le chapitre de Bopp intitulé: Potentiel, optatif, subjonctif. Ce titre a l'inconvénient de réunir ce qui est dissemblable et de présenter sous un double nom ce qui est identique.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette syllabe yá se contracte souvent en i ou en i. Voyez ci-dessus, page LXI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 715.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La chronologie dans la formation des langues indo-européennes, page 80 de la traduction française.

a permis de recourir plusieurs fois, et pour des usages différents, à la même matière première.

Le chapitre consacré par M. Bopp à l'étude des modes est extrêmement instructif. Nous y voyons avec quelle fidélité les langues conservent parfois les anciennes formes et avec quelle habileté elles les approprient à de nouvelles fonctions. L'ancien potentiel se retrouve comme subjonctif en gothique, tandis qu'en slave il a pris le rôle d'un impératif; en latin, il a prêté à la fois des formes au subjonctif (amem, ames, amet) et au futur (dicem, dices, dicet; facien, facies, faciet1). L'ancien subjonctif a prêté en sanscrit des personnes à l'impératif. En présence de cette élasticité de la signification, il est assez difficile de dire quels étaient à l'origine le sens et l'emploi du subjonctif et du potentiel. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se garder d'attribuer aux premiers temps du langage les procédés grammaticaux des idiomes cultivés : ce ne sera donc pas à la syntaxe que nous demanderons l'explication de deux modes qui existaient longtemps avant que l'homme ait eu l'idée de subordonner une proposition à une autre. Le subjonctif et l'optatif ont dû être employés d'abord dans des phrases indépendantes et qui se suffisaient à elles-mêmes : tandis que l'indicatif exprime le fait comme réel et positif, ils le présentaient sans doute comme simplement possible ou comme souhaitable.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les premières personnes dicem, faciem, qui étaient encore usitées au temps de Caton le Censeur (Quintilien, I, vn, 23), ont été remplacées plus tard par les subjonctifs dicam et faciam.

#### LES VERBES DÉRIVÉS.

Sous ce titre, M. Bopp passe en revue diverses formations du verbe sanscrit, qu'il retrouve avec plus ou moins de certitude dans les langues congénères.

1° Verbes dénominatifs. — En premier lieu, à cause de leur nombre et de leur importance, nous placerons les verbes dénominatifs, c'est-à-dire dérivés d'un nom, soit substantif, soit adjectif. Toutes les langues forment des verbes de cette sorte : c'est ainsi qu'en français de règle, mesure, grand, cher, nous avons fait régler, mesurer, grandir, chérir. En latin, de regnum, vestis, clarus, viennent regnare, vestire, clarere. En grec, de φόρος, τιμή, δῆλος, σοιμήν, ont été tirés φορέω, τιμάω, δηλόω, σοιμαίνω.

Le sanscrit dispose de différents moyens pour former ses verbes dénominatifs. Mais de beaucoup le plus usité, c'est le suffixe ya qui vient s'ajouter au thème nominal. Ainsi kumāra « enfant » donne kumāra-ya-ti « il fait l'enfant, il joue »; sukha « bonheur » donne sukha-ya-ti « il réjouit ». En grec, le suffixe ya devait prendre la forme jo ou je; mais on a vu que le j, qui n'a pas de signe spécial dans l'écriture grecque, se cache dans la prononciation sous des formes très-diverses. Ainsi les thèmes μελαν, τεχμαρ, ἐλπιδ, ἀρπαγ, χηρυχ, suivis du suffixe jo ou je, ont donné les verbes μελαίνω, τεχμαίρω, ἐλπίζω, ἀρπάζω, χηρύσσω. Αρrès les thèmes finissant par une voyelle, le j est tombé: ainsi se sont produits les verbes contractes comme φορέω, τιμάω, δηλόω (pour φορέ-jω, τιμά-jω, δηλό-jω).

Mais ce n'est là que le premier degré et comme le préam-

bule de la formation des verbes dénominatifs. Au bout d'un certain temps, l'instinct populaire, se saisissant du procédé, l'étend et le généralise. Il est bien vrai que les premiers verbes en ιζω qu'ait possédés la langue grecque sont dus à des thèmes en ιδ, comme ἐλπιδ, ἐριδ. Mais il est venu un moment où le langage, guidé par l'analogie, a créé librement des verbes en ιζω avec des thèmes de toute espèce; tels sont : ποδίζω, ἀκοντίζω, κυνίζω, αἰτίζω, πολεμίζω. Dès lors, le simple accident phonique qui a changé en ζ le groupe δj, ouvre à la langue grecque une source inépuisable de richesses, car les verbes en ιζω peuvent se multiplier indéfiniment, et à leur tour ils donnent naissance à des noms de toute sorte, tels que les substantifs en ισμος, ισμα, ισης.

La même observation pourrait se répéter pour les verbes en αινω. Les premiers qu'ait eus la langue grecque venaient de thèmes en αι, comme μελαι, ποιμαι. Mais à l'imitation de μελαίνω, οη a fait λευκαίνω, γλυκαίνω, Θερμαίνω. Un idiome est d'autant plus riche qu'il manie plus librement ces syllabes formatives, d'autant plus varié qu'il en possède davantage, d'autant plus parfait qu'il réussit mieux à répartir entre ces formations des nuances de signification différentes. Il serait intéressant de comparer à cet égard les langues de notre famille. On verrait, par exemple, que les ressources du latin sont déjà plus bornées que celles du grec, car il ne crée plus que des verbes en tre, êre, tre, c'est-à-dire des verbes contractes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces suffixes sont devenus si mobiles que nous avons pu les emprunter à la langue grecque: nous disons autoriser, artiste, christianisme.

On peut reprocher à l'ouvrage de M. Bopp de ne pas nous faire assez voir cet affranchissement des suffixes. Nonseulement l'auteur néglige de le faire ressortir, mais il a l'air souvent de le nier. Il faut lire, par exemple, l'étonnante explication qu'il présente des verbes en ευω<sup>1</sup>, ou les singulières difficultés qu'il oppose à la généralisation des verbes en auva<sup>2</sup>. Admirablement perspicace pour découvrir les causes les plus menues et les commencements les plus obscurs des formes grammaticales, il semble quelquefois n'avoir point d'yeux pour leur entier épanouissement. A ce défaut vient se joindre le désir de retrouver en sanscrit le prototype de formations purement grecques ou latines. Regardant le suffixe aya comme indépendant dès l'origine, il cherche à y rattacher directement les formes en &w, a&w; bien plus, il voudrait en tirer les verbes latins comme fumigare, mitigare, par un durcissement de j en g dont le latin ne présente aucun exemple.

Aussi bien que le grec et le latin, le sanscrit a rendu certains suffixes indépendants. Ainsi les noms neutres en as, comme tapas « pénitence », namas « respect », ont donné naissance à des verbes tapas-ya-ti « il fait pénitence », namas-ya-ti « il respecte ». Puis, d'après l'analogie de ceux-

¹ Voyez \$ 777.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 769.

<sup>3</sup> Voyez \$ 762.

A Voyez \$ 773. Les verbes latins en igûre sont un exemple de la force de l'analogie. L'ancienne langue latine a dû posséder un certain nombre de substantifs formés comme remex, remigis (d'où remigium); on peut supposer, par exemple, un substantif litex, litigis (d'où litigium). Ces noms ont donné naissance aux verbes en igûre, tels que remigare, litigare, et à l'imitation de ceux-ci, on a fait fumigare, mitigare.

ci, le sanscrit a formé des dénominatifs en asya, sya, qui ont ordinairement la signification désidérative. De madhu miel n vient un verbe madhv-asyati n il désire du miel n, de açva n cheval n vient açva-syati n elle désire l'étalon n.

M. Bopp, dans ces verbes, croit reconnaître la racine as nêtre n suivie de l'auxiliaire i n désirer n l. Attribuant à ces formations sanscrites un âge très-reculé, notre auteur en rapproche les verbes latins comme lacessere, capessere, ainsi que les désidératifs tels que atticissare, gracissare la chaque idiome et mêler les créations d'âges très-différents. Heureusement nous retrouvons le coup d'œil du linguiste dans d'autres paragraphes: citons notamment ceux où il explique l'origine d'une sorte de passif nouveau que le gothique s'est donné s.

2° Causatif ou causal. — On appelle ainsi une formation sanscrite qui donne à entendre que le sujet fait faire l'action marquée par la racine. Tandis que bôdhati signifie «il sait», le causatif bôdhayati veut dire «il fait savoir». Les grammairiens indiens expliquent bôdhayati comme venant directement de la racine budh, par le moyen du gouna et de la caractéristique aya. Mais il est plus probable qu'il faut appliquer à ces formes la même méthode de décomposition qu'aux verbes dénominatifs, dont ils ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce qui prouve que, dans les verbes comme açvasyati, l'idée du désir n'a pas besoin d'être explicitement énoncée, ce sont les verbes comme equire en latin, ταυράω en grec.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$\$ 761 et 775.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fullja «impleo», fullna «impleor». Voyez \$ 770 et suiv. Comparez \$ 777.

sont au fond qu'une variété. Bôdhayati se divisera donc en bôdha-ya-ti.

Y avait-il déjà un suffixe indépendant aya, servant à former des verbes causatifs, au temps où le sanscrit, le grec, le latin, le gothique, le slave vivaient encore confondus en un seul idiome? M. Bopp n'en doute point, et il voit, par exemple, des causatifs dans les verbes latins necare, sedare, terrere, torrere, sopire, qu'il rattache sans intermédiaire aux racines naç « mourir », sad « s'asseoir », tras « trembler », tarsh « se dessécher », svap « dormir ». De même, il voit dans les verbes allemands setzen « coucher », legen « placer », senken « abaisser », tränken « abreuver » les causatifs, à la façon sanscrite, de sitzen « être assis », liegen « être couché », sinken « tomber », trinken « boire ».

Quelque séduisants que ces rapprochements puissent paraître, on fera peut-être bien de les accueillir avec précaution. Il se pourrait aussi bien que ces verbes fussent dérivés de substantifs ou d'adjectifs qui ont disparu. Si nous n'avions en grec les mots  $\varphi ó \rho os$  et  $\delta \chi os$ , on aurait le même droit de regarder  $\varphi o \rho é \omega$  (= bharáyami) et  $\delta \chi é \omega$  (= vahayami) comme les causatifs de  $\varphi é \rho \omega$  (= bharámi) et de  $\xi \chi \omega$  (= vahâmi). Parmi les verbes latins cités par M. Bopp, il en est un qui est certainement un dénominatif: necâre vient de nex comme judicâre de judex. Les verbes allemands tränken, legen, setzen sont sans contredit aussi près des substantifs trank « boisson », lage « situation », satz « l'action de poser » que des verbes trinken, liegen, sitzen. Si l'on songe à la grande quantité de verbes dénominatifs sans primitif connu qui existent en latin et en go-

thique, on ne voit pas pourquoi une explication spéciale serait donnée pour cinq ou six verbes, par ce seul motif qu'on les peut rapprocher de causatifs sanscrits. A plus forte raison devons-nous repousser des rapprochements qu'interdisent les lois phoniques, comme celui de ploro avec le sanscrit plavayami « je fais couler », ou encore celui des verbes lithuaniens en inu avec les causatifs sanscrits en aya<sup>2</sup>.

Le causal a été longtemps un favori de la philologie comparative: on ne croyait pouvoir y rapporter assez de verbes. Les racines sanscrites finissant par un & prennent devant aya un p: ainsi stha « être debout » fait au causatif stha-payami « je fais tenir debout ». Quelle est l'origine de cette lettre p? il est difficile de le dire. Peut-être le verbe gopayami «je protége», dérivé du substantif gopa «pasteur, protecteur, et quelques autres semblables, ont-ils servi de modèles à cette formation. Quoi qu'il en soit, le causatif en -payami est d'origine récente, comme le prouve déjà cette circonstance; qui n'a point échappé à M. Bopp<sup>3</sup>, que le zend n'y participe point. On est d'autant plus étonné de voir notre auteur reconnaître cette formation en lithuanien, en slave, en grec, en latin. Il voit, par exemple, un causatif de cette espèce dans le verbe latin rapio, et (par le changement de p en c) dans jacio, doceo 4.

3º Passif, désidératif, intensif. — Nous réunissons ces

m.

Leo Meyer paratt pencher vers la même opinion dans son récent ouvrage: Die gothische Sprache (Berlin, 1869), \$ 293.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 744 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 750.

<sup>\*</sup> Voyez \$\$ 524, 747, 748, 768.

trois formations, qui appartiennent en propre au verbe sanscrit et zend.

Le passif est marqué en sanscrit par la syllabe ya, qui reçoit l'accent tonique, et qui vient se placer après la racine: les désinences personnelles sont celles du moyen. Ainsi vas « habiller », budh « savoir », qui font au moyen vas-té « il s'habille », bodh-a-té « il sait », ont pour passif vas-yá-té « il est habillé », budh-yá-té « il est su ». Dans cette syllabe ya, nous reconnaissons le suffixe ya qui figure aussi avec le sens passif dans les participes guh-ya « devant être caché », pać-ya « devant être cuit ». C'est là certainement l'emploi le plus moderne de ce suffixe ya qui a été tant de fois appelé à concourir à la conjugaison. Aussi nous est-il difficile de croire qu'il faille voir un passif, à la manière sanscrite, dans le latin morior, fio, et dans le gothique uskija « enascor ».

Le désidératif se forme par l'addition du verbe auxiliaire as « être », qui vient se joindre à la racine redoublée. Ainsi gna « savoir » fait gignasami « je désire savoir ». M. Bopp en rapproche le grec γιγνώσκω et le latin (g)nosco. « La « gutturale, dit-il, n'est très-probablement, dans ces « formes, qu'un accompagnement euphonique de la sif-« flante ¹ ». Mais les verbes grecs comme γιγνώσκω, βι-βρώσκω, φάσκω, βλώσκω, et les verbes latins comme (g)nosco, suesco, proficiscor, apiscor, qui n'ont leur σκ, sc que dans les temps spéciaux, doivent bien plutôt être rapprochés des verbes sanscrits gaéchami, yaéchami (pour gaskami, yaskami), lesquels renoncent également à leur sk

<sup>1</sup> Voyez \$ 751.

hors du présent et de l'imparfait 1. C'est au chapitre des caractéristiques, et non à celui des verbes dérivés, qu'on se serait attendu à trouver ces formes.

L'intensif prend aussi le redoublement, auquel il donne le plus de poids qu'il lui est possible. Ainsi viç « entrer » fait vévéçmi « j'entre avec force, j'entre souvent »; lup « couper » fait lolopmi « je coupe beaucoup, je déchire ». Les verbes grecs ou latins que cite notre auteur, comme ταιπάλλω, δαιδάλλω, ταιμφαίνω, gurgulio, n'ont avec ces formations sanscrites qu'une ressemblance lointaine. Le redoublement, à lui seul, ne suffit point pour établir la parenté, car il appartient à cette classe de faits grammaticaux qui se produisent chez tous les peuples, et qu'un philologue a spirituellement appelés des anthropismes. Il faut donc renvoyer ces formations à la grammaire spéciale de chaque idiome.

On voit que le chapitre du verbe se termine comme celui du pronom. Au delà d'une certaine limite chronologique, les ressemblances cessent ou ne sont plus dues qu'à des rencontres fortuites. La structure du verbe apparaît comme identique dans toutes les langues indoeuropéennes aussi longtemps qu'on étudie la racine, les désinences, les caractéristiques des classes, les temps et les modes primitifs; mais si l'on pousse jusqu'aux formations secondaires et jusqu'aux verbes dérivés, les analogies deviennent plus rares et finissent par s'évanouir. Rien, au fond, n'est plus naturel, et le devoir de la science sera de

<sup>&#</sup>x27; Sur le changement de sk en cch, voyez Kuhn, dans son Journal, t. III, p. 321 et suiv.

tracer nettement cette limite. Deux familles sorties d'une même origine, mais éloignées et isolées l'une de l'autre, auront en commun non les souvenirs d'hier, mais seulement la mémoire des anciens jours.

Clarens, le 23 septembre 1869.

MICHEL BREAL.

# GRAMMAIRE COMPARÉE

DES

# LANGUES INDO-EUROPÉENNES.

#### LE VERBE.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

\$ 426. Des voix. — L'actif et le moyen en sanscrit. — Le moyen en gothique.

Le sanscrit a deux formes pour l'actif. La première, qui a le sens transitif, c'est-à-dire qui marque une action s'exerçant au dehors, est appelée par les grammairiens indiens parasmàipadam, c'est-à-dire «la forme [s'appliquant] à l'étranger». L'autre est nommée âtmanê-padam, c'est à savoir «la forme [s'appliquant] à soi-même»: son sens propre est de marquer l'action réfléchie ou intransitive; elle sert aussi à indiquer que l'acte se fait au profit du sujet ou se trouve avec celui-ci dans quelque relation étroite. Ainsi dâ signifie «donner»; mais à

ा पर्स्मे párasmái est le datif de pára al'autre ».

Digitized by Google

² Âlmáné est le datif du mot शात्यन्त âtmán «âme». Ce nom remplace souvent, aux cas obliques, les pronoms personnels des trois personnes et des trois nombres : c'est toutefois la troisième personne qu'il désigne le plus fréquemment; on a vu qu'il en est de même pour le pronom sva. Ajoutons que âtmán est toujours employé au singulier, même quand il marque le pluriel ou le duel. Dans les laugues sémitiques, le mot signifiant câme» est employé d'une façon analogue; mais il faut qu'il prenne encore le suffixe du pronom de la personne qu'on veut désigner. On dit, par exemple, en arabe, à la troisième personne, nafsa-hu «se», littéralement canimam sui».

l'âtmanêpadam, dâ, combiné avec la préposition â, veut dire « sibi dare » ou, en d'autres termes, « prendre ». Le causatif darádyâmi signifie « faire voir, montrer » : avec les désinences de l'âtmanêpadam, il prend le sens de « se montrer ». Les verbes sî « être couché », âs « être assis » ¹, mud « se réjouir », rué « briller, plaire, se réjouir », sont usités seulement à l'âtmanêpadam; yâc « demander, prier » a les deux formes, mais la forme réfléchie est la plus fréquente, car c'est d'ordinaire pour son propre profit qu'on demande et qu'on prie. Mais, en général, la langue sanscrite, telle qu'elle est parvenue jusqu'à nous, dispose des deux formes d'une façon assez arbitraire : c'est le plus petit nombre des verbes qui a gardé l'une et l'autre voix; encore est-il rare que la signification propre de chacune ressorte alors bien clairement.

Parmi les langues congénères, le zend, le grec et le gothique ont seuls conservé cette ancienne forme réfléchie. J'ai démontré, il y a longtemps, que le passif gothique est identique, quant à son origine, avec le moyen sanscrit et grec 2. Depuis lors, J. Grimm a attiré l'attention sur deux expressions restées inaperçues avant lui et qui sont d'une grande importance, car elles nous ont conservé la forme moyenne avec le sens actif. Ulfilas traduit deux fois καταδάτω par atsteigadau et une fois ρυσάσθω par lausjadau. A ces exemples sont venus se joindre depuis : uf-kunnanda «γνώσονται», faianda «vituperant», gavasjada undivanein «ἐνδύσηται ἀθθαρσίαν», vaurkjada «ἐργάζεται», ustiuhada «κατεργάζεται» et liugandau «γαμησάτωσαν». Dans la pre-

Le verbe ét fait à la troisième personne du singulier, au présent de l'indicatif, έδε = κεῖται. De même, ἐs fait ἄsτέ = ῆσ/αι.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, page 122 et suiv. Comparez Vocalisme, page 79 et suiv. et Grimm, Grammaire allemande, I, 1050. Il sera question plus loin de quelques restes de la forme réfléchie en ancien slave et peut-être aussi en latin.

<sup>3</sup> Voyez l'édition d'Ulfilas de Von der Gabelentz et Löbe, pages 187 et 225.

mière édition de sa Grammaire allemande<sup>1</sup>, Jacob Grimm explique avec raison atsteigadau et lausjadau comme des impératifs; mais il supposait alors chez le traducteur gothique une erreur qui lui aurait fait rendre les expressions grecques par des formes du passif. Je ne vois pas ce qui aurait pu induire Ulfilas à traduire par un passif le moyen ρυσάσθω et encore moins l'actif καταβάτω. Son texte lui présentait bien d'autres occasions de confondre le moyen grec avec le passif. Dans la seconde édition de sa Grammaire<sup>2</sup>, J. Grimm se pose cette question: «Aurions-« nous ici un moyen gothique de la troisième conjugaison? » Il n'est pas douteux pour moi que ces formes appartiennent en effet au moyen. Mais je ne puis, comme le fait cette fois J. Grimm, y voir des subjonctifs, car il faudrait qu'elles eussent l'i qui caractérise ce mode<sup>3</sup>. Le subjonctif moyen ne peut pas, pour se distinguer du subjonctif passif, renoncer à un signe qui est précisément l'exposant modal. Je n'hésite donc pas à reconnaître dans atsteigadau et lausjadau, ainsi que dans liugandau « yaunodτωσαν, des impératis moyens : ils s'accordent parsaitement avec les impératifs moyens en sanscrit, comme bar-a-tâm « qu'il porte, qu'il soutienne », bar-a-ntam « qu'ils portent, qu'ils soutiennent». Le gothique au est ici avec le sanscrit âm dans le même rapport qu'à la première personne du subjonctif actif sijau « que je sois » avec le sanscrit syâm. L'ancien m s'est résolu en u et a formé une diphthongue avec l'a précédent.

Il est vrai que, si l'on ne consultait que la forme, atsteigadau, lausjadau et liugandau pourraient aussi bien être des passifs : il est probable que si Ulfilas avait eu à exprimer l'idée « qu'il soit délivré », il aurait également mis lausjadau. Mais je ne crois passi

1.

<sup>1</sup> Tome I, page 444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tome I, page 855.

<sup>3</sup> Le subjonctif gothique correspond au potentiel sanscrit (bár-6-ts pour bár-ai-ta) et à l'optatif grec (Φέρ-οι-το). Voyez \$ 672 et suiv.

que la traduction de la Bible lui ait fourni une occasion d'employer l'impératif passif.

Nous avons déjà fait observer ' que les formes gothiques tiuhaith, svignjaith et bairaith sont des troisièmes personnes de subjonctif moyen. Bairaith correspond au sanscrit bárêta (venant de baraita), au grec Φέροιτο, au zend baraita.

## \$ 427. Le passif, en sanscrit et en zend.

En grec et en gothique, la forme moyenne a été transportée au passif, en sorte que passif et moyen sont complétement identiques, excepté, pour le grec, à l'aoriste et au futur. Au contraire, en sanscrit et en zend, le passif, tout en employant les désinences plus pesantes du moyen, présente dans les temps spéciaux (\$ 109°) une différence essentielle : il adjoint à la racine la syllabe ya² et il supprime les syllabes caractéristiques et les particularités de toute sorte qui distinguent, aux deux formes de l'actif, les diverses classes de verbes. En grec, δείκ-νν-ται est à la fois un passif et un moyen : au contraire, en sanscrit, είπν-τεί (de εί α assembler ») ne peut être qu'un moyen, car le passif fait εί-yά-tê. En grec, δίδο-ται, ἴσία-ται sont à la fois passifs et moyens; mais les formes sanscrites congénères dat-tê'³, tisia-tê sont seulement des moyens; leur passif est di-yátê, sit-yátê ».

Comme le passif, en sanscrit et en zend, supprime les particularités des classes et comme il se forme immédiatement de la racine, il peut être mis sur la même ligne que le causatif, le désidératif et l'intensif, c'est-à-dire les verbes dérivés. Aussi en traiterons-nous quand nous nous occuperons de ces verbes. Le

<sup>1</sup> Voyez ci-dessus, tome I, page 20, note 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il sera question plus ioin (\$ 733 et suiv.) de l'origine de cette syllabe.

<sup>3</sup> Forme irrégulière pour dadd-té.

<sup>\*</sup> Quelques racines en d affaiblissent cette voyelle en t devant le caractère passif ya.

moyen, au contraire, pourra être étudié en même temps que la forme transitive de l'actif, car il ne s'en distingue presque jamais que par l'élargissement des désinences personnelles.

### \$ 428. Les modes et les temps.

Les modes sont en sanscrit au nombre de cinq, si l'on y veut comprendre l'indicatif. Celui-ci, à proprement parler, n'exprime que de simples relations temporelles et non des relations modales; on peut donc dire que ce qui le constitue comme mode, c'est l'absence de toute notion modale. Viennent ensuite le potentiel, l'impératif, le précatif et le conditionnel. Il y a, en outre, dans les Védas, des restes d'un mode qui répond, par son principe de formation, au subjonctif grec : les grammairiens indiens l'appellent léi. Les mêmes modes, y compris le subjonctif ou léi, existent en zend, hormis peut-être le conditionnel, que je n'y ai pu découvrir. Ce dernier mode, qui est dans un rapport intime avec le futur, est rare aussi en sanscrit.

L'infinitif et les participes sont des formations nominales.

L'indicatif a six temps, savoir : un présent, trois prétérits et deux futurs. Les prétérits répondent, quant à leur forme, à l'imparfait, à l'aoriste et au parfait grecs. A l'égard de la signification, le sanscrit, tel qu'il nous est parvenu, les confond presque toujours. Aussi, dans ma Grammaire sanscrite, leur ai-je donné des noms qui se rapportent uniquement à leur forme. Je les ai appelés : le prétérit augmenté uniforme<sup>2</sup>, le prétérit augmenté multiforme, le prétérit redoublé. Les deux futurs se confondent

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous employons indifféremment, dans notre traduction, les mots prétérit augmenté ou prétérit à augment. — Tr.

également dans l'usage. Je leur ai donné des noms qui rappellent leur composition: j'appelle le premier, qui répond au futur grec et lithuanien, futur à auxiliaire 1; le second, futur à participe, parce que le premier terme dont il est composé correspond au participe latin en turus. Je n'ai pas rencontré jusqu'à présent en zend le futur à participe; mais tous les autres temps dont il vient d'être question sont usités dans cette langue.

Les modes autres que l'indicatif n'ont chacun en sanscrit et en zend qu'un seul temps. Il faut remarquer toutefois que le potentiel et le précatif sont entre eux dans le même rapport qu'en grec l'optatif présent et l'optatif aoriste second : aussi Pâṇini comprend-il ces deux formes modales sous le nom commun de lin. De plus, le potentiel peut être employé pour exprimer le désir et la prière exactement comme le précatif<sup>2</sup>.

Dans les Védas, on trouve encore la trace d'un certain développement donné aux modes, qui n'y sont pas bornés, comme dans le sanscrit classique, à un seul temps; d'après ces restes, on peut conclure que, si les langues de l'Europe l'emportent sur le sanscrit et le zend par la variété de temps que présentent les divers modes, elles doivent au moins le principe de cette fécondité à une période antérieure à leur existence indépendante.

\$ 429. Les nombres. — Les langues indo-européennes ne distinguent pas les genres dans le verbe.

Dans la plupart des idiomes qui font l'objet de nos comparaisons, le verbe a trois nombres. En latin, toutefois, le verbe, aussi bien que le nom, a perdu le duel. Au contraire, le plus ancien des dialectes germaniques, le gothique, a conservé le duel pour le verbe, quoiqu'il l'ait perdu dans la déclinaison. L'ancien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est le plus fréquemment employé.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En général, le précatif est beaucoup moins usité que le potentiel.

slave 1 avait, et le lithuanien possède encore à l'heure qu'il est, le duel pour le nom comme pour le verbe. Le pâli et le prâcrit qui, à d'autres égards, sont si près du sanscrit, ont perdu le duel : par cette lacune de leur grammaire, comme par la perte de la voix moyenne, ils sont sur la même ligne que le latin.

A la différence des langues sémitiques, le verbe indo-européen, dans ses désinences personnelles, ne fait pas la distinction des genres. Cela ne doit pas nous étonner si nous songeons que les pronoms des deux premières personnes, même employés comme mots indépendants, s'abstiennent de faire cette distinction. Au contraire, dans les langues sémitiques, il n'y a que la première personne, soit dans le verbe, soit dans le pronom isolé, qui ne spécifie pas les genres; la deuxième et la troisième personne distinguent toujours le féminin du masculin, que le pronom forme un mot à part ou qu'il soit combiné avec le verbe<sup>2</sup>.

> \$ 430. Division des temps et des modes en deux classes, d'après les flexions personnelles.

Si l'on considère les flexions personnelles, on est conduit à diviser les temps et les modes en deux classes, dont l'une présente des désinences plus pleines, l'autre des désinences plus émoussées. C'est surtout en sanscrit, en zend et en grec que cette division est très-visible. À la première classe appartiennent les temps qu'en grec on appelle temps principaux, savoir : le présent, le futur et le parfait (ou prétérit redoublé); les désinences de ce dernier temps ont toutefois éprouvé, en sanscrit comme en zend et en grec, de fortes mutilations, qui ont évi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plusieurs dialectes slaves ont encore le duel, notamment le slovène, le bohémien et le serbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cependant, en slave, le verbe fait à certaines personnes la distinction des genres. Voyez \$ 697, remarque.

demment pour cause la surcharge produite par le redoublement. A la seconde classe appartiennent les prétérits augmentés; de plus, en sanscrit et en zend, tous les modes autres que l'indicatif, à l'exception du présent du subjonctif et des flexions de l'impératif qui appartiennent en propre à ce mode 1. En grec, le subjonctif a également les désinences pleines. Au contraire, l'optatif, qui répond au potentiel sanscrit, a comme lui les désinences émoussées. Le μι de τύπ/οιμι est inorganique; la forme primitive était τύπ/οιν 2.

#### \$ 431. Restes de cette division en latin.

En latin, cette division est encore visible à la première personne, quoique le rapport qui existait, à l'origine, entre les deux sortes de flexions se trouve renversé. Aux temps et aux modes qui avaient autrefois la flexion plus pleine mi, la désinence a disparu complétement<sup>3</sup>. Au contraire, là où il y avait la désinence émoussée m, ce m s'est maintenu. Nous avons donc, d'une part, amo, amabo; mais, d'un autre côté, amabam, eram, sim, amem, comme en sanscrit d-bavam et d'sam «j'étais», syâm « que je sois », kâmáyêyam « que j'aime ».

A la deuxième et à la troisième personne, toutes les désinences sont devenues semblables, l'i des formes primaires s'étant perdu; on a, par conséquent, legis(i), legit(i), legunt(i), comme on avait déjà legas, legat, legant.

## § 432. Restes de cette division en gothique.

En gothique, cette ancienne division en désinences pleines et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les flexions appartenant en propre à l'impératif sont plus voisines des désinences pleines que des désinences émoussées.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ce que prouvent la conjugaison en μι (διδοίην) et la forme moyenne τυπλοίμην, qui vient de τύπλοιν. [Si τύπλοιμι était primitif, le moyen devrait être
τύπλοιμαι. — Tr.]

Excepté dans les deux verbes sum et inquam.

en désinences émoussées se manifeste surtout de la manière suivante. Les terminaisons ti et nti des formes primaires ont conservé leur dentale, grâce à la voyelle qui venait après; mais l'i s'est perdu. Au contraire, dans les formes secondaires, le t, n'étant protégé par rien, est tombé, comme en grec. On a donc, d'une part, bair-i-th «il porte», en regard de acta bár-a-ti; bair-a-nd «ils portent», en regard de acta bár-a-nti, en grec φέρ-ο-ντι. Mais, d'un autre côté, on a bairai «qu'il porte», en regard de acta bár-ê-t (venant de barait), en grec φέροι.

A la première personne du singulier, la désinence pleine mi a complétement disparu, comme en latin 1. Au contraire, le m final des formes secondaires, s'il ne s'est pas maintenu sans changement, comme en latin, a du moins laissé à sa place un représentant: il s'est vocalisé en u (§ 18). En regard du sanscrit bár-â-mi, on a donc bair-a «je porte»; mais en regard de bár-êy-am, on a bair-a-u (venant de bairam pour bairaim) « que je porte». Le rapport de ces deux formes entre elles peut se comparer à celui de fero avec feram.

A la deuxième personne du singulier, en gothique comme en latin, les formes primaires et les formes secondaires sont devenues semblables, les premières ayant perdu leur i final, les autres en ayant été privées dès l'époque où les langues germaniques se séparèrent de leurs sœurs de l'Asie. On a, par conséquent, bair-i-s «tu portes» en regard du sanscrit bár-a-si, et bair-ai-s «que tu portes» en regard de sit bár-b-s, fer-à-s, Pép-oi-s.

#### \$ 433. Restes de cette division en ancien slave.

En ancien slave, les formes secondaires du singulier ont dû sacrifier leur consonne finale (\$ 92 m). Il en résulte que l'impé-

<sup>1</sup> Excepté dans im «je suis».

ratif slave, qui correspond au potentiel sanscrit, à l'optatif grec, au subjonctif latin et germanique, a sa seconde et sa troisième personne du singulier terminées par la voyelle i, qui est la caractéristique du mode; de même, à l'aoriste, la deuxième personne est semblable à la troisième, le s et le t étant tombés. Au contraire, les formes primaires ont très-bien conservé les désinences mu si ou cu si, thu, and ou art and.

Nous allons à présent examiner en détail la forme et l'origine des désinences personnelles.

#### DÉSINENCES PERSONNELLES.

#### PREMIÈRE PERSONNE.

\$ 434. La première personne de l'actif et du moyen, en sanscrit, en zend, en grec et en latin.

Au singulier comme au pluriel, la première personne est primitivement caractérisée par un m. Au duel, dans la forme transitive de l'actif, ce m a été amolli en v¹. Nous avons déjà observé le même changement de m en v dans le pronom वयम् vayám « nous », pour मयम् mayam (§ 331).

L'expression complète de la première personne du singulier, dans les formes primaires de l'actif transitif, est mi; en sanscrit et en zend, cette désinence mi appartient à tous les verbes sans exception. En grec, le futur l'a absolument perdue<sup>2</sup>; le présent, abstraction faite de quelques formes dialectales, ne l'a conservée que dans les verbes qui correspondent à la seconde con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Toutes les langues n'ont pas la première personne duelle de la forme transitive. Le grac, par exemple, en est dépourvu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a donc τύπ-σω en regard du sanscrit tôp-i-syā-mi (\$ 664), et, de même, δώ-σω, 3-ή-σω, σ1ή-σω, δείπ-σω en regard de dâ-syā-mi, dâ-syā-mi, siâ-syā-mi, dêk-syā-mi.

jugaison en sanscrit<sup>1</sup>. Les autres verbes grecs ont tout à fait supprimé la désinence personnelle. En effet, leur  $\omega$ , ainsi que l'o latin de toutes les conjugaisons, représente l'à sanscrit, par exemple, dans bôd-â-mi «je sais», tud-á-mi «je pousse»; or, cet à n'appartient ni à la désinence personnelle, ni à la racine; c'est la caractéristique de la classe. Il s'allonge à la première personne, en vertu d'une loi générale qui veut que, devant un m ou un v suivis d'une voyelle, les caractéristiques consistant en un a ou se terminant par un a lui fassent subir un allongement; c'est pour cette raison que nous avons bôd-â-mi «je sais », bôd-à-vas « nous savons tous deux », bôd-à-mas « nous savons », en regard de bôd-a-si «tu sais», bôd-a-ti «il sait», bôd-a-tas « yous savez tous deux », bbd-a-tas « ils savent tous deux », bôd-a-ta «vous savez», bôd-a-nti «ils savent». Le grec ne prend point part à cet allongement : il a, par exemple, Φέρ-ο-μες en regard du sanscrit bár-â-mas. Mais il est possible qu'au singulier on ait eu primitivement Φέρ-ω-μι en regard de bar-a-mi: on pourrait alors admettre qu'au pluriel et au duel 2 l'w a été abrégé, à cause de la surcharge causée par des désinences plus pesantes; et de fait, il y a le même rapport entre la forme supposée Φέρ-ω-μι et Φέρ-ο-μεν ου Φέρ-ο-μαι, qu'entre δίδω-μι et δίδο-μεν ou δίδο-μαι. Si pourtant (ce que je suis moins porté à admettre) on regarde Oép-o-µs comme la forme primitive, l'allongement de l'o devra être considéré comme une compensation pour la perte de la désinence.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il sera question plus loin (\$493) de la division des verbes sanscrits en deux conjugaisons. La deuxième conjugaison comprend les deuxième, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième classes (\$ 109 °). Néanmoins, elle ne compte qu'un nombre de verbes relativement petit, environ deux cents. [La division en deux conjugaisons appartient à M. Bopp; la division en dix classes provient des grammairiens indiens. — Tr.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il ne peut être question ici que du duel moyen, le duel actif n'ayant plus de première personne.

La désinence moyenne et passive  $\mu a\iota$  appartient à toutes les classes de verbes : c'est une preuve de plus qu'à l'actif ils ont dû tous avoir anciennement la désinence  $\mu \iota$ . Le grec, pour la première personne du moyen et du passif, l'emporte sur ses frères de l'Asie, qui ont perdu le m dans toutes leurs formes, tant primaires que secondaires. Comparez, par exemple, le sanscrit  $b\acute{a}r-\acute{e}$  au grec  $\phi\acute{e}\rho$ -o- $\mu a\iota$ . Si donc d'un côté le sanscrit  $b\acute{a}r-\acute{e}$ -mi nous sert à restituer l'ancienne forme de  $\phi\acute{e}\rho\omega$ , à son tour le grec  $\phi\acute{e}\rho$ -o- $\mu a\iota$  nous permet de ramener  $b\acute{a}r-\acute{e}$  à son type primitif  $b\acute{a}r-\acute{a}-m\acute{e}$  ou  $b\acute{a}r-a-m\acute{e}$ .

### \$ 435. La désinence mi en lithuanien.

On voit par ce qui précède comment les différents idiomes de la famille que nous étudions peuvent s'éclairer et se compléter l'un l'autre : même parmi les mieux conservés, il n'en est aucun dont l'organisme nous soit parvenu intact. Tandis que la désinence  $\mu\alpha\iota$  est encore en plein usage chez les Grecs d'aujour-d'hui, la forme sanscrite correspondante était déjà détruite à l'époque où furent composés les Védas. D'un autre côté, dans les poëmes homériques, tous les futurs et la plupart des formes de présent ont déjà perdu la désinence  $\mu\iota$  que le sanscrit, aux temps correspondants, a partout conservée, et qui existe encore à l'heure qu'il est, en lithuanien, dans un grand nombre de présents. On a, par exemple :

| Lithuanien.             | Sanscrit.       | Grec.                       |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| esmi «je suis»          | ásmi            | <b>ձ</b> րր(, <b>«</b> նր ( |
| eimi «je vais»          | <i>êi</i> ni    | • είμι                      |
| dűmi «je donne»         | dádâm <b>i</b>  | δίδωμι                      |
| dė̃mi «je place»        | dáďdmi          | τίθημι                      |
| stówmi «je suis debout» | tíšįdmi         | <i></i> ΙσΊημι              |
| édmi «je dévore» ¹      | ádmi «je mange» | •••••                       |

<sup>1</sup> L'allongement, dans ce verbe et dans la plupart des suivants, est occasionné par l'accent. Comparez \$ 92 °.

| Lithuanien.                                | Sanscrit.                                     | Grec.           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| zédmi «je suis assis»<br>gédmi «je chante» | ní-šídámi ' «je m'assieds»<br>gádámi «je dis» | • • • • • • •   |
| gélbmi «j'aide»                            | kalpáyámi «je fais» <sup>1</sup>              | ••••••          |
| sérgmi «je garde»<br>sáugmi «je conserve»  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       |                 |
| mēgmi «je dors»                            | ••••••                                        | • • • • • • • • |
| lėkmi «je laisse»                          | rinácmi «je sépare»                           |                 |

5 436, 1. Examen des verbes lithuaniens en mi. — La désinence lithuanienne u.

Dans les verbes lithuaniens qui viennent d'être cités, la désinence mi se joint immédiatement à la racine, comme dans les verbes sanscrits de la deuxième, troisième et septième classe <sup>3</sup>. Les formes esmi, eimi et édmi appartiennent évidemment à la deuxième classe sanscrite. Le verbe édmi fait, à la première personne du pluriel, éd-me = sanscrit ad-mds, à la deuxième personne du pluriel és-te = sanscrit at-tiá, à la troisième personne du singulier és-t = sanscrit át-ti<sup>4</sup>. Au duel, éd-wa, és-ta s'accorde avec le sanscrit ad-vás, at-lás. Dű-mi « je donne » (pour dûd-mi = sanscrit dádâmi, grec δίδωμι) et dé-mi « je place » (pour dêd-mi = sanscrit dádâmi, grec τίθημι) appartiennent à la troisième classe sanscrite : la mutilation qu'ils éprouvent dans leur syllabe radicale est de même nature que celle que subissent, en sanscrit, les verbes dâ et dâ devant les désinences pesantes du duel et du pluriel <sup>5</sup>, ainsi que dans les temps spéciaux du moyen (\$ 481).

- 1 Racine sad, avec le préfixe ni.
- <sup>2</sup> Je rapporte à cette racine le gothique halp «aider» (hilpa, halp, hulpum).
- 3 Voyez \$ 109 4, 3.
- \* Comparez le latin es-tis avous mangez» et l'archaïque es-t «il mange». A la troisième personne du singulier, l'i final s'est conservé, en lithuanien, dans és-ti «il est», es-ti (comparez le dorien es-ti) «il va», dûs-ti «il donne». Les autres verbes lithuaniens en mi ont perdu l'i final de la troisième personne (voyez Mielcke, Grammaire lithuanienne, page 134 et suiv. et Schleicher, page 250 et suiv.).
  - <sup>5</sup> On a, par exemple, dad-vás « nous donnons tous deux », dad-más « nous don-

Stów-mi «je suis debout» qui, par le sens et par la racine, correspond au sanscrit tisid-mi, appartient, sans aucun doute, à la dixième classe sanscrite ou forme causative. Il a perdu au singulier (deuxième personne stów-i, troisième personne stów) la caractéristique de sa classe; mais elle reparaît au duel et au pluriel sous la forme d'un i¹: duel stów-i-wa, stów-i-ta, pluriel stów-i-m, stów-i-t (pour stówime, stówite). Il y a aussi, à côté de stów-mi, une forme stówju (ou stóju), aoriste stowéjau.

De même que stôw-mi, je rapporte à la dixième classe ou forme causative tous les autres verbes en mi qui, au duel et au pluriel, ne joignent pas, comme es-mi, ei-mi, éd-mi, leurs désinences immédiatement à la racine. Je rattache, par exemple, sédmi (pour sēd-i-mi) «je m'assieds», duel séd-i-wa, pluriel séd-i-me, aoriste sedéjau, au sanscrit sâd-dyâ-mi et au latin sedeo (\$ 109°, 6). A côté de raudôju, que j'ai rapproché du causatif sanscrit rôddyâmi, il y a aussi une forme raúdmi; mais je doute qu'on trouve un duel et un pluriel analogues.

La conjugaison ordinaire, en lithuanien, nous présente la désinence u à la première personne du singulier. Je regarde cet u comme la vocalisation d'un m (\$ 18): devant cet u, comme devant l'i de la deuxième personne, les verbes de la première conjugaison (suivant la division de Mielcke) suppriment la voyelle a, qui est la caractéristique de la classe. On a, par exemple, suk'-ù «je tourne», suk'-l «tu tournes», en opposition avec suk-d² «il tourne», sùk-a-wa «nous tournons tous deux», sùk-a-ta «vous tournez tous deux», sùk-a-me «nous tournons»,

nons»; dad-vás «nous plaçons tous deux», dad-más «nous plaçons», au lieu de dadd-vas, dadd-vas, dadd-vas, dadd-mas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Mielcke, Grammaire lithuanienne, page 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suk-à n'a pas de désinence personnelle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La troisième personne du duel et du pluriel est remplacée, dans les verbes lithuaniens, per la troisième personne du singulier.

suk-a-te «vous tournez». Dans la troisième et la quatrième conjugaison de Mielcke, qui, à l'égard du présent, peuvent être considérées comme n'en formant qu'une seule, la voyelle de la classe se réunit à la désinence personnelle u et i, et forme avec elle une diphthongue : on a, par exemple, laikaú «je tiens», laikaí «tu tiens» = laik-a-ú (venant de laik-a-m), laik-a-í.

## \$ 436, 2. La désinence mi en ancien slave.

En ancien slave, ML mi est la forme la mieux conservée de la désinence qui nous occupe. Elle se trouve dans imami «j'ai», et dans un petit nombre de verbes se rapportant à la deuxième et à la troisième classe sanscrites (\$ 109°, 3). Ce sont recom jes-mi «je suis» = with do-mi; ram ja-mi « je mange» = with dd-mi; ram vê-mi « je sais» = with véd-mi; ram da-mi « je donne» (pour dad-mi) = exten dádâmi.

Dans la conjugaison ordinaire, l'ancien slave, à l'exception de ima-mi «j'ai »², a complétement renoncé à l'i de la désinence mi. De plus, il a affaibli le m en n (\$ 92°); exemple : sepa berun «j'assemble ». L'u renfermé dans la syllabe finale a un représente le caractère de la classe; il est originairement identique avec l'e des autres personnes (ber-e-si, ber-e-a), comme en grec l'o de Pép-o-uer est identique avec l'e de Pép-e-te, Pép-e-tor. Je divise donc ainsi : ber-u-n, comme en sanscrit bár-a-mi (\$ 434). Au contraire, le slovène a partout conservé l'ancien m de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un d radical tombe, en slave, devant les désinences personnelles commençant par m et u. Devant un t, il se change en s (\$ 103).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comme ima-mi est, dans la conjugaison ordinaire, le seul verbe où la désinence personnelle vienne se joindre à un a, je crois que c'est cet a qui nous a conservé ici la désinence complète. On a vu plus heut que l'a est la plus pesente et la plus énergique parmi les voyelles. De même, en polonais, abstraction faite du petit nombre de verbes qui joignent immédiatement les désinences personnelles à la racine, il n'y a que la conjugaison en a (la première conjugaison suivant la division de Bandtke) qui ait conservé le signe personnel m; exemple: czyt-a-m «je lis».

première personne; exemples : plet-e-m « je tresse », gor-i-m « je brûle », dêl-a-m « je travaille ».

# \$ 436, 3. Restes de la désinence mi en gothique et en vieux haut-allemand.

En gothique, le seul verbe qui ait conservé le signe personnel m, c'est i-m « je suis » (en sanscrit ás-mi); c'est aussi le seul verbe qui, comme les verbes sanscrits de la deuxième classe, joigne immédiatement les désinences à la racine (i-s « tu es », is-t « il est »); encore ne le sait-il qu'au singulier.

En vieux haut-allemand, quelques verbes qui, en sanscrit, appartiennent à la troisième classe, ont renoncé au redoublement et sont entrés de la sorte dans la deuxième classe. Ils ont également conservé le m ou, à sa place, le n de la première personne l. Tels sont : tô-m, tua-m, tua-n, ancien saxon dô-m « je fais » = sanscrit dádâ-mi « je place ²; (gâ-m)³, gâ-n « je vais » = sanscrit gágâ-mi, grec βίδημι; (stâ-m), stâ-n « je suis debout » = sanscrit tísiâ-mi , grec lolημι; (stâ-m), stâ-n « je suis debout » le caractère aya de la dixième classe sanscrite s; exemples : pēt-ô-m, bēt-ô-n « je prie »; sak-ê-m, sagh-ê-m, sag-ê-n « je dis ». Je crois que, dans ces verbes et dans les verbes analogues, le signe personnel a été conservé grâce à la voyelle longue qui précède, car elle a plus de force qu'une brève pour porter la désinence : dans la première conjugaison faible, on a ner-ju « je

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce sont seulement les manuscrits les plus anciens qui présentent un m. Depuis le 1x° siècle, on a un n. A la première personne du pluriel, on a également n au lieu de més. Voyez Grimm, Grammaire allemande, t. I, p. 875.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez, pour le sens, ví-dadá-mi «je fais».

<sup>3</sup> Les formes entre parenthèses sont celles qui sont restituées par conjecture. —Tr.

<sup>4</sup> Voyez \$ 508. Conjuguée d'après la deuxième classe, la racine std ferait std-mi.

Deuxième et troisième conjugaisons à forme faible, d'après la division de Grimm.
Voyez \$ 109 °, 6.

soutiens » et non nerju-m ou nerju-n; de même, dans toutes les conjugaisons fortes on a u et non u-m ou u-n¹. Un fait analogue se présente en sanscrit, où les verbes de la cinquième classe, dont le caractère est nu, ne prennent, à la seconde personne de l'impératif, la désinence personnelle hi que si la racine se termine par une consonne (§ 451).

Les formes bi-m, pi-m, bi-n, pi-n « je suis » sont seules de leur espèce. C'est aussi le seul verbe qui ait conservé en haut-allemand moderne le signe de la première personne. Il doit probablement ce privilége à sa nature monosyllabique : peut-être aussi l'usage extrêmement fréquent du verbe substantif n'est-il pas étranger au maintien de la désinence. Je crois toutefois que si le vieux haut-allemand bim, bin avait aussi complétement préservé le corps de sa racine que le pluriel bir-u-mês², nous aurions eu une première personne du singulier bir-u, et non bir-u-m ou bir-u-n.

### \$ 436, 4. Restes de la désinence mi en arménien.

En arménien, tous les verbes sans exception ont conservé le m de la désinence primaire mi; mais ils ont complétement perdu l'i final. L'arménien se trouve donc, à cet égard, sur la même ligne que le persan moderne, le slovène, l'irlandais; il surpasse, par son état de conservation, les langues classiques, les langues germaniques et le plus grand nombre des langues slaves. Exemples: unul ta-m «je donne» = sanscrit dádâ-mi; quul

Digitized by Google

L'emple : bir-u «je porte», pour le sanscrit bár-á-mi, deuxième personne bár-à-si. L'u du vieux haut-allemand bir-u est l'assaiblissement de l'a du gothique baira : il ne saut donc pas le comparer à l'u du lithuanien sukù (venant de sukm, \$ 436, 1), mais plutôt à l'u des verbes bohémiens comme plet-u «je tresse». En effet, dans ce dernier verbe, l'u est un reste de l'ancien slave à mi (\$ 436, 2) et il est identique, comme l'e de plet-e-i «tu tresses», à l'a qui sert de caractéristique, en sanscrit, aux verbes tels que bár-á-mi, bár-a-si.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour biw-u-mes = sanscrit bav-d-mas. Voyez \$ 20.

ga-m  $\alpha$  je viens n = g'aga-mi  $\alpha$  je vais n, vieux haut-allemand (ga-m), ga-n; let und ke-a-m  $\alpha$  je vis n = g'av-a-mi; let und ke-a-mi deuxième personne let u-a-si.

\$ 437. Expression de la première personne, dans les formes secondaires.

Dans les formes secondaires, en sanscrit et en zend, l'expression de la première personne du singulier est m, et non mi (\$ 430). En latin, cette désinence émoussée s'est partout conservée, au lieu que la désinence pleine s'est perdue (\$ 431). En grec, un m final devient v: on a donc ¿Opep-o-v en regard du sanscrit ábar-a-m, ¿SlSw-v et ¿Sw-v en regard de ádadā-m et ádā-m, SiSo-lnv et So-lnv en regard de dad'-yâm et dê-yāsam. A l'aoriste premier, le grec a perdu tout à fait le signe personnel; comparez, par exemple, ¿Ssi a avec dilitam. Mais du moyen ¿Ssi Edunv on est autorisé à inférer une ancienne forme ¿Ssi Edu et, plus anciennement encore, ¿Ssi Edu. En ce qui concerne le gothique, qui change le m en u, voyez \$ 432. L'arménien a gardé le m au présent du subjonctif; il le supprime partout ailleurs, notamment à l'imparfait, à l'aoriste et au futur (\$ 1836, 2).

Remarque. — A euphonique inséré, en sanscrit, devant le m des formes secondaires. — Nous avons divisé plus haut ábaram et épepor de cette façon: ábar-a-m, épep-o-v. Il faut ajouter ici que, suivant les grammairiens indiens, la désinence complète de la première personne du singulier, dans les formes secondaires, n'est pas m, mais am: ábaram serait donc pour ábarâm, venant de ábar-a-am, et il y aurait élision du premier a, qui est le caractère de la classe. On trouve, en effet, dans certaines formes, la désinence am, sans que l'a puisse être attribué au caractère de la classe ainsi le verbe i «aller» fait áy-am «j'allais», et non ái-m; brû «parler» fait ábrav-am ou ábruv-am «je parlais», et non ábró-m; les verbes qui prennent

<sup>1</sup> Voyez § 109°, 1, 2 et 6.

dans les temps spéciaux les syllabes nu et u comme caractères de la cinquième et de la huitième classe, font navam, avam, et non nô-m, ô-m, comme on pourrait s'y attendre d'après leur présent en nô-mi, ô-mi; exemples: ástrnavam «je répandais», pluriel ástrnuma «nous répandions», en regard du grec ἐσθορνῦν, ἐσθορνυμεν. Mais il faut observer que la seconde personne, en sanscrit, a simplement un s, la troisième personne simplement un t pour désinences; on a, par exemple, ástṛ-ṇô-s, ástṛ-ṇô-t en regard du grec ἐσθόρ-νῦ-ς, ἐσθόρ-νῦ-(τ). Remarquons encore que le grec, à la première personne, a simplement un v. On peut conclure de ces faits que l'a de astrnavam s'est irrégulièrement introduir de la première conjugaison dans la deuxième, de même qu'en grec nous avons ¿ \( \sigma \) 100νυ-ο-ν à côté de ἐσθορνῦ-ν, et ἐσθορνυ-ε à à côté de ἐσθορνῦ. Ce sont surtout les verbes qui joignent immédiatement les désinences personnelles à une racine finissant par une consonne qui auront favorisé l'introduction d'un a à la première personne; au présent védmi « je sais » il eût été impossible d'opposer un imparfait ávêdm: il fallait donc bien, ou que le caractère personnel tombât tout à fait, comme cela est arrivé à la deuxième et à la troisième personne<sup>2</sup>, ou bien qu'on empruntât le secours d'une voyelle de liaison. C'est ainsi que, dans la déclinaison, les thèmes terminés par une consonne prennent am à l'accusatif au lieu de m; mais il est arrivé aussi pour cette désinence ce que nous venons de constater pour le signe de la première personne : le am de l'accusatif se retrouve avec des thèmes finissant par une voyelle, comme naûs et brû, qui font nav-am et brûv-am, au lieu de nâum, brûm, comme le feraient attendre le grec ναῦ-ν et δφρύ-ν. Quoi qu'il en soit, cet a s'est si solidement installé dans les formes secondaires, à la première personne, qu'on pourrait établir, en théorie comme en-pratique, la règle suivante : m final se fait précéder d'un a, quand il n'a pas déjà devant lui un a ou un à, soit appartenant à la racine, soit représentant le caractère de la classe ou du mode. Nous avons donc, d'une part, ábar-a-m "je portais", ádadå-m "je donnais", áyå-m "j'allais" (racine yå), áyund-m «je liais» 3, dadyá-m «que je donne»; et, d'un autre côté : detr-

<sup>1</sup> Εσίορνυ-ε supposerait en sanscrit une forme ástrnav-a-t.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A la troisième personne de l'imparsait, on a dvét au lieu de dvét-t (\$ 94). La deuxième personne, au lieu de dvét-s, fait de même avét, ou bien dvé-s avec suppression de la consonne radicale et maintien de la désinence, comme dans le latin pe-s, pour ped-s.

<sup>3</sup> Neuvième classe. Voyez \$ 109 \*, 5.

nav-am «je répandais», au lieu de ástṛ-nó-m; bar-êy-am «que je porte» (\$ 43), au lieu de barêm; tiêjêy-am «que je sois debout», au lieu de tiéjêm.

# \$ 438. Restes de m, désinence des formes secondaires, en gothique et en lithuanien.

En gothique, comme on l'a déjà fait remarquer (\$ 432), le m des formes secondaires s'est résolu en u. Le vieux haut-allemand a complétement perdu cette désinence, excepté dans un seul exemple qui nous présente l'ancien m, et non, comme le gothique, le m altéré en u; c'est le mot lirnem « que j'apprenne », dans Kéro.

En lithuanien, la forme émoussée m s'est altérée en u, comme la forme pleine mi : nous avons donc buwaú qui correspond à l'aoriste sanscrit á-bûvam «je fus », comme d'autre part, au présent, on a laikaú «je tiens », venant d'une ancienne forme lai-kam pour laikami.

En ce qui concerne le slave, nous renvoyons le lecteur aux \$\$ 433 et 566.

# \$ 439. Origine de la désinence de la première personne.

Il nous reste à nous demander quelle est l'origine de la désinence de la première personne. Je regarde mi comme un affaiblissement de la syllabe ma, qui est le thème, en sanscrit et en zend, des cas obliques du pronom de la première personne. Il y a le même rapport entre la syllabe mi, dans dádâmi, et sa forme originaire ma, qu'entre l'i du latin abjicio et l'a de jacio (\$ 6). Dans les formes secondaires, par un nouvel affaiblissement, mi est devenu m.

L'accord remarquable qui règne entre toutes les langues indo-

¹ Cette forme tiéfém s'accorderait plus exactement avec tiéfés, tiéféma, tiéféma, tiéféta.

européennes prouve que la division en formes primaires et en formes secondaires appartient à un âge très-reculé. Je ne crois pas cependant qu'il faille la faire remonter jusqu'à cette période primitive où l'organisme grammatical, dans la fleur de la jeunesse, n'avait encore rien perdu de son intégrité; je pense plutôt que les désinences se sont émoussées à la longue, et que la cause de cet affaiblissement a été le besoin d'alléger le verbe, quand le commencement du mot se chargeait d'une syllabe additionnelle (comme aux prétérits à augment), ou quand une insertion se faisait à l'intérieur (comme au potentiel ou optatif). Les désinences émoussées se sont donc produites petit à petit; nous voyons, en effet, que le latin a encore partout mus et le grec µer (plus anciennement µes), tandis que mas, en sanscrit, n'est resté qu'aux formes primaires; encore s'y est-il fréquemment mutilé en ma, c'est-à-dire qu'il a pris la forme qui est de règle pour les désinences secondaires. On a, par exemple, bar-amas, sarp-a-mas, et quelquefois bar-a-ma, sarp-a-ma, en regard du grec Φέρ-ο-μες, ἔρπ-ο-μες, du latin fer-i-mus, serp-i-mus (\$ 100°, 1); et l'on a toujours ábar-à-ma en regard de έφέρ-ομες, ferebamus, toujours d's-ma en regard de H(σ)-μες, erâmus, toujours dadyá-ma en regard de διδοίη-μες, toujours tisjéma en regard de stêmus.

Il est plus difficile d'expliquer l'origine de la désinence mas. On pourrait admettre qu'elle se décompose en m-as: m serait alors le thème et as la désinence du nominatif pluriel. En effet, mas finit comme use pádas, us comme wobses, et les désinences personnelles expriment toujours la relation que sert à marquer le nominatif. Mais il se peut aussi que le s de mas soit de même provenance que le s du zend was yûs «vous » 1, du sanscrit nas, vas et du latin nos, vos 2. De même que nous avons expliqué

Pour yûsmê. Voyez \$ 335.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$\$ 336 et 337.

plus haut a-smé comme un composé copulatif signifiant «je [et] ils n¹, ad-más voudrait dire proprement «je [et] ils mangent n².

Quant à la désinence védique masi, en zend mahi, on peut voir dans si une forme à la fois affaiblie et mutilée de sma³; ou bien encore, on peut regarder masi comme étant pour masé, qui hui-même se rattacherait au nominatif védique asmé (pour mas-mé) \(^a\): dans cette hypothèse, la première partie de la diphthongue  $\ell$  (= a + i) aurait été supprimée, et le pronom masmé aurait rejeté son second m, tandis qu'à l'état isolé il a perdu le m initial.

REMARQUE. — De la désinence grecque  $\mu \epsilon \nu$ . — Examen d'une objection de Pott et de Curtius. — Je regarde le  $\nu$  de la désinence  $\mu \epsilon \nu$  comme sorti d'un ancien  $\epsilon$ . On a de même la forme  $\hbar \nu$  «il était» en regard du dorien  $\hbar s$  et du védique  $\pi \pi \pi$  de (\$530). Rapprochez aussi le suffixe  $-\theta \epsilon \nu$  — sanscrit -tas, latin -tus. L'affaiblissement d'un s en  $\pi$  n'a en lui-même rien de

- 1 Voyez \$ 333.
- <sup>a</sup> Pott explique autrement la syllabe mas (Annales de critique scientifique, 1833, page 326). Il y voit la réunion des pronoms de la première et de la deuxième personne : le pronom de la première personne serait exprimé par ma; celui de la deuxième par s, comme à la seconde personne du verbe. Mais il faut d'abord faire dériver ce s du t de toam, au lieu que, en adoptant l'opinion donnée ci-dessus, le s n'a pas besoin d'explication. Il semble d'ailleurs plus naturel que l'expression a nous n associe au moi des personnes autres que celles à qui on adresse la parole, car les récits ne se font pas ordinairement à ceux qui ont pris part aux événements recontés.
- ³ Exemple : दनासि dadmasi, en zend क्ष्ण्य-६६९ के dadĕmaki «nous donnons». [La mutilation consisterait dans la perte de m et l'assaiblissement dans le changement de l'a en i. Tr.].
  - 4 Voyez \$ 333.
- <sup>5</sup> Nous avons cru devoir transporter ici, comme à sa place la plus naturelle, une note qui, dans l'édition allemande, se trouve au \$ 727. Tr.
- Voyez \$ 421. On pourrait objecter qu'à côté de la forme -θεν il existe une forme -θε. Mais Buttmann (Grammaire grecque développée, \$ 116, 4, remarque 1) fait observer que les particules qui prennent -θε sont celles qui ne répondent plus très-nettement à la question unde. Partout ailleurs, c'est le mètre qui a occasionné le changement de -θενικη -θε (ἀντρόθε, Pindare; Κυπρόθε, Gallimaque; Λιδόσθε, πάντοθε, Théocrite). Rappelons aussi la suppression complète du ν dans les accusatifs

plus surprenant que celui d'un s en  $r^1$ , qui a lieu si fréquemment et si régulièrement en sanscrit, ainsi que dans certains dialectes grees (\$ 22) et dans plusieurs formes grammaticales des langues congénères.

Quant à la désinence sanscrite ma, usitée dans les formes secondaires, mais employée aussi quelquefois au présent, je la regarde comme une mutilation pour mas (\$ 439). Cette mutilation n'a eu lieu très-probablement qu'après la séparation des idiomes indo-européens; elle s'est généralisée en ancien perse, où le s final, après un a ou un d, disparaît dans toutes les désinences.

Pott propose pour la désinence grecque  $\mu s \nu$  une autre explication, à laquelle s'est rangé G. Curtius . Selon ces deux savants, mas est devenu  $\mu s s$  en grec; quant à  $\mu s \nu$ , il représenterait le sanscrit ma, auquel serait venue s'ajouter postérieurement une nasale complémentaire. Mais on peut demander pourquoi la même nasale n'est pas venue s'ajouter aussi à d'autres désinences finissant par une voyelle, par exemple à l's du vocatif des noms de la deuxième déclinaison (\$ 204), ou à l's du duel (\$ 209). Remarquons en outre que le  $\nu$  de  $\mu s \nu$  s'y trouve à demeure fixe, et non pas seulement devant une voyelle, comme le  $\nu$  ephelkysticon.

Pott cite à l'appui de son opinion les impératifs doriens comme λεγόντω, σοιούντω, ἀποτισάντω; mais il est au moins aussi vraisemblable d'expliquer la désinence ντω comme une mutilation pour ντων que de regarder ντων comme un élargissement de ντω, car le dorien, quand il s'écarte des autres dialectes, ne présente pas toujours la forme la plus ancienne.

Pott objecte que le changement d'un s en v est difficile à comprendre au point de vue physiologique, car quoique tous les deux soient des dentales, ils présentent des sons très-différents. Mais la différence est encore plus grande entre une muette et la nasale du même organe, et cependant, en sanscrit, une muette finale se change en la nasale du même organe quand elle est placée devant une nasale : ainsi atisfat mûrdni «il était à la tête » devient atisfan mûrdni. En latin, nous avons de même somnus pour sopnus,

comme conte (= sanscrit pitáram, latin patrem). Nous avons déjà eu souvent l'occasion de faire observer que les consonnes finales sont les plus sujettes à être affaiblies ou supprimées.

- 1 Le n est une liquide comme le r.
- <sup>2</sup> Recherches étymologiques, 1° édition, II, page 306 et suiv.
- <sup>3</sup> Formation des temps et des modes, page 27.

et en grec σεμνόs pour σεδνόs. En lithuanien et en slave, nous trouvons le changement contraire d'un n en d, quoiqu'il ne soit occasionné par aucune lettre voisine : ainsi le sanscrit návan «neuf» devient en lithuanien dewyni, en ancien slave devanti (\$ 317). De même, en grec, le n du suffixe मन man, latin men, devient un  $\tau$  (ò-voµa $\tau$  = नामन năman, nômen). Je crois aussi que la désinence védique tana, à la deuxième personne du pluriel, est pour tata : cette dernière forme n'est pas autre chose, selon moi, que la répétition de la désinence ordinaire ta .

\$ 440. 'a première personne du pluriel en vieux haut-allemand, en gothique, en lithuanien, en ancien slave et en arménien.

En vieux haut-allemand, la première personne du pluriel présente la flexion très-complète més, aux formes secondaires comme aux formes primaires, c'est-à-dire au subjonctif comme à l'indicatif. Le gothique présente simplement un m dans les formes primaires, tandis qu'il a ma dans les formes secondaires.

Le lithuanien a partout me, le slovène mo, l'ancien slave ma mü. Exemples: lithuanien stówi-me « nous nous tenons debout », slovène déla-mo « nous travaillons », ancien slave maz ja-mü « nous mangeons » = चास ad-más, हक्तर vê-mü « nous savons » = चिसस् vid-más. En ancien slave, au lieu d'un z ü, on aurait pu s'attendre à trouver un є e ou un o o en regard de l'a sanscrit (\$ 92°); je crois que l'ü est dû à l'influence de la lettre s qui se trouvait primitivement à la fin de cette forme ².

Il est plus difficile d'expliquer l'é long du vieux haut-allemand. Peut-être, comme le conjecture Graff<sup>3</sup>, la désinence mês se rapporte-t-elle à la désinence masi, qui est particulière au

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez les impératifs latins en tôts et les impératifs védiques en tât (deuxième et troisième personnes du singulier). Voyez \$ 719.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez les nominatifs singuliers des thèmes en o avec les nominatifs sanscrits en a-s (\$ 255. t. II, p. 86), et les datifs pluriels en MZ mü avec les datifs sanscrits en byas (\$ 277).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dictionnaire du vieux haut-allemand, t. 1, col. 21.

dialecte védique. Il faudrait alors admettre ou bien que la suppression de l'i final a été compensée par l'allongement de la voyelle précédente 1, ou bien que l'i a passé d'une syllabe dans l'autre 2. On peut s'étonner de voir qu'en gothique la désinence pleine मस mas est représentée simplement par m, au lieu que le # ma des formes secondaires s'est conservé intact; nous avons, par exemple, bair-a-m «ferimus» en regard du sanscrit bar-amas, et bair-ai-ma «feramus» en regard de bár-e-ma. Cette différence vient probablement de ce que les voyelles qui précèdent la désinence, étant plus pleines au subjonctif qu'à l'indicatif's, sont plus capables de supporter le poids de la flexion. Le prétérit gothique nous fournit l'exemple d'un fait analogue : les seules racines qui aient conservé la syllabe réduplicative sont celles qui renferment une voyelle longue. Remarquez qu'au prétérit redoublé, où le sanscrit nous présente la désinence ma, et non mas, le gothique a simplement un m; comparez, par exemple, bund-u-m « nous liâmes » à व्यक्तिम baband-i-má. Ici le gothique supprime l'a final parce que la voyelle précédente est brève.

En arménien, la désinence sanscrite mas devient  $d_{\ell}$  mq; mais cette forme mq ne s'est conservée complétement qu'au présent de l'indicatif et du subjonctif. Partout ailleurs, on a supprimé le m, c'est-à-dire la partie essentielle de la désinence; le p q représente la lettre finale s (s 216) du sanscrit mas: comme ce p q se trouve à tous les temps et à tous les modes, on doit conclure que l'arménien se réfère à une époque où la langue n'avait pas encore fait la distinction, à la première per-

Dans cette hypothèse, més serait pour más, de même qu'en gothique é représente l'é long sanscrit (\$ 69, 2). En vieux haut-allemand, on trouve aussi quelques exemples d'un é tenant la place de l'é; par exemple, gé-t «il va», de la racine gé.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Compares \$ 448. Dans les désinences, en vieux haut-allemand, ai devient 6 (\$ 79).

Jai au subjonctif présent, i (qui s'écrit si) au subjonctif prétérit. Exemples : bair-ai-ma, bér-si-ma.

sonne du pluriel, entre les formes pleines et les formes émoussées. Nous avons, par exemple, sir-e-mq «amamus», sir-ite-mq «amemus» (\$ 183 b, 2) et, d'autre part, sir-êa-q «amabamus». sir-eta-q «amavimus», sir-estu-q «amabimus».

\$ 441. La première personne du duel, en sanscrit, en lithuanien, en ancien slave et en gothique.

Comme au pluriel nous avons eu mas et ma, au duel, le sanscrit a vas dans les formes primaires et va dans les formes secondaires. Cette différence entre le duel et le pluriel est jusqu'à un certain point fortuite, car, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer (\$ 434), le v du duel est l'altération d'un m; toutefois, la distinction en question remonte à une haute antiquité, et elle a dû s'opérer avant que le germanique, le lithuanien et le slave eussent pris une existence individuelle, car dans toutes ces langues nous retrouvons la lettre v. Le lithuanien a partout wa, l'ancien slave es vé.

Le gothique nous présente trois formes. La plus complète se trouve au subjonctif, où bair-ai-va est avec no bair-e-va dans le même rapport qu'au pluriel bair-ai-ma avec no bair-e-ma. Si le subjonctif a mieux conservé la désinence duelle, c'est évidemment, comme au pluriel, grâce à la diphthongue précédente, qui s'est trouvée assez forte pour porter la syllabe va. Au contraire, le présent de l'indicatif avait probablement un a bref en regard de l'à long du sanscrit bâr-à-vas 1; le v ayant, en outre, été supprimé, on a eu baira(v)as et, par la fusion des deux a, bai-rôs 2. Reste le prétérit de l'indicatif, où nous ne pouvons avoir

<sup>1</sup> De même au pluriel on a bair-a-m (grec φέρ-ο-μες) en regard du sanscrit bidr-d-mas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a vu (\$ 69, 1) que l'é, en gothique, est la longue de l'a; ainsi les thèmes en a font, au nominatif pluriel, és (a + as); exemple : vairés «hommes», en regard du sanscrit varés (venant de vara + as).

ós, car il a pour voyelle de liaison u, et non a : mais u-va est également impossible, puisque la désinence duelle va ne subsiste, comme la désinence plurielle ma, qu'après une diphthongue ou une voyelle longue. Nous devrions donc avoir u-v, qui ferait pendant au pluriel u-m. Mais v, à la fin des mots, se vocalise en u, quand il est précédé d'une voyelle brève : c'est ainsi que le thème thiva fait thiu «servum» (pour thiv). Les deux u en se combinant ont donc dû donner un û, et je regarde, en effet, comme long l'u de magu « nous pouvons tous deux », et de siju « nous sommes tous deux », que j'écris magû, sijû (pour magu-u, siju-u, venant de mag-u-v, sij-u-v) 1. Si cependant, contrairement à mon opinion, l'u de cette désinence n'est pas long, on pourrait supposer qu'il s'est abrégé dans la suite des temps. Autrement, il faudrait le regarder comme une voyelle de liaison analogue à celle de mag-u-ts, mag-u-m, etc. ou il faudrait expliquer magu, siju comme venant de magva, sijva. Mais outre que cette dernière forme serait impossible à prononcer, l'adjonction immédiate de la désinence personnelle à la racine me paraît inadmissible, car elle n'a lieu ni à la seconde personne du duel, ni à aucune personne du pluriel, et elle est contraire à l'ancienne formation de ce temps.

Je ne connais, en zend, aucun exemple de la première personne du duel.

\$ 442. Tableau comparatif de la première personne des trois nombres.

Il sera traité à part des désinences du moyen. Je fais suivre ici un tableau comparatif de la première personne, dans la voix active transitive.

¹ Ce sont les seuls exemples de la forme en question qui nous aient été conservés. D'accord avec Grimm, je regarde magú, sijú comme des prétérits, quoiqu'ils aient le sens du présent. En effet, mag est fléchi, dans les trois nombres, comme un prétérit. Il en est de même pour le verbe substantif au duel et au pluriel.

#### SINCULIER.

| Samecrit.           | Zend.              | Grec.           | Latin. | Germanique 1. | Lithuenien | . Anc. slave. |
|---------------------|--------------------|-----------------|--------|---------------|------------|---------------|
| tíšiámi             | histâmi            | ίσ]ημι          | sto    | ståm          | stówni     | stajun        |
| dádâmi ²            | daďâmi ³           | διδωμι          | do     | • • • • • •   | dämi       | dami          |
| ásmi *              | ahmi               | έμμί            | sum    | ĖM            | esmi       | jesmi         |
| bárdmi <sup>t</sup> | barâmi             | φέρω            | fero   | <i>bai</i> ra |            | beruit *      |
| váhámi              | vașâmi             | έχω             | veho   | viga *        | weźù       | veşuñ         |
| tíšiéyam            | • • • • • • •      | <b>ίσ</b> 7αίην | slem   |               |            |               |
| dadyấm              | daidya <b>nn</b> ° | διδοίην         | dem    |               |            |               |

- 1 Stâm et stâmés appartiennent au vieux haut-allemand; les autres formes sont gothiques.
  - <sup>2</sup> En arménien, and ta-m.
  - <sup>3</sup> Voyez \$ 3g.
  - \* En arménien, em.
  - En arménien, ber-e-m.
  - \* «J'assemble», sti-bréman «fardeau». Voyez Miklosich, Radices, p. 4.
- ' Je crois que  $\ell \chi \omega$  appartient à la racine vah «transporter»: en effet, si  $\delta \chi os$  (pour  $F \delta \chi os$ ) est de la même famille que  $\ell \chi \omega$ , il s'ensuit que  $\ell \chi \omega$  est pour  $F \delta \chi \omega$  et qu'il répond à vah d mi et à veh o. Le sens «transporter» paraît encore assez clairement dans les composés  $dv \delta \chi \omega$ ,  $\delta v \delta \chi \omega$ ,  $\delta v \delta \chi \omega$ , etc. La racine sanscrite vah a, d'ailleurs, aussi le sens de «porter», d'où l'on arrive aisément à celui de «posséder». Il semble que le grec, dans la conjugaison de ce verbe, ait mélé deux racines d'origine différente, à savoir  $\delta \chi = \exists \xi \quad vah$  et  $\sigma \chi s \quad (\sigma \chi n) = \exists \xi \quad sah \quad \text{«supporter»}; nous avons dans <math>\sigma \chi s$  la même métathèse de la voyelle radicale que dans  $\beta \epsilon \delta \lambda n \kappa \alpha$ , venant de la racine  $\beta a \lambda$ . Si, contrairement à cette explication, on regarde  $\delta \chi \omega$  et  $\sigma \chi n \sigma \omega$  comme appartenant à la même racine, il faut admettre que  $\delta \chi \omega$  est pour  $\sigma \delta \chi \omega$ , et qu'il a perdu le  $\sigma$  initial. Mais on ne devrait pas pour cela regarder l'esprit rude de  $\epsilon \xi \omega$  et des formes analogues comme le représentant du  $\sigma$ , car le déplacement de l'aspiration suffit pour en rendre compte (\$ 104°).
- \* Viga ne s'emploie qu'en combinaison avec la préposition ga : ga-viga « je secoue », ga-vag « je secouei ». Quant à vag-ja « je remue », il se rapporte à la forme causative vaháyami (\$ 109°, 6). Il en est de même du lithuanien valioju « je me transporte » (\$ 92°).
- La forme daidyann, qui se trouve au commencement du Vendidad, appartient à la racine sanscrite dd «poser», et non à la racine dd «donner». C'est ce qui ressort du sens du contexte, qui exige l'idée de «faire, créer»; le verbe sanscrit dd a la même signification, sinon à l'état simple, du moins combiné avec la particule vi. Je

| Senserit.<br>(a)sydm<br>bárêyam<br>ávaḥam                               | Zend.  kyaňm?  avapěm² |                        | •               | Germenique.<br>sijau<br>bairau                      | ••••                | . Ano. slave                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                                         |                        |                        | Duel.           | ,                                                   |                     |                                                |
| tišļāvas<br>dadvás<br>bárāvas<br>váķāvas<br>bárēva<br>váķēva<br>dvaķāva |                        |                        |                 | bairós<br>vigós<br>bairaiva <sup>3</sup><br>vigaiva | diwa wéiawa         | davê<br>berevê<br>veşevê<br>berêvê *<br>veşêvê |
|                                                                         |                        |                        | PLURIEL.        |                                                     |                     |                                                |
| tíšjámas<br>tíšiámasi '                                                 |                        | •                      | ståmus          |                                                     |                     | •                                              |
| dadmás *<br>dadmási                                                     | daděmaki               | δίδομες                | damus           | • • • • • •                                         | dữme                | damŭ                                           |
| bárdmas <sup>7</sup>                                                    |                        | <b>Φέρομες</b>         | ferimus         | bairam                                              | • • • • •           | beremù                                         |
| bárámasi<br>váhámas<br>váhámasi                                         | bardmahi<br>vasAmahi   | έχομες                 | vehimus         | vigam                                               | w <del>é</del> źame | ve <b>șemü</b>                                 |
| tíšjéma<br>dadyáma                                                      | histaima<br>daidyâma   | ίσταίημες<br>διδοίημες | stêmus          | • • • • • • • •                                     | ••••                |                                                |
| báréma<br>váhéma                                                        | baraima<br>vașaima     | • •                    | ferâmu <b>s</b> |                                                     | • • • • • •         | berêmŭ                                         |
| ávaháma                                                                 | avaşâma ?              | είχομες                |                 |                                                     |                     | • • • • • •                                    |

crois toutefois que le verbe dd «donner» ferait également daidyann, car le y change ordinairement le d précédent en d.

- 1 Voyez \$ 430.
- ¹ On vaşëm.
- 3 Voyez \$ 441.
- \* Voyez \$ 92 .
- Forme védique; voyes \$ 439.
- · En arménien, musique ta-mq.
- <sup>7</sup> En arménien, ber-e-mq.

#### DRUXIÈME PERSONNE.

### \$ 443. Formes diverses de la désinence de la deuxième personne.

Le thème pronominal sanscrit tva, en se combinant avec les thèmes verbaux, s'est scindé en différentes formes. Ou bien le t est resté invariable, ou il est devenu, par la substitution de l'aspirée à la ténue, un t ou un d, ou il s'est altéré en s (comparez le grec  $\sigma v$ ). Tantôt le v s'est maintenu, tantôt il a été supprimé. Quant à la voyelle a, ou elle est restée invariable, ou bien elle s'est affaiblie en t, ou enfin elle a disparu tout à fait.

C'est au moyen que la forme pronominale s'est le mieux conservée, dans les désinences sva, dvé, dvam : sva se trouve au singulier de l'impératif, dvé au pluriel des formes primaires, dvam au pluriel des formes secondaires. Mais comme nous traiterons dans un chapitre spécial des désinences du moyen, nous passons tout de suite à la forme active transitive.

Le v du thème tva ne s'y est complétement conservé nulle part; mais je crois en reconnaître une trace dans l'aspiration du i. Nous trouvons, en effet, un i, au lieu d'un t, au duel et au pluriel des formes primaires, et aux trois nombres du prétérit redoublé. Au contraire, les formes secondaires, qui ont en général des désinences plus émoussées, présentent au pluriel et au duel la ténue pure; on peut comparer, par exemple, tisié-ta « que vous soyez debout » avec tisia-ia « vous êtes debout », et, au duel, tisié-tam « que vous soyez debout tous deux » avec tisia-ias « vous êtes debout tous deux ». On voit par là qu'en sanscrit les aspirées sont plus pesantes que les ténues et les moyennes, ce qui s'explique aisément, puisque les aspirées sont la réunion d'une ténue ou d'une moyenne avec un h parfaitement perceptible à l'oreille (§ 12). Dans cette aspiration qui suit le t, je crois reconnaître un reste du v de tvam.

# § 444. Origine de ces formes diverses.

On voit par les exemples qui viennent d'être cités que la désinence pleine de la deuxième personne du présent est las au duel et ta au pluriel. Mais en étudiant le substantif (\$ 206), nous avons vu que le duel doit son origine à un renforcement des désinences plurielles : or, les désinences personnelles, étant des pronoms, sont dans le rapport le plus étroit avec le nom. On pourrait donc admettre que la deuxième personne du pluriel, dans le verbe, a d'abord été tas : de cette forme tas serait dérivée la désinence duelle tâs; dans le cours du temps, le pluriel tas aurait perdu son s et le duel ids aurait abrégé son d. Remarquons que déjà à la première personne le s de mas ne tient plus très-solidement, car on trouve fréquemment ma, même dans les formes primaires. Si tas est, en effet, la désinence primitive de la deuxième personne du pluriel, elle s'accorde parfaitement avec le latin tis; en même temps se trouverait confirmée la conjecture de Thiersch<sup>1</sup>, qui a été amené par des observations sur l'hiatus à supposer que dans Homère, au lieu de 72, la désinence du pluriel était res, en analogie avec la première personne ues.

Il reste à examiner quelle est l'origine de la lettre s qui termine ias: sans aucun doute, elle est identique avec le s de mas. En conséquence, ou il faut diviser de cette façon: i-as, et regarder as comme la désinence du nominatif pluriel; ou bien, il faut diviser ainsi: ia-s, et expliquer le s comme un reste du pronom annexe sma (§ 335)<sup>2</sup>. Si cette dernière hypothèse est la vraie, on pourrait admettre que le m de sma s'est conservé dans la désinence duelle tam des formes secondaires,

<sup>&#</sup>x27; Grammaire grecque, 3° édition, \$ 163, remarque.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a vu (\$ 332) que *sma* se joint indifféremment au pronom de la première personne (*a-smé* « nous »), ou à celui de la deuxième personne (*yu-śmé* « vous »).

en sorte que sma aurait été mutilé de deux manières différentes, ayant subi une fois la suppression de son m et une autre fois celle de s.

Mais il se présente encore une autre explication pour le m de tam, quelle que soit d'ailleurs, parmi les deux hypothèses précédentes, celle qu'on préfère pour la désinence tas. Comme ce sont ordinairement les formes primaires qui, en s'émoussant, ont donné naissance aux formes secondaires, on peut supposer que la lettre sourde m provient d'un s: c'est ainsi qu'en grec, même dans les formes primaires, nous avons vou en regard de req tas, et, à la première personne, ueu en regard de mas, ues; de même, en prâcrit, l'ancienne désinence casuelle req bis est devenue re hin (\$ 97). Par une application du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe, on peut supposer que la désinence requision du même principe.

# \$ 445. Deuxième personne du duel, en gothique, en ancien slave et en lithuanien.

Tandis qu'en grec le s de la désinence duelle ias s'est altéré en v, même dans les formes primaires, le gothique étend l'ancien s à toutes les formes, tant primaires que secondaires. C'est là une nouvelle preuve du fait énoncé ci-dessus, à savoir que la nasale que nous trouvons en sanscrit à la deuxième personne duelle des formes secondaires, provient d'un ancien s, et que cette altération est postérieure à la séparation des idiomes. Le gothique a, au contraire, perdu l'a qui précédait le s: cette suppression est conforme à une règle générale de cette langue, qui veut que devant un s final, dans les mots polysyllabiques, l'a soit ou rejeté ou affaibli en i. Ici, l'a a été rejeté, ce qui fait que nous avons ts comme désinence, en regard du sanscrit

ius 1: rapprochez bair-a-ts de **πτυ** βάr-a-ius, en grec Φέρ-ε-τον, et, d'autre part, bair-ai-ts de **πτα** βάr-ê-tam, en grec Φέρ-οι-τον.

Le slave a dû supprimer la consonne finale de la désinence en question (\$ 92 m). Le lithuanien, sans y être obligé, l'a également rejetée. Tous deux font ta, qui correspond à la fois au ias sanscrit des formes primaires et au tam des formes secondaires. Comparez le slave μαστα das-ta (\$ 103), le lithuanien dis-ta «vous donnez tous deux», au sanscrit द्वास dat-iás, au grec δίδο-τον, et, d'autre part, μαμπα dad-i-ta « que vous donniez tous deux», au sanscrit द्वास dad-yā-tam, au grec δίδο-ίη-τον; rapprochez encore le lithuanien dūd-ō-t-a² «vous donnâtes tous deux» du sanscrit ádâ-tam et du grec εδο-τον.

## \$ 446. Deuxième personne du pluriel.

Je ne connais pas d'exemple, en zend, de la deuxième personne du duel. Le pluriel est, comme en sanscrit, is ia dans les formes primaires 3, et is ta dans les formes secondaires. En grec, en slave et en lithuanien, nous avons partout  $\tau \varepsilon$ ,  $\tau \varepsilon$ ,  $t \varepsilon$ . Le latin a partout  $t \varepsilon$  (\$ 444), excepté à l'impératif, où  $t \varepsilon$  a été affaibli en  $t \varepsilon$ . Le gothique présente toujours un  $t \varepsilon$ , avec suppression de la voyelle finale; mais ce  $t \varepsilon$  ne doit, selon moi, ni être

3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La même suppression de l'a a lieu au nominatif singulier des thèmes en a : comparez vulfs au sanscrit vrkas et au lithuanien wilkas.

Le lithuanien traite dûd comme étant la racine. L'ō de l'aoriste est donc simplement une voyelle de liaison qui correspond à l'a du sanscrit ábud-a-tam « vous sûtes tous deux».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On pourrait expliquer, en zend, l'aspiration du **b** i comme provenant d'un v dont il était primitivement suivi, et qui, quoique disparu, se ferait encore sentir de cette façon; on a vu, en effet (\$ 47), que les semi-voyelles peuvent changer un t précédent en aspirée. Mais comme nous trouvons également un i en sanscrit, où la même loi phonique n'existe pas, je préfère appliquer aux deux langues l'explication donnée ci-dessus (\$ 443), et voir dans le h que renferme l'aspirée i le représentant effectif de l'ancien v.

identifié avec le *i* sanscrit et zend des formes primaires, ni expliqué par l'effet ordinaire de la loi de substitution des consonnes. Je crois plutôt que la désinence gothique, avant la perte de la voyelle finale, était da; on a vu que dans les désinences grammaticales et dans les suffixes, le gothique met volontiers un d entre deux voyelles, au lieu d'un t primitif; or, après la suppression de la voyelle finale, ce d se change ordinairement en th (\$ 91, 3 et 4).

En vieux haut-allemand, nous trouvons un t, que je rapporte également à ce d gothique; la substitution de consonnes particulière au vieux haut-allemand (\$87, 2) a ramené ici la ténue primitive. C'est ainsi que nous avons wēg-a-t «vous remuez» en regard du latin reh-i-tis, du grec ex-e-te, du lithuanien wéé-a-te, de l'ancien slave essere ves-e-te, du sanscrit váḥ-a-ia, du zend was-a-ia; la forme gothique est vigith, pour vigid, venant lui-même de vig-a-d.

## \$ 447. Deuxième personne du singulier, en sanscrit, en zend et en ancien slave.

Nous passons au singulier. En sanscrit, les formes primaires ont la désinence si, les formes secondaires un simple  $\frac{1}{4}$ s. Dans certaines positions, si se change en si (\$21<sup>b</sup>).

En zend, le sanscrit si est resté, au lieu que si devient ser hi (\$ 53). On a, par exemple, ser bavahi «tu es», en regard du sanscrit bávasi; ser ahi (même sens) en regard du sanscrit dsi (pour as-si); et, d'autre part, ser perfe, kërënûisi «tu fais» en regard de sanscrit krabsi 1. Dans les formes secondaires, la sifflante finale, en se combinant avec un » a précédent, donne en zend un & b; avec un » à précédent, elle donne en do; la sifflante est conservée après les autres voyelles.

<sup>1</sup> Forme védique

Ainsi l'on a, par exemple, bessent au fraéravayo « tu parlas » (littéralement « tu fis entendre ») en regard du sanscrit praéravayas; mais nous avons alle mraus « tu parlas », qui suppose la forme sanscrite abros 1.

Parmi les langues de l'Europe, c'est l'ancien slave qui a le mieux conservé la désinence des formes primaires si ou si : les verbes qui s'adjoignent immédiatement les désinences personnelles (\$ 436, 2) ont si; tous les autres verbes prennent si<sup>2</sup>. On peut comparer:

#### Ancien slave.

#### Senecrit.

ECH jesi «es»

AACH dasi³ «das»

EACH vési «novisti»

ETCH vési «novisti»

CHEMH siješi «dissesis»

CHEMH siješi «quiescis»

CHEMH siješi «flas»

SHAEMH véješi «flas»

SHAEMH snaješi «novisti»

KHEMH jiveši «vivis»

RAAEMH padeši «cadis»

ECSEMH veşsi «vehis»

RESEMH pećeši «coquis»

TPACEMH traiseši (CA sai) «tremis»

AEPEMH dereši «excorias»

चित्रं dei
इदासि ddddei
चित्रं पर्धाः
चित्रं पर्धाः
चित्रं पर्धाः
चित्रं पर्धाः
चित्रं क्ष्मं (moyen), महाजवा
चार्ये इस्तं अववा
चार्या इत्रं व्यास्य क्ष्मं व्यास्य क्षमं व्यास्य व्यास्य व्यास्य व्यास्य व्

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au lieu de *ábrés* , le sanscrit fait d'une manière irrégulière *ábravis* .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur la cause euphonique de cette différence, voyez \$ 92 i.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 436, 2.

<sup>4</sup> Comparez IIHEO pivo «bière».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Forme moyenne qui est remplacée en slave par le pronom réfléchi postposé.

<sup>6</sup> Ce verbe est fléchi d'après la neuvième classe (\$ 1096, 5), mais avec suppression irrégulière du ú de la racine g'úd.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La vraie racine est dar (d'après les grammairiens indiens  $\xi$  df); UII nd (par euphonie pour nd) est la caractéristique de la neuvième classe. Voyez \$ 109, 5.

Ancien slave.

Sanacrit.

прошиши *prošiši* «precaris» пљдиши *pundiši* «pellis» Боудиши *budiši* «expergefacis» पुच्छिस prċčási «interrogas» ¹ पादयसि pådáyasi ² नोधयसि bôdáyasi.

\$ 448. Deuxième personne du singulier, en lithuanien, en grec, en borussien et en vieux haut-allemand.

Le lithuanien a conservé la désinence pleine si dans quelquesuns des verbes dont la première personne se termine en mi, notamment dans ei-sì « tu vas », gélb-si « tu aides », sérg-si « tu gardes », sáug-si (même sens), mēg-sì « tu dors » ³. Tous les autres verbes n'ont conservé de la désinence si que la voyelle à, devant laquelle, comme on l'a déjà fait remarquer (\$ 436, 1), le caractère de la classe est supprimé dans la première et la deuxième conjugaison de Mielcke; on a, par conséquent, weź-ì, en regard du slave veṣ-e-si, du sanscrit váḥ-a-si, du gothique vig-i-s, du grec ĕx-ɛı-s.

La forme ἔχ-ει-s et les formes analogues doivent s'expliquer, selon moi, par une métathèse qui a fait passer dans la syllabe précédente l'i de la désinence organique σι; ἔχ-ει-s est donc pour ἔχ-ε-σι. Rappelons ici une métathèse analogue dans les féminins comme γενέτειρα, τέρεινα (\$ 119), dans les comparatifs ἀμείνων, χείρων. et dans les verbes comme μαίνομαι, χαίρω (\$ 109°, 2). La désinence organique σι ne s'est conservée invariable que dans le dorien ἐσ-σί, auquel correspondent le sans-

¹ Rapprochez la forme zende »μ» » είξω pěrěšahi. En russe, »-prositj signifie « interroger ».

<sup>2</sup> Forme causale de pad «aller». Je crois que le latin pello appartient à la même racine, avec changement de d en l (\$ 17) et assimilation du j qui suivait (comparez  $\ddot{a}\lambda\lambda\rho_s$ , venant de  $d\lambda\rho_s$ , \$ 19). Ce j serait un reste du caractère causatif  $\pi u$  aya.

<sup>3</sup> Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 252 et suiv.

L'orthographe essi « tu es » est fautive.

crit d-si (avec perte de la consonne radicale s) et le borussien as-sai, as-sei, es-sei et as-se.

En borussien, la désinence de la deuxième personne du singulier s'est maintenue d'une façon très-complète. Non-seulement le verbe substantif précité, mais presque tous les verbes pour lesquels il nous reste des exemples de la deuxième personne, présentent l'une ou l'autre des désinences qui viennent d'être mentionnées. La forme pure si se trouve dans giw-a-si 1 « tu vis, lequel est plus près du sanscrit giv-a-si que le slave живеши śiv-e-śi. La désinence la plus fréquente est sai, qui rappelle le grec oai, le sanscrit à se (venant de sai, \$ 2), le gothique şa; mais je crois que la terminaison borussienne doit s'expliquer par le penchant particulier de cet idiome pour les diphthongues : c'est ainsi qu'à la première personne du singulier le verbe substantif fait asmai, ce qui lui donne l'aspect d'un moyen. Le borussien asmai est plus près que le lithuanien esmi du lette es-mu, dont l'u est, selon moi, l'affaiblissement de l'a de la désinence borussienne mai; rappelons, à ce sujet, le rapport qui existe entre le vieux haut-allemand ru (dans dëru, \$ 356) et le gothique sai (= sanscrit syâi), au datif féminin de certains pronoms 2.

Ou, avec deux s, gize-a-ssi. Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, pages 9 et 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En traitant des formes asmai, asmau, asmau, Schleicher (Mémoires de philologie comparée, publiés par Kuhn et Schleicher, t. I, p. 114 et suiv.) paraît n'avoir pas tenu compte du lette esmu, quand it affirme que ni en lithuanien, ni dans aucune langue indo-européenne, il n'existe à la première personne du singulier actif une désinence -mau ou -mu. Si nous ne connaissions la forme intermédiaire asmai, fournie par le borussien, il serait difficile de concevoir comment la désinence mi a pu devenir mu en lette; mais on comprend sans peine comment, d'après le principe du gouna sanscrit, mi devient mai : à son tour, mai a pu faire mu, de la même manière que les datifs pronominaux en smái ont fait smu en borussien et mu en vieux hautallemand. Par un nouveau gouna, esmu devient esmau (comparez le borussien saûnan afilium n au sanscrit sûnú-m, au lithuanien sûnuà).

Nous retournons au lithuanien pour faire observer qu'à la deuxième personne du singulier, dans les formes secondaires, nous trouvons un i en regard de la désinence sanscrite s; exemple : sukai «tu tournas», pour suka-s. Je regarde aujourd'hui cet i comme une vocalisation ou comme un remplaçant de s (\$ 157). L'ancien slave a dû supprimer le s final des formes secondaires (\$ 92°); exemple : sesu vesi «transporte», en regard du sanscrit válid-s « que tu transportes» (\$ 92°), du zend vasdi-s, du grec exoi-s, du latin vehê-s, du gothique vigai-s, du vieux haut-allemand vegê-s.

Au sujet du présent, en vieux haut-allemand, il faut encore remarquer qu'au lieu d'un simple s il a aussi quelquesois st; cette dernière sorme a prévalu en moyen haut-allemand et en allemand moderne. Exemples: bis-t «tu es », à côté de bis = sanscrit bâv-a-si; tuos-t «tu sais », à côté de tuos = sanscrit dâdési, grec ribn-s; stas-t «tu es debout » (dans Notker) pour le sanscrit tiéla-si, le grec ioln-s; gas-t, gés-t, geis-t «tu vas », à côté de gâ-s = sanscrit gégâ-si, grec \(\beta\left(\beta\right)-s\); biutis-t «tu offres », à côté de piuti-s = sanscrit bôd-a-si, venant de baud-a-si (\$ 2). Je regarde ce t comme un débris du pronom de la deuxième personne, lequel a conservé ici l'ancienne ténue, grâce à la lettre s qui précède (\$ 91, 1). On trouve assez souvent le pronom complet tu ajouté, comme pronom annexe, après le signe personnel s; exemples: bis-tu «tu es », giunis-tu «tu commences », scades-tu «tu nuis » 1.

# \$ 449. La deuxième personne en arménien.

L'arménien a s, non-seulement dans les formes secondaires où il représente le s sanscrit, mais dans les formes primaires où il est pour le sanscrit si. Comparez e-s « tu es » avec le sanscrit d-si, en latin e-s, en gothique i-s; unu ta-s « tu donnes » avec le sans-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, t. V, col. 80.

crit dédé-si, en grec Sisce-s, en latin da-s; que ga-s « tu viens » avec le sanscrit gágà-si, en vieux haut-allemand gà-s, en grèc ßisa-si, en gothique ber-e-s « tu portes » avec le sanscrit bár-a-si, en gothique bair-i-s, en vieux haut-allemand bir-i-s. Pour les formes secondaires, comparez pghu ites (venant de iyes) « que tu sois » avec le sanscrit syàs, le latin siès, le grec è(o)ins (\$ 183 b, 2); ununghu tate-s (venant de dayes) « dabis » avec le sanscrit déyü-s « que tu donnes », le grec Soins.

Au lieu de s, dans les formes secondaires, on trouve aussi p r, notamment à l'imparfait, aux deux aoristes et facultativement au futur 1. Comme exemple de la seconde forme de l'aeriste, nous citerons Lupp ekir «tu vins » 2, pour le sanscrit égé-s, le grec 2645. Si l'impératif présent prohibitif (c'est-à-dire précédé de wi = sanscrit md, grec  $\mu n$ ) est originairement identique, comme le suppose Petermann<sup>3</sup>, avec le présent de l'indicatif sanscrit, neus avons un r comme représentant de la désinence primaire si. Mais il se pourrait aussi que cet impératif précédé de mi correspondit à l'imparfait : on sait, en effet, qu'en sanscrit l'imparfait ainsi que l'aoriste, précédés de la particule mâ, sont souvent employés à la place de l'impératif présent; ils peuvent alors être privés de l'augment. Exemple : mâ bar-a-s « ne porte pas », qui correspond parfaitement, abstraction faite du changement de s final en r, à l'arménien mi ber-e-r (même sens). Si ce rapprochement est fondé, berer serait pour e-berer (en grec ¿Ospes). Pour tous ses verbes, l'arménien aurait gardé dans cette construction un imparfait simple 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans le futur arménien, nous avons reconnu (\$ 183<sup>3</sup>, 2) le précatif sanscrit et l'aoriste de l'optatif grec. Sur l'imparfait, voyes le même paragraphe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le k, dans ekir, est le substitut du g de ga-m. Voyez Petermann, Grammaire arménienne, p. 234.

<sup>3</sup> Grammaire arménienne, p. 191.

On a déjà vu que l'imparfait ordinaire des verbes attributifs contient le verbe substantif.

Au pluriel, la deuxième personne de tous les temps et de tous les modes est exprimée par ¿ q; devant cette lettre, b e s'allonge et a s'élargit par l'addition d'un , i. Peut-être ce , p q est-il sorti d'un s, comme celui de la première personne (§ 440); ber-6-q « vous portez » serait alors pour ber-e-tý, et celui-ci pour ber-e-ts: comparez les pluriels latins en tis (fer-tis), les duels sanscrits en tas (bar-a-tas) et les duels gothiques en ts (bair-a-ts). L'allongement ou l'élargissement de la voyelle précédente serait alors une compensation pour la perte du signe personnel. Mais si le q de ber-ê-q «vous portez», npunge ors-ai-q «vous chassez» et des formes analogues est la vraie expression du rapport personnel, il faut l'expliquer par le v du thème ra tva<sup>2</sup>, de même que le pronom simple de la deuxième personne a donné en arménien, aux cas obliques, les thèmes qe, qo (\$ 340). Rappelons à ce sujet les désinences dué et duam du moyen sanscrit : ber-é-à «vous portez» répondrait au sanscrit bar-a-dvé, et l'impératif prohibitif mi ber-ê-à « ne portez pas » à mâ bar-a-dvam.

# \$ 450. La désinence di à la deuxième personne du singulier de l'impératif sanscrit.

Il nous reste à examiner deux désinences de la seconde personne du singulier, qui ne sont employées chacune que dans un seul temps: ce sont, en sanscrit, di et la. La première se trouve à l'impératif de la seconde conjugaison principale, laquelle répond à la conjugaison grecque en  $\mu$ s. La désinence la se trouve au parfait redoublé de tous les verbes.

A côté de sa di, nous avons se hi, qui est une forme moins pleine de la même terminaison. Dans le sanscrit ordinaire, di ne se trouve qu'après une consonne; exemples : ad-di « mange », rid-di « sache », vag-di « parle », yung-di « unis ». Les voyelles

<sup>1</sup> Première personne ors-a-mq.

<sup>2</sup> Voyez \$ 226.

n'étant pas assez fortes pour porter la désinence pleine après elles, il ne reste du d'que l'aspiration<sup>1</sup>. Exemples : bâ-hi « brille », pâ-hí « gouverne ». Il n'est pas douteux que di n'ait été d'abord la désinence usitée pour tous les verbes : on le pouvait déjà supposer par la comparaison du grec, où l'on n'a pas seulement ἴσ-θι, πέπραχ-θι, ἄνωχ-θι, ωέπεισ-θι, mais encore  $\varphi$ α-θί, ἴ-θι, σ/η-θι, etc. Le sanscrit présente d'ailleurs des exemples assez nombreux d'aspirées dont il n'est resté que le h (\$ 23), et dans les dialectes plus récents, tels que le pâli et le prâcrit, on trouve souvent un h là où le sanscrit a un d, un g ou un  $b^2$ . Aussi avais-je déjà émis dans mes premiers écrits 3 l'idée que ce n'est pas, comme on l'admettait jusqu'alors, la désinence hi qui se renforce et devient di après une consonne, mais au contraire di qui s'affaiblit en hi après une voyelle. Mon hypothèse a été depuis justifiée par le dialecte védique, où l'on trouve déjà, à la vérité, la forme mutilée hi, mais où la désinence di se combine cependant encore quelquefois avec une voyelle; on a, par exemple , śru-di « écoute », qui correspond parfaitement au grec zλῦθι. De son côté, le zend est venu confirmer le même fait, car il a partout di ou di, et non si, comme il faudrait s'y attendre, si la forme hi avait déjà existé au moment où le zend s'est séparé du sanscrit 5; exemples : étûidi « loue », en regard du sanscrit stuhi; kërënûidi «fais», en regard du sanscrit krnú, qui a entièrement perdu sa désinence personnelle; daș-di «donne» (par euphonie pour dad-di), en regard du sanscrit déhio.

La seule exception est एपि और «sois», venant de ad-di, qui lui-même est pour as-di. Compares le grec lo-0.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le latin présente de même humus en regard du sanscrit bilmi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Système détaillé de la langue sanscrite (1827), \$ 315, remarque. Grammatica critica, \$ 315. Annales de critique scientifique, 1831, p. 381.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez Rosen, Rig-vedæ specimen, pages 6 et 22.

<sup>5</sup> Voyez \$ 57.

Voyez \$ 102. On trouve aussi (Vendidad-Sadé, p. 422) daidí, dans lequel je

\$ 451. Deuxième personne de l'impératif, en sanscrit et en grec.

La conservation plus ou moins complète de la désinence fu di dépend, comme on vient de le voir, du plus ou moins de vigueur de la partie antérieure du mot. Une autre preuve de ce fait nous est fournie par les verbes de la cinquième classe, dont la caractéristique est nu (\$ 1094, 4). Quand cette syllabe nu s'appuie sur une consonne précédente, le verbe présente la forme mutilée hi; exemple: âpnu-hi « obtiens », de la racine âp (comparez ad-ipiscor). Mais quand nu est précédé d'une voyelle, la consonne n à elle seule n'est pas assez forte pour porter la désinence hi; exemple : di-nú «assemble», de la racine di. lci le sanscrit se rencontre avec le grec, où les verbes de la même classe sont également dépourvus, à l'impératif, de la désinence personnelle; exemple: Selvev. Mais la rencontre en question est fortuite, car le grec et le sanscrit ne sont arrivés, chacun de son côté, à cette forme mutilée qu'après la séparation des idiomes indo-européens; on peut même dire que delxvū n'est pas absolument dénué de flexion, car il a un v long qui renferme encore, selon moi, l'a de la désinence Se; c'est ainsi qu'à l'optatif nous avons saissiro1, venant de sauvuto. Il n'est donc pas nécessaire de rapporter seixνυ à la conjugaison en ω et d'y voir une contraction pour δείκνυε; de même, τίθει ne vient pas de τέθεε, mais de τέθετι, avec suppression du τ, comme τύπ/ει de τύπ/ετι2; de même encore  $i\sigma l\eta$  (pour  $i\sigma l\eta$ ) vient de  $i\sigma l\alpha(\theta)\epsilon$ . Il est vrai que Mou est pour δίδος; mais nous avons encore dans Pindare δίδοι, qui s'explique très-bien par la forme  $\delta i \delta o(\theta) i^3$ .

reconnais un impératif soriste de la cinquième formation sanscrite; il répond, par conséquent, au grec 36-94.

- <sup>1</sup> Iliade, XXIV, vers 665.
- <sup>2</sup> Comparez des faits analogues en espagnol, où nous avons, par exemple, à la deuxième personne du pluriel, cantais, venant du latin cantais.
  - \* Le rapport de didos avec didos n'est pas le même que celui de révitosos, ré-

# \$ 452. Suppression de la désinence à la deuxième personne de l'impératif, en sanscrit et en grec.

De même que le v a ce la cinquième classe, quand il n'est pas précédé de deux consonnes, est devenu incapable de porter la désinence personnelle d'i ou hi, de même l'a bref de la première conjugaison principale est trop faible pour servir de support, en sanscrit et en zend, à la désinence en question; il semble qu'il l'ait déjà perdue dès l'époque la plus reculée, car elle manque aussi à la conjugaison correspondante en grec, c'est-à-dire aux verbes en a, et elle fait absolument défaut en latin et dans les langues germaniques. Les verbes forts, dans ces derniers idiomes, perdent en outre le caractère de la classe; exemple : vig (pour viga), en regard du sanscrit veh-a, du zend vap-a, du latin veh-e, du grec ex-s.

# 5 453. La désinence du parfait sanscrit la.

Nous passons à la désinence wia qui, comme nous l'avons déjà dit (\$ 450), appartient en propre au prétérit redoublé. En zend, je ne connais pas d'exemple certain de cette désinence dans les formes redoublées; mais je ne doute pas qu'elle n'ait également été d'un usage général dans cet idiome. Il y a un passage du Yaçna¹ où l'expression hamme d'are fra-dadâla ne peut guère signifier autre chose que «tu donnas», et doit correspondre au sanscrit pra-dadâla (\$ 39); en effet, cette forme ne peut être la seconde personne du pluriel, car il faudrait apparent d'area.

πίοισα avec τόπίουσι, τύπίουσα. En effet, dans ces dernières formes, l'e remplace une nasale, comme dans μέλαις, pour μέλας (venant de μέλαις). Dans la langue ordinaire, cette nasale s'est résolue en υ; mais elle peut aussi devenir un ε, comme on le voit encore par πθείς (pour τεθένς). Au contraire, dans δέδου et δίδοι, il n'y a pas eu altération d'une ancienne nasale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vendidad-Sådé, p. 311.

avec suppression de l'â de la racine, comme en sanscrit et comme à la première personne plurielle dadémahi (\$ 30).

Parmi les langues de l'Europe, c'est le gothique qui se rapproche le plus du sanscrit, car, à la deuxième personne du singulier, il a un t comme désinence dans ses prétérits simples (appelés aussi prétérits forts). Ce t n'a pas été touché par la loi de substitution des sons, parce qu'il est toujours précédé d'une autre consonne (\$ 91, 1); autrement nous devrions nous attendre à trouver en gothique un th, c'est-à-dire le représentant habituel du t sanscrit. Il ne faut pas oublier, en effet, que le \(\mathbf{t}\) i sanscrit est une lettre d'origine relativement récente (\$ 12), qui tient ordinairement la place d'un \(\mathbf{t}\), c'est-à-dire de la lettre à laquelle le grec oppose un \(\mathbf{t}\) et le gothique un th.

Il est vrai qu'en grec la désinence correspondant au ia sanscrit est  $\theta \alpha$ , par exemple dans  $\tilde{n}\sigma\theta \alpha$ ,  $ol\sigma\theta \alpha$ . Mais on ne doit pas se laisser tromper par une identité qui n'est qu'apparente : ce  $\mathfrak{S}$  est dû à la présence du  $\sigma$  précédent, comme on peut s'en assurer par la comparaison du passif et du moyen, où tous les  $\tau$  des désinences personnelles se changent en  $\mathfrak{S}$ , quand ils sont précédés d'un  $\sigma^1$ . Il reste à expliquer d'où provient ce  $\sigma$ . Dans  $\tilde{n}\sigma\theta \alpha$  et  $ol\sigma\theta \alpha$ , je crois qu'il appartient à la racine<sup>2</sup>, et qu'il faut diviser ces mots ainsi :  $\tilde{n}\sigma-\theta \alpha$ ,  $ol\sigma-\theta \alpha$  (pour  $ol\delta-\theta \alpha$ ). Le premier correspond au parfait sanscrit  $\tilde{a}s$ -i-ia « tu es assis » s et est sans doute lui-même un parfait s. Le second correspond au sanscrit vet-ia

¹ Par exemple dans Φέρεσθε, ἐΦέρεσθε, Çερέσθω, δίδοσθον, ἐδιδόσθην (\$ 474). Quand le ᢒ grec n'est pas le résultat d'une modification phonique particulière à cette langue, il correspond au & d'sanscrit, et non au ¶ i (\$ 16).

 $<sup>^{\</sup>circ}$ . Je retire l'explication que j'ai donnée autrefois de ce  $\sigma$  dans les Annales de littérature orientale, p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sans la voyelle de liaison, nous devrions nous attendre à avoir *ἄε-la*, qui existe peut-être dans le dialecte védique. La première personne ħα, pour ħσα, correspond au sanscrit *ἄεα* «je suis assis».

<sup>\*</sup> Si pourtant l'on voulait voir dans nooda un imparfait, on pourrait en rapprocher l'imparfait moyen ग्रास्यास् dsids.

(pour véd-ia) « tu sais », au gothique vais-t (pour vait-t, \$ 102) et au zend rais-t vais-ta. Ainsi qu'on peut le constater par la comparaison du sanscrit avec les autres langues de la famille, la racine vid présente dès les temps les plus anciens cette double particularité, qu'elle a les désinences du parfait redoublé sans prendre le redoublement et tout en ayant le sens d'un présent; on peut rapprocher la première personne véda (et non vivéda) « je sais » du grec olóa (pour Foïóa), du gothique vait et du zend vaida.

Quant à  $\xi Q n \sigma - \theta \alpha$  et aux formes dialectales comme  $Q \tilde{n} \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \varepsilon \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta \ell \lambda n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l \delta n \sigma - \theta \alpha$ ,  $\epsilon l \delta l$ 

\$ 454. La désinence du parfait st en gothique et en vieux haut-allemand.

En gothique, les racines finissant par une voyelle insèrent encore un s euphonique devant la désinence personnelle t; le seul exemple qui nous reste est saisô-s-t<sup>3</sup> « tu semas », de la ra-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grammaire grecque, principalement pour le dialecte homérique, p. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On pourrait supposer, par exemple, le thème i, que nous trouvons dans le zend i-da «ici» (\$ 420).

<sup>3</sup> Ulfilas. Luc. XIX, 21.

cine-st. De même, la racine vt (= sanscrit vt) « souffler » a dû faire probablement vsict-s-t (= sanscrit vard-ia). Peut-être ce s a-t-il été introduit par suite d'une fausse analogie avec les nombreux verbes forts terminés par une dentale, lesquels changent cette dentale en s devant le t de la seconde personne (\$ 102); c'est ainsi que nous avons bans-t « tu lias » en regard du sanscrit babánd-i-la, gaigrés-t¹ « tu pleuras » en regard du sanscrit ca-kránd-i-la.

Le vieux haut-allemand n'a conservé le signe personnel que dans les prétérits ayant le sens d'un présent. Il y en a douze 2, parmi lesquels soiz «je sais, il sait», dont la deuxième personne sois-t répond au gothique vais-t et au zend apagent vaista.

## \$ 455. Tableau comparatif de la deuxième personne.

Nous faisons suivre le tableau comparatif de la deuxième personne des trois nombres, dans la forme active transitive:

#### AINCHLIER.

| Sanserit.           | Zend.          | Grec.        | Latin.      | Gothique.  | Lithuenien. | Ancien stave. |
|---------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| ási ³               | aki            | <b>Ł</b> ooi | CS .        | is         | esi 4       | jesi          |
| tíšjasi             | histahi        | tolys        | stås        | V.ha. stås | stōml       | staješi       |
| dádási <sup>s</sup> | dad dhi        | glgme        | da <b>s</b> |            | důdi        | dani          |
| bárasi *            | baraki         | Pépeis       | fers '      | bairis     |             | bereši        |
| váhasi              | va <b>şaki</b> | έχεις        | vekis       | vigis      | west        | veşcêi        |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A la troisième personne, gaigrôt, en regard du sanscrit éakránd-a «il pleura». La deuxième personne ne s'est pas conservée; mais nous l'avons rétablie d'après l'analogie de la troisième. On peut croire que ce sont surtout les verbes ayant un é an prétérit, comme gaigrôst, qui ont contribué à nous donner les formes comme saisést.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyes \$ 616 et Grimm, Grammaire allemande, I, p. 881 et suiv.

<sup>3</sup> En arménien, es.

<sup>4</sup> Voyez \$ 448.

<sup>·</sup> En arménien, mum tas.

<sup>·</sup> En arménien, beres.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La désinence personnelle se joint immédiatement à la racine, comme dans le sanscrit bibliréi (troisième classe). Voyez \$ 109°, 3.

| Semerit.  | Zend.       | Grec.                        | Latin.        | Gothique.       | Lithnenien.     | Ancien slave. |
|-----------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| (a)syds   | kydo        | $\dot{\epsilon}(\sigma)$ lys | sibe          | sijais ¹        |                 | • • • • • •   |
| dadyãs    | daidydo     | διδοίης                      | dės           |                 |                 | daļdi ²       |
| bárés     | baróis      | <b>Θέροιs</b>                | ferds 3       | ba <b>irais</b> | • • • • • • • • | beri *        |
| váķės     | vașõis      | έχοιε                        | vehdo         | vi <b>gais</b>  | • • • • • • •   | veși          |
| ávaķas    | ava ș b     | είχες                        | vekebás       |                 |                 | · • • • • •   |
| êďí '     | așdi?*      | lo <del>0</del> :            |               | • • • • • •     | • • • • • • •   |               |
| vidďí     | việdi ? ¹   | <i>ໂσθ</i> :                 |               |                 | • • • • • • •   |               |
| déhí *    | daşdi 🕈     | διδωθι                       | • • • • • • • |                 | • • • • • • •   | • • • • • • • |
| śrudi 10  |             | κλῦθι                        | • • • • • • • |                 | • • • • • •     |               |
| váķa      | vașa        | έχε                          | vehe          | vig             |                 |               |
| ãsila     | âoņkila ?¹¹ | <del>ησθ</del> α 12          | • • • • • • • | •••••           |                 |               |
| vétla     | vaista ? 13 | οΐσθ <b>α</b>                | • • • • • • • | vaist           |                 | • • • • • •   |
| tutõdila  |             |                              |               | staistaust 14   |                 |               |
| bibé dila | • • • • • • |                              | • • • • • • • | baist           |                 |               |

- 1 Sij constitue le thème, a est la voyelle de la classe et i l'expression modale. Nous reviendrons sur ces différents points.
  - 2 Voyez \$ 92 1.
  - 3 Voyez \$ 692.
  - 4 Voyez \$ 9 2 ".
  - Venant de ad-di, qui lui-même est pour as-di.
- En regard du primitif ad-di (devenu édi), on peut supposer en zend une forme aş-di. Compares le zend daş-di, venant de dad-di (\$ 102).
  - 7 Voyes \$ 102.
  - Venant de dad-di, pour dadd-hi, qui lui-même est pour dadd-di.
  - Voyez \$ 102.
  - 10 Forme védique (\$ 450).
- 11 Le manuscrit lithographié donne fradaddid avec l'é final long; mais cette forme se trouve dans la partie du Yaçna qui allonge les voyelles finales. Quant à la forme donhua, dont il n'existe pas d'exemple, j'ai cru pouvoir la supposer d'après l'analogie de fradaddia; nous avons la troisième personne «முழும donhu = भारा des (\$ 56 °). La deuxième personne, en sanscrit, est सारिय disia.
  - 12 Voyez \$ 453.
  - 13 Voyez \$5 102 et 453.
- Le t final tient la place d'un d, en vertu de la loi de substitution des consonnes. Quant au t initial, il s'est maintenu intact, grâce à la lettre s qui précède, et qui est peut-être le reste d'une préposition (= sanscrit sam, slave să). Voyez \$ 91, 1. [L'auteur rapproche le gothique staut « pousser» du sanscrit tud (même sens). Tr.]

|                     |                  |                 | DUBL.          |                                         |               |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|
| Sanscrit.           | Zend.            | Grec.           | Latin.         | Gothique.                               | Lithuanien.   | Ancien slave.   |
| ાર્જ્સવાંવ <b>ક</b> | histaiô ? ¹      | <i>ίσ1α</i> τον |                |                                         | stówita       | <b>st</b> ajeta |
| bá <b>ralas</b>     | baraió?          | <b>Φέρετον</b>  | • • • • • •    | bairat <b>s</b>                         |               | bereta          |
| vá <b>ḥalas</b>     | va <b>ş</b> aió? | έχετον          |                | vigats                                  | wėżala        | ve <b>șel</b> a |
| bár <b>čtam</b>     |                  | <b>Φέροιτον</b> |                | ba <del>ir</del> aite                   |               | berêta          |
| vá <b>hétam</b>     |                  | έχοιτον         |                | vigaits                                 | • • • • • • • | veşêta          |
| áva <b>ḥatam</b>    | • • • • • • • •  | είχετον         | • • • • • • •  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • | •••••           |
|                     |                  |                 | PLURIEL.       |                                         |               |                 |
| tíŝįaia             | histala          | <b>Ι</b> σ7ατε  | stâti <b>s</b> | V. ha. ståt                             | stówite .     | stajete         |
| bá <b>rata</b>      | baraia           | <i>Φέρετε</i>   | fertis 2       | bairith <sup>3</sup>                    |               | berete          |
| vá <b>haia</b>      | vașala           | έχετε           | vehitis        | vigith                                  | wéźate        | vesele          |
| tíkļēta             | histaita         | ίσ Γαίητε       | stétis         |                                         |               | stajete -       |
| dad <b>yäta</b>     | daidyâta         | διδοίητε        | dêti <b>s</b>  |                                         | dűkite        | dadite          |
| bá <b>réta</b>      | baraita          | <i>φέροι</i> τε | ferātis        | bairaitk                                |               | berête          |
| váhéta              | va <b>șaita</b>  | έχοιτε          | vehâtis        | vigaith                                 | wéškite       | vesête          |
| áva <b>hata</b>     | avasata          | είγετε          | vehebâtis      |                                         |               |                 |

#### TROISIÈME PERSONNE.

\$ 456. Origine de la troisième personne. — La troisième personne du singulier, en grec.

C'est du thème pronominal  $\pi$  ta (\$ 343) que vient la désinence de la troisième personne. Dans les formes primaires, l'a de ta s'est affaibli en i, et dans les formes secondaires, il est tombé tout à fait, comme à la première et à la deuxième personne. En sanscrit et en zend, le t n'a subi aucune modification, excepté dans la seule désinence plurielle us (\$ 462): il diffère,

<sup>&#</sup>x27; On trouve la désinence tô pour la troisième personne du duel : on en peut inférer presque avec certitude que la désinence de la deuxième personne, dans les formes primaires, était tô.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez न्त्रिभूष bibṛ-ta (troisième classe).

<sup>3</sup> Avec th pour d (\$ 446).

à cet égard, du t de tva « toi », que nous avons vu, à la deuxième personne, devenir tour à tour t, d et s.

Il en est autrement en grec: excepté dans quelques formes dialectales et dans le seul verbe ἐστί = sanscrit τωτ ἀsti, zend κατί, le grec a partout changé le t en σ. Aussi δίδωσι ressemble-t-il plus à la deuxième personne sanscrite dádâsi qu'à la troisième dádâti, et il se confondrait avec la deuxième personne (δίδως), si cette dernière n'avait pas perdu l'ι qui lui revenait de droit dans le principe. La forme φέρει est pour φέρ-ε-τι (= sanscrit δάr-a-ti), comme l'impératif τίθει pour τίθετι, δίδοι pour δίδοθι (\$ 451); nous avons de même en prâcrit δαṇαῖ α dicit n, à côté de baṇadi¹. Dans les formes secondaires, la dentale finale devait tomber, en vertu d'une loi phonique de la langue grecque: la même loi existe en prâcrit², en gothique (\$ 86, 2<sup>b</sup>) et en slave (\$ 92<sup>m</sup>): aussi ἔχοι est-il plus près du prâcrit vaḥêt, du gothique vigai et du slave вези veṇi que du sanscrit vaḥêt, du zend τιξεί ναṣδιὰ et du latin vehat, vehet.

\$ 457. Troisième personne du singulier, en ancien slave, en lithuanien et en gothique.

Tandis que la dentale finale des formes secondaires n'a résisté à l'action du temps qu'en sanscrit, en zend et en latin, la désinence pleine ti des formes primaires n'a presque partout perdu que l'i; la dentale subsiste encore à l'heure qu'il est en allemand et en russe. L'ancien slave a même conservé quelque chose de l'i, sous la forme d'un l (\$ 92b). On peut comparer:

4

A la deuxième personne de l'impératif, le pracrit fait baṇai «parle» (Urvasi, éd. Lenz, p. 67), pour baṇaḥi, venant de baṇadi. Cette forme coïncide très-bien avec les formes grecques comme τίθε(τ)ι, δίδο(θ)ι.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En pracrit, toutes les consonnes, excepté l'anousvara (\$ 9), doivent tomber à la fin d'un mot.

Ancien eleve.

Senserit.

MECTL jes-ti nest nectine di-ti

MECTL vés-ti necit nectine

Aactl das-ti necit necitne dédâ-ti

EEZETL ves-c-ti necht necitne de necesit ne

En lithuanien, la conjugaison ordinaire a perdu la marque de la troisième personne dans les trois nombres. On a, par exemple, wét-a-' en regard du slave ves-e-ti et du sanscrit véh-a-ti; de même au duel et au pluriel. Il n'y a que les verbes qui ont sauvé, à la première personne, la désinence mi (\$ 435), qui aient conservé en partie, à la troisième, la désinence pleine ti ou le t; cette désinence se joint immédiatement à la racine. Exemples : ésti «il est», düsti ou düst² «il donne», ést «il mange» (en parlant des animaux), gést «il chante», dést «il place», mégt «il dort», sáugt «il conserve», gélbt «il aide». sérgt «il surveille», lékt «il laisse». Cette désinence du singulier sert aussi pour le duel et le pluriel.

En gothique, à l'exception de ist « il est », où l'ancienne ténue s'est conservée sous la protection de la lettre s qui précède, le t, dans les formes primaires, s'est partout changé en th. Mais ce th ne doit pas s'expliquer par la loi de substitution des consonnes; il est le remplaçant euphonique d'un d, comme à la deuxième personne du pluriel; en effet, le gothique préfère, pour la fin des mots, un th au d (\$ 91, 3 et 4). Le d s'est, au contraire, maintenu dans la désinence da du moyen et du passif 3. De ce d est sorti le t du vieux haut-allemand, par une substitution qui a ramené la dentale à sa forme primitive.

S par euphonie pour d (\$ 103). Même observation pour vés-ti et das-ti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans  $d\hat{u}'st$  et les trois verbes suivants, le s tient la place d'un ancien d (\$\$ 102 et 103).

<sup>3</sup> Comparez la désinence di en pracrit.

\$ 458. Désinence de la troisième personne du pluriel, en sanscrit et en grec.

Comme signe de la pluralité, un n est inséré devant la désinence ti ou t. Nous avons rapproché plus haut (\$ 236) ce n de celui de l'accusatif pluriel. Après le n, la moyenne (\$ 457) s'est maintenue en gothique, nd étant un groupe que cette langue affectionne: comparez sind «ils sont n avec affa sánti, repter hênti, sunt et (a) evri. Le sanscrit observe pour ce n le même principe que pour le m de la première personne des formes secondaires (\$ 437, remarque), c'est-à-dire qu'il insère un a devant n, partout où celui-ci n'est pas déjà précédé d'un a ou d'un â. Nous avons bien, par exemple, sans aucune insertion de voyelle euphonique, b'ár-a-nti «ils portent n, tisia-nti «ils sont debout n, b'á-nti «ils brillent n, parce qu'ici nti est précédé soit d'un a représentant le caractère de la classe, soit d'un a ou â radical; mais éi «assembler n fait éi-nv-anti, et non éi-nu-nti; i «aller n fait y-ánti, et non i-nti?

Ainsi s'explique la désinence grecque āσι, venant de αντι, dans δεικνί-āσι, 1-āσι, τιθέ-āσι, διδό-āσι; en effet, il serait difficile d'admettre qu'une rencontre si frappante fût fortuite. Quoiqu'aucun dialecte ne nous ait conservé les formes τιθέαντι, διδόαντι, δαντι, δεικνύαντι, l'a long de τιθέāσι, etc. prouve bien

<sup>1</sup> Comparez, en grec, φέρ-ο-ντι, Ισία-ντι, φα-ντί.

Les grammairiens indiens posent partout anti comme étant la désinence des formes primaires, et an comme étant celle des formes secondaires. Ils sont, par conséquent, obligés d'admettre que devant l'a de cette désinence on rejette, dans la première conjugaison principale, l'a qui représente la caractéristique de la classe : ainsi béranti est, selon eux, pour barânti, venant de bar-a-ansi. Mais les langues congénères ne justifient pas cette explication, car si l'on admet que l'o de Oép-o-vu est identique avec celui de Oép-o-vus, et que l'a du gothique bair-a-nd est identique avec celui de bair-a-m, il faut sans doute voir aussi dans l'a du sanscrit béranti une lettre de même origine que l'à long de bar-a-mas et l'a bref de bar-a-ia. (Comparez 5 437, remarque.)

qu'un ν a été supprimé, comme dans ιστασι et τετύφασι; quant à la désinence σι, elle est, comme partout à la troisième personne, pour τι. C'est δεικνύασι et ιασι, parmi les exemples cités, qui sont les plus conformes au type primitif; au contraire, dans τιθέασι et διδόασι, il n'y avait pas la même raison pour insérer un α euphonique, car l'e de τιθέασι et l'o de διδόασι tiennent la place d'un â ou d'un a sanscrit i; le dorien nous a conservé les formes plus anciennes τιθέντι, διδόντι (comparez ἐντί = πίπι κils sont η). C'est l'analogie de δεικνύασι, ιασι qui aura entraîné τιθέασι, διδόασι, dont la voyelle radicale a été traitée comme si elle n'était pas sortie d'un ancien a. Il en est de même pour les formes ioniennes ισθέασι, ξάσι.

\$ 459. Allégement de la désinence nti, ntê, en sanscrit et en grec.

Les verbes sanscrits de la troisième classe (§ 109°, 3) sont portés à alléger le poids des désinences, à cause de la surcharge qui, dans les temps spéciaux, est produite par le redoublement. Ils sacrifient donc le n de la troisième personne du pluriel, et quand ils ont un à long à la fin de la racine, ils l'abrégent; exemples : ﴿

(a) dáda-ti «ils donnent», ﴿

(a) dáda-ti «ils placent», aufa dáda-ti «ils placent», aufa dáda-ti «ils abandonnent». Mais il n'est pas douteux qu'à une époque plus ancienne ces verbes n'aient fait dada-nti, dada-nti, gaḥa-nti; les formes doriennes διδό-ντι, τιθέ-ντι ont mieux conservé, à cet égard, le type primitif. Le zend également a maintenu la nasale dans les verbes redoublés, car nous avons, dans le Vendidad-Sådé², popula dadēnte « ils

¹ Τίθημι est pour le sanscrit dádámi et δίδωμι pour dádámi. Les deux verbes sanscrits ont dû faire primitivement, à la troisième personne du pluriel, dadámi, deddanti, ou, en abrégeant l'a, dada-nti, dada-nti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manuscrit lithographié, p. s 13. Mais le zend connaît aussi la suppression de la nasale : c'est ce que démontre la forme क्ष्मान्य क्षेत्रिकार्यः «ils enseignent» = sanscrit आसीत ádsati, de la racine आस áds. Cette racine suit l'analogie des verbes redoublés, probablement à cause des deux sissantes. En zend, la nasale insérée devant le A

donnent » (?), ce qui est peut-être une leçon fautive pour daděnti. Mais si la leçon est correcte, le moyen daděnti n'en témoigne pas moins de l'existence d'un transitif daděnti. Au contraire, le sanscrit supprime au moyen la nasale du pluriel, non-seulement dans les verbes redoublés, mais dans toute la seconde conjugaison principale (celle qui répond à la conjugaison grecque en mi): la cause de cette suppression est le poids plus considérable des désinences du moyen. On a, par exemple, en regard du transitif δί-nv-ánti, le moyen δί-nv-áti (pour δί-nv-anti). C'est encore là une altération du système primitif, car le grec conserve au moyen et au passif, avec plus de ténacité encore qu'à l'actif, la nasale exprimant le pluriel; non-seulement nous avons φέρ-ο-νται en regard du sanscrit bár-a-nti, mais encore δίδο-νται, τίθε-νται en regard de dádati, dádati.

Cependant, le grec a allégé d'une autre manière le poids trop grand des désinences du moyen: là où nous devrions nous attendre à avoir ανται, il met simplement νται. En regard de δεικνυ-αντι (venant de δεικνυ-αντι), nous avons δείκνυ-νται, et non δεικνυ-ανται. Le sanscrit stṛ-ṇν-átê et le grec σθόρ-νν-νται se complètent ainsi l'un l'autre, car l'un a sauvé l'a et l'autre la nasale. La suppression de l'a dans σθορ-νν-(α)νται ressemble à celle de l'n à l'optatif, où nous avons διδοίμην, et non, ce qui eût été trop pesant, διδοιήμην. Au contraire, le dialecte ionien, à la troisième personne du pluriel, a sacrifié le ν et sauvé l'a: il s'accorde parfaitement, à cet égard, avec le sanscrit, quoique l'un et l'autre idiome aient opéré cet allégement d'une façon indépendante; on peut comparer l'ionien σθορ-νύ-α(ν)ται au sanscrit stṛ-ṇν-á(n)tê. Il n'est donc pas nécessaire d'admettre que l'a de πεπαύαται soit la vocalisation du ν de πέπαυνται; πέπαν-νται et

a pu contribuer à la suppression du n de nu. Au sujet de ç s, tenant la place d'un d'ou d'un a, voyez \$ 31. Sur la racine en question, comparez Brockhaus, Glossaire du Vendidad-Sådé, p. 398.

ಹεπαύ-αται sont l'un et l'autre des formes mutilées pour le primitif σεπαύ-ανται.

## \$ 460, 1. La désinence de la troisième personne du pluriel en apcien slave.

A la désinence sanscrite anti correspondent, en ancien slave, ATL anti ou ATL unti : anti se trouve seulement avec les verbes qui s'adjoignent immédiatement les flexions personnelles (excepté le verbe substantif); nous avons, par exemple, ETAATL véd-anti «ils savent » = sanscrit vid-dnti, MAATL jad-anti «ils mangent » = sanscrit ad-ánti, AAATL dad-anti «ils donnent » = sanscrit dád-ati, venant de dad-anti, qui lui-même est pour dadâ-nti. L'a renfermé dans ATL anti est simplement une voyelle de liaison; on devrait donc, à la rigueur, diviser ainsi : véd-a-nti, jad-a-nti, dad-a-nti. Le verbe substantif fait catl sunti (pour es-u-nti), avec u comme voyelle de liaison 2.

Au contraire, l'u de la conjugaison ordinaire représente la caractéristique de la classe: ainsi l'u de σες πτι νερ-u-nti répond à l'a du sanscrit váḥ-a-nti et du gothique vig-a-nd, à l'u du latin veh-u-nt et à l'o du grec έχ-ο-ντι.

### \$ 460, 2. La troisième personne du pluriel en arménien.

De la désinence nti, en arménien, il ne s'est conservé que le n: ptipté ber-e-n «ils portent» (pour le sanscrit bar-a-nti, le zend bar-ë-nti) se trouve donc sur la même ligne que les formes allemandes trag-e-n « portent», bind-e-n « lient». De même, à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je divise dad-anti, et non dada-nti, parce que le slave, au présent, traite dad comme étant la racine et ne sent plus que Ad da est une syllabe réduplicative.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comperes, en latin, s-u-nt (pour ss-u-nt) = sanscrit (a)s-d-nti. On a, de plus, en latin s-u-mus (pour ss-u-mus) en regard du senscrit s-mas (pour as-mas).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez, en géorgien, les troisièmes personnes du pluriel comme »-gam-e-a ails mangent» = sanscrit gám-a-nti. Le laze, dont la grammaire a été étudiée d'abord per G. Rosen, a conservé l'a (devenu e en géorgien) : nous avons, dans

la troisième personne du singulier, l'arménien a perdu, dans les formes spéciales, la désinence ti; en compensation, il allonge un e ou un a précédent. On a, par exemple, ber-é «il porte», sons tai (prononcez tâ 1) «il donne», gai (prononcez gâ) «il va».

\$ 461. Désinence de la troisième personne du pluriel, dans les formes secondaires, en sanscrit, en grec, en zend et en gothique.

Dans les formes secondaires, la désinence plurielle nti ou anti a perdu sa voyelle finale, comme cela est arrivé, dans les mêmes formes, au singulier, pour les désinences ti, si, mi. En sanscrit, une fois la voyelle disparue, le caractère personnel t devait tomber aussi, par suite de cette loi, fatale à beaucoup de désinences, qui s'oppose à la présence simultanée de deux consonnes à la fin d'un mot (\$ 94). Le grec, qui ne souffre pas même un  $\tau$  seul comme lettre finale, a déjà perdu le signe personnel au singulier. Si donc EGEP-s est moins bien conservé que dbar-a-t, les deux langues sont arrivées, pour le pluriel EGEP-o- $\tau$  = dbar-a-n, à un même degré d'altération. La concor-

la conjugaison négative, des formes comme tor-a-n « descendunt » = sanscrit tár-a-nti « transgrediuntur ». A la deuxième personne du pluriel, le laze a tar-a-t pour le sanscrit tár-a-la. Mais le laze, comme le géorgien, emploie aussi la même forme à la première personne, ce qui empéche de reconnaître tout de suite la ressemblance avec le sanscrit. En effet, c'est sur la première personne que l'attention se dirige d'a-bord. Nous observons dans les langues germaniques un fait analogue à celui que nous venons de mentionner en laze. En vieux saxon et en anglo-saxon, la première et la troisième personne du pluriel sont remplacées, au présent, par la deuxième : ainsi bind-a-d, bind-a-dh ne signifient pas seulement « ligatis », mais encore « ligamus » et « ligant ». Il est vrai qu'on pourrait proposer aussi une autre explication : on pourrait considérer bindad, bindadh comme étant pour bindand, bindandh, et en faire la troisième personne du pluriel, qui se serait étendue par abus à la première et à la deuxième. Quoi qu'il en soit, il est certain que les désinences d, dh ne conviennent pas à la première personne et sont enspruntées d'ailleurs. Voyes men mémoire Sur les membres caucasiques de la famille indo-européenne, page h.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez ci-dessus, t. I'', p. 403, note 1.

dance est encore plus parsaite pour no-ar = sanscrit ás-an «ils étaient», et pour les aoristes comme εδειξαν = sanscrit ádiksan «ils montrèrent». La sissante parsait avoir empêché l'a de s'altérer en o, car d'après les lois ordinaires de la langue, nous devrions nous attendre à avoir nov, comme εφερον, ou bien nor comme φέροιεν. C'est aussi un e que nous trouvons en zend, dans les formes comme μενω anhèn «ils étaient», μενω barayèn « qu'ils portent » = φέροιεν. On voit par cet exemple que le zend ne supporte pas non plus le groupe nt à la sin des mots, quoiqu'il ne proscrive pas absolument la présence simultanée de deux consonnes sinales.

Nous avons vu (§ 86, 2) que le gothique a perdu toutes les dentales qui terminaient les mots dans une période antérieure. Il a bien, par exemple, à l'indicatif présent, la forme bair-a-nd, qui correspond au sanscrit bár-a-nti et au grec  $\varphi \epsilon_{p-o-\nu\tau\iota}$ ; mais au subjonctif, en regard du grec  $\varphi \epsilon_{poιε\nu}(\tau)$ , du zend barayën(t), nous ne pouvons nous attendre à trouver une forme bairaind ou bairaiand: c'est bair-ai-na que fait le gothique, soit par métathèse pour bairai-an, soit par l'adjonction d'un a inorganique après le n final (comparez  $\S$  149).

\$ 462. Troisième personne du pluriel au parfait gothique et sanscrit. —

La désinence anti ou an changée en us, en sanscrit.

Au prétérit gothique, la désinence est un; exemple : haihaitun « ils appelèrent ». On peut comparer cette forme un avec le an qu'on trouve, dans le dialecte d'Alexandrie, au lieu de arti, acti (έγνωκαν, είρηκαν). De son côté, le sanscrit a mutilé la désinence anti, au prétérit redoublé, quoique ce temps ait droit aux formes primaires; mais le poids de la syllabe réduplicative a

<sup>&#</sup>x27; Il permet, à la fin des mots, une sifflante précédée de r, k, f ou n; nous avons, par exemple, les nominatifs étar-s «feu», druk-s (sorte de démon femelle), kéréf-s «corps», baran-s «portant».

fait changer anti en us. Le s de cette forme est sans aucun doute l'affaiblissement du t; quant à la voyelle u, il est difficile de dire si c'est la vocalisation de la nasale 1 ou l'affaiblissement de l'a de anti.

Us tient aussi, en sanscrit, la place de an. 1° Au potentiel; exemple: bárê-y-us², en regard du zend baray-ën, du grec Pé-poi-sv. 2° Au premier prétérit augmenté des racines réduplicatives; exemples: ádadus «ils posèrent» (pour ádadan), ádadus «ils donnèrent» (pour ádadan). Ces exemples montrent que us est plus léger que an. 3° Au premier prétérit augmenté des racines de la deuxième classe finissant en â; mais ici, us est facultatif et l'on trouve aussi â-n; exemple: áyus ou áyân «ils allèrent», de la racine yâ. 4° Dans quelques formations du prétérit multiforme; exemple: चर्चाचुन् áérâusus «ils entendirent».

\$ 463. Désinence de la troisième personne du pluriel, dans les formes secondaires, en ancien slave et en arménien. — La troisième personne du pluriel en latin.

En ancien slave, dans les formes secondaires, nous avons a an ou m un au lieu de la désinence sanscrite an. A an s'emploie après un c s ou un u s, m un après toutes les autres consonnes; exemples: MUMA jasan «ils mangèrent», AAUMA dasan «ils donnèrent», привесла privesan «ils amenèrent» (racine ved), тект tek-u-n «ils coururent».

¹ Dans cette hypothèse, l'u répondrait au dernier élément de la diphthongue grecque ου, dans τύπ l'ουσι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur le y euphonique, voyez \$ 43.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je divise de cette façon : tek-u-n, parce que l'u du deuxième aoriste slave, lequel répond à la sixième formation sanscrite (\$ 575 et suiv.), est originairement identique avec le € e de tek-e « tu courus, il courut», tek-e-mi « nous courûmes», tek-e-te « vous courûtes», etc. Conséquemment, il est aussi identique avec l'a des aoristes sanscrits comme ábud-a-n « ils surent» et avec l'o des aoristes grecs comme ébuy-o-v, thin-o-v. Quant à l'a de la désinence A en, à l'aoriste premier, il joue à peu près le

Le latin supporte très-bien le groupe nt à la fin d'un mot : aussi a-t-il conservé la désinence en question mieux que tous les autres idiomes de la famille. On peut comparer erant avec le sanscrit disan, le grec vour, le zend gent anhên et l'arménien thu ein !.

De même qu'à l'imparfait, l'arménien a conservé dans toutes les autres formes secondaires le n de la troisième personne du pluriel.

### \$ 464. Troisième personne du duel.

Au duel, le sanscrit a tas dans les formes primaires et tâm dans les formes secondaires. A tas répond, en grec, τον (\$ 97): exemple: Φέρ-ε-τον = bár-a-tas « ils portent tous deux ». Quant à la désinence tâm, elle a donné lieu, en grec, à deux formes, την et των². C'est την qui est la plus fréquente: των est borné à l'impératif. On peut comparer έφερ-έ-την avec dbar-a-tâm; Φερ-οί-την avec bár-b-tâm; εδεικ-σά-την avec ádik-śa-tâm; mais, à l'impératif, on a φερ-έ-των = bár-a-tâm.

De ce remarquable accord avec le sanscrit il ressort que la différence entre la désinence  $\tau o \nu$ , d'une part, et les désinences  $\tau n \nu$ ,  $\tau o \nu$ , de l'autre, appartient à une haute antiquité, et que ce n'est pas, comme l'a supposé Buttmann<sup>3</sup>, un perfectionnement introduit par la prose moderne. Il est vrai que le texte d'Homère présente quatre fois  $\tau o \nu$  au lieu de  $\tau n \nu$ , mais on pourrait, si l'on s'en rapportait à la langue homérique, dire aussi que l'augment est de date récente, car il est fréquemment

même rôle que l'a du sanscrit & an et l'a du grec Hoav (\$ 458), c'est-à-dire qu'il sert à l'adjonction de la désinence.

- <sup>1</sup> Ge dernier est pour sein, lequel est lui-même pour sean.
- <sup>2</sup> Sur la double représentation de l'4 sanscrit, en grec, voyez \$ 4.
- 3 Grammaire grecque développée, \$ 87, remarque a.
- <sup>4</sup> Dans trois endroits, le mêtre a pu occasionner ce changement.

supprimé dans l'épopée; cependant, l'augment appartient en commun au grec et au sanscrit.

En zend, la forme primaire est be 10<sup>1</sup>, qui est la représentation régulière du tas sanscrit; dans les formes secondaires, nous devrions avoir tann; mais je n'ai pas encore rencontré d'exemple de cette forme.

En gothique, la troisième personne du duel s'est perdue. L'ancien slave présente ta ta, pour les formes primaires comme pour les formes secondaires. Ainsi seseta vegeta « ils transportent tous deux » répond au sanscrit una valuate, et sesocta vegosta « ils transportèrent tous deux » à unitate deaktâm (par euphonie pour avâkijâm, \$ 543).

Au sujet de l'origine des lettres s et m qui terminent les désinences तस् tas et ताम् tâm, je me contente de renvoyer à ce qui a été dit pour les désinences चस् las et तस् tam de la deuxième personne (§ 444).

### \$ 465. Tableau comparatif de la troisième personne.

Nous faisons suivre le tableau comparatif de la troisième personne dans les trois nombres :

|           |          |                | SINGULIER. |             |             |                  |
|-----------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| Sanscrit. | Zend.    | Grec.          | Latin.     | Gothique.   | Lithuauien. | Ancien slave.    |
| ásti ²    | aśti     | હે <b>∂</b> ીί | est        | ist         | esti        | jesti            |
| tíšįati   | histaiti | ίσ Ι άτι,      | stat       | V. ha. ståt | stōw        | staje <b>t</b> i |
| dádâti ³  | dadāiti  | δίδωτι         | dat        |             | düsti       | dasti            |
| átti      |          |                | est        | itith       | ēst         | jasti            |

¹ Un exemple de cette forme se trouve dans le Yaçna (Vendidad-Sâdé, p. 48): 
śtaumi maiġĕmća várēmća yā tā kĕhrpĕm vaksayatā barēsmus paiti gairinamm «je célèbre le nuage et la pluie, qui font grandir ton corps sur les hauteurs des montagnes»

Vaksayatā est, comme l'a reconnu Burnouf, le causatif de la racine sanscrite vak
«grandir». En sanscrit, nous aurions vakādyatas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En arménien, & é.

<sup>3</sup> En arménien, muj tai (prononcez td., \$ 460, 2).

| Sanscrit.            | Zend.            | •Grec.                                          | Letin.      | Gothique.                               | Lithuanien.   | Ancien sleve.                           |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| bárati <sup>t</sup>  | baraiti          | $\varphi \epsilon \rho \epsilon (\tau) \iota^2$ | fert 3      | bairù <b>h</b>                          |               | bereti                                  |
| váhati               | vașaiti          | έχε(τ)ι                                         | vehit       | vigith                                  | wėża          | veșeti                                  |
| (a)syất <sup>t</sup> | • • • • • •      | $\dot{\epsilon}(\sigma) i \eta$                 | siet        | sijai                                   |               |                                         |
| tíšiét               | históid          | ioTaln                                          | stel        | •••••                                   |               | <b>s</b> taj                            |
| dadyãt               | daidy <b>4</b> d | διδοίη                                          | det         |                                         |               | daşdi                                   |
| bá <del>ré</del> t   | barbid           | <b>Θέροι</b>                                    | ferat       | bairai                                  | • • • • •     | beri                                    |
| ávaķat               | avaşad           | είχε                                            | vehebat     |                                         |               | • • • • • •                             |
|                      |                  |                                                 | DUEL.       |                                         |               |                                         |
| (a)stas              | étő ?*           | έσΊον                                           |             |                                         |               | jesta                                   |
| tišjalas             | histató          | ίσλατον                                         |             |                                         |               | <b>s</b> tajet <b>a</b>                 |
| bárétá <b>m</b>      |                  | <b>Φε</b> ροίτην                                |             | • • • • • •                             |               | beréta                                  |
| báratám              |                  | Θερέτων                                         | • • • • • • | · · · · · · ·                           |               | • • • • • •                             |
|                      |                  |                                                 | PLURIEL.    |                                         |               |                                         |
| sánti *              | hěnti            | (σ)εντί                                         | sunt        | sind                                    | <sup>7</sup>  | sănti -                                 |
| tiëjanti             | histěnti         | ίσθάντι                                         | stant       | V.ha. stånt                             |               | stajunti                                |
| dádati <sup>s</sup>  | dadënti <b>'</b> | διδόντι                                         | dant        | • • • • • •                             |               | dadanıı                                 |
| báranti 10           | barënti          | <b>Θέροντι</b>                                  | feruni      | bairand                                 |               | berünti                                 |
| váḥanti              | va <b>șĕnt</b> i | έχουτι                                          | vehunt      | vigand                                  |               | veşünti                                 |
| tíšįė̃yus 11         | histayĕn         | ioTaĩev                                         | sient       |                                         |               |                                         |
| báréyus              | barayĕn          | <b>φέροιεν</b>                                  | ferant      |                                         |               |                                         |
| ấsan 12              | anhën            | ήσαν                                            | erant       | bairain <b>a</b>                        |               |                                         |
| ábaran               | abar <b>ën</b>   | έφερου                                          | • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

- <sup>1</sup> En arménien, beré.
- <sup>3</sup> Voyez \$ 456.
- <sup>3</sup> Avec adjonction immédiate de la désinence, comme dans le sanscrit bibàrti (troisième classe).
  - 4 En arménien, þgt ižé (\$ 183 b, 2).
  - <sup>5</sup> Voyez \$ 464.
  - ் En arménien, சம் en.
  - <sup>7</sup> Comme au singulier (\$ 457).
  - Voyez \$ 459.
  - Voyez \$ 45g.
  - 10 En arménien, beren.
  - 11 Voyez \$ 462.
  - 12 En arménien, éin.

#### DÉSINENCES DU MOYEN.

\$ 466. Voyelles finales des désinences moyennes.

Au moyen, en regard du grec  $\alpha i$ , nous trouvons la diphthongue  $\ell$  en sanscrit et en zend. C'est là un de ces cas peu nombreux où le grec représente par  $\alpha i$  l' $\ell$  (= a + i) des deux langues de l'Asie : on a vu, en effet (\$ 2, remarque), que le premier élément de cette diphthongue devient ordinairement en grec un  $\epsilon$  ou un o.

Le gothique a perdu l'i de la diphthongue ai : à la troisième personne, au lieu de dai (= grec 7a1, sanscrit tê), il fait da; à la deuxième personne, il présente la désinence sa (par euphonic pour sa, \$ 86, 5), venant de sai; à la troisième personne du pluriel, il a nda au lieu de ndai. La première personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel ont péri; elles sont remplacées par la troisième. Un fait analogue a lieu en allemand moderne, où la forme sind, qui convient seulement à la troisième personne du pluriel, a pénétré par abus dans la première. On ne savait autrefois comment expliquer l'a qui précède la désinence personnelle, par exemple dans haita-sa «vocaris», hait-a-da «vocatur», et en regard duquel on trouvait un i dans haitis «vocas», haitith «vocat». Cette énigme est, je crois, résolue, si l'on considère que tous les verbes gothiques à forme forte correspondent aux verbes sanscrits de la première et de la quatrième classe (\$ 109°, 1); l'i de haitis, haitith est l'affaiblissement d'un ancien a, causé par l'influence d'un s ou d'un th final (\$ 67). Au médio-passif, il n'y avait point la même raison de modifier la voyelle caractéristique.

\$ 467. Première personne du singulier moyen, en sanscrit et en zend.

A la première personne du singulier, dans les formes pri-

maires comme dans les formes secondaires, le sanscrit et le zend ont perdu la consonne pronominale (m). Avec elle a disparu aussi, dans la première conjugaison principale, la caractéristique de la classe (a)<sup>1</sup>. Au lieu de bôd-â-mê, nous avons donc bôde « je sais ».

On peut comparer:

| Sanscrit. | Zend.                 | Grec.                   | Gothique.         |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| bár-é     | polam bair-ê 1        | <b>Θέρ-ο-μαι</b>        | • • • • • • • • • |
| búr-a-sĉ  | populus bar-a-hê      | (φέρ-ε-σαι) φέρη        | bair-a-șa         |
| bár-a-tê  | populus bar-ai-tê     | θέρ-ε-ται               | bair-a-da         |
| bár-a-nté | Bengundan bar-ai-nie' | φέρ-ο- <del>ντ</del> αι | bair-a-nda.       |

\$ 468. Voyelles finales du moyen, en gothique.

Nous avons vu (\$ 466) qu'en gothique la diphthongue finale  $\ell$  (= a + i) s'affaiblit en a. Le même fait a lieu en sanscrit et en zend, mais seulement dans les formes secondaires. En grec, au lieu d'un a nous trouvons un a. On peut comparer  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc le sanscrit  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc le sanscrit  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avoc  $\ell \varphi \ell \rho - e - \tau a$  avo

<sup>1</sup> Voyez \$ 485.

<sup>1</sup> Voyez \$ 41.

<sup>3</sup> Au passif, il y a plusieurs exemples de la troisième personne du pluriel. Ainsi : 

1995 (1995) 30 16 saydinté «nascuntur» (Vendidad-Sådé, p. 136), avec é pour a 
(\$ 42). Au moyen, je ne connais pas d'exemple de la troisième personne; mais, sans aucun doute, on a dù avoir barainté, ou peut-être barènté, d'après l'analogie du transitif barènté. L'une et l'autre forme ont pu être usitées simultanément; mais la forme barainté me paraît la plus sûre, car on a aussi ainti, à l'actif transitif, à côté de ênti. Après un v, on trouve d'ordinaire ainti : ainsi gvainti «ils vivent» = sanscrit gévanti, bavainti «ils sont» = sanscrit bávanti. Peut-être la désinence ënti n'était-elle pas usitée après un v. On trouve même, sans un v, yapainté = sanscrit ydéjanti (Burnouf, Yaçna, notes, p. 74) : à moins qu'il ne faille lire yapainté, yap étant surtout employé au moyen.

d'une manière frappante aux formes gothiques précitées bair-a-da, bair-a-nda. Mais il n'en faudrait pas conclure, comme je l'ai fait autrefois 1, que les formes primaires du gothique doivent être rapportées aux formes secondaires du sanscrit, que, par exemple, bair-a-da, bair-a-nda correspondent à ábar-a-ta, ábar-a-nta, et non à bár-a-te, bár-a-nte.

Au subjonctif gothique, nous trouvons la désinence au, dont il est difficile de rendre compte. En regard du sanscrit bár-ê-ta, du zend bar-ai-ta, du grec Φέρ-οι-το, nous avons bair-ai-dau; au pluriel, en regard de Φέρ-οι-ντο², nous avons bair-ai-ndau; à la deuxième personne du singulier, en regard de Φέρ-οι-(σ)ο, nous trouvons bair-ai-sau. Il n'est pas probable que cette diphthongue au doive s'expliquer par l'addition inorganique d'un u, car les idiomes, avec le temps, abrégent leurs formes grammaticales plutôt qu'ils ne les élargissent. Je crois donc que cette désinence au provient de l'impératif, où elle avait sa place légitime (\$ 426), et que les formes d'impératif comme bair-a-dau « ferto », bair-a-ndau « ferunto » ³ ont donné par analogie au sub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite (1816), p. 131, et Annales de littérature orientale (1820), p. 29 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En zend, à la troisième personne du pluriel, nous pouvons attendre une forme moyenne bar-ai-nta, d'après l'analogie de la forme active bar-ay-ën. En sanscrit, nous avons bér-t-ran, qui est, comme je le crois, pour bar-t-ranta. Cette désinence ran est particulière au sanscrit. Nous trouvons de même un r inséré à la troisième personne de tous les temps spéciaux (\$ 109°) de la racine st nêtre étendu, dormir»; nous avons, par exemple, au présent, st-ra(n)té = xeī-vra; au potentiel, sty-t-ran; à l'impératif, st-ra(n)tâm; au prétérit, dét-ra(n)ta = txeuvo (sua la suppression de n, au présent, à l'impératif et au prétérit, voyez \$ 459). Nous verrons aussi plus tard un r au prétérit redoublé moyen. Quant à l'origine de cette lettre, je crois qu'il y faut voir la transformation irrégulière d'un s (\$ 22), et je suppose que ce s est la consonne radicale du verbe substantif as : ainsi déd-t-ran (pour dad-t-ranta) aurait la même formation que l'aoriste grec didoinoux, dont le médio-passif, s'il existait, serait didonnoux ou didoioux.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez, en sanscrit, l'impératif moyen b'ar-a-tâm «ferto» et b'ar-a-ntâm «ferunto».

jonctif ses formes bair-ai-dau, bair-ai-ndau; une fois introduit au subjonctif, au a pénétré aussi à la seconde personne du singulier bair-ai-sau (au lieu de bair-ai-sa). Ce dernier fait ne doit pas surprendre dans le médio-passif gothique, si l'on songe qu'il avait préparé les voies à la confusion, en remplaçant partout la première et la deuxième personne du pluriel, ainsi que la première personne du singulier, par la troisième.

# \$ 469. Deuxième personne du singulier moyen, dans les formes secondaires, en sanscrit, en zend et en grec.

Dans les formes secondaires, la deuxième personne du singulier, en sanscrit, ne suit pas l'analogie de la troisième et de la première personne. Puisque la troisième personne, dans les formes secondaires du moyen, oppose ta au té des formes primaires et au t de l'actif transitif, nous devrions nous attendre à trouver sa opposé à sé et à s. Mais au lieu de la désinence sa, nous avons ias; exemples : abod-a-ias « tu sus », bod-e-ias « que tu saches ». Mais à côté de tâs il a dû exister primitivement une forme sa : c'est ce que prouve non-seulement le grec, où nous avons εδίδο-σο, δίδοι-σο, qui correspondent très-bien à εδίδο-το. δίδοι-το, mais encore le zend, où l'on trouve μεν ha et μης έα dans des positions où le sanscrit devrait nous présenter sa. Le u h zend est le représentant régulier d'un स s sanscrit (\$ 53); quant à ويعربه śa, on le trouve après les voyelles qui, en sanscrit, exigent le changement de s en s (\$ 21 b). Devant la désinence ha vient s'insérer un n (\$ 56°): ainsi s'explique la forme passive uśasayanha, «tu fus engendré», que j'ai déjà discutée

<sup>&#</sup>x27; Vendidad-Sådé, p. 42. Anquetil traduit les mots: hé tûm uśasayanha par alui qui a en un fils célèbre comme vous». Le vrai sens est : atu lui fus engendré». La traduction d'Anquetil méconnaît la valeur grammaticale d'une expression devenue sans doute inintelligible pour ses maîtres parses.

dans mon premier essai sur le zend <sup>1</sup>. Je n'ai pu trouver depuis une seconde forme de la même sorte; mais Burnouf <sup>2</sup> a reconnu encore un aoriste moyen urûruduśa « tu grandis », sur lequel nous reviendrons plus tard. Nous nous contentons ici de constater l'existence de la désinence śa, dont le ś s'explique par l'influence euphonique de l'u précédent.

\$ 470. Explication de la désinence sanscrite ids. — La désinence grecque μην. — Les impératifs en tdt. — Le pronom personnel est contenu deux fois dans les désinences du moyen.

Nous revenons à la désinence sanscrite ils, qui est évidemment en rapport avec la désinence ta de l'actif (\$ 453). Il est vraisemblable que ce ta avait anciennement une plus grande extension au singulier; la forme ta-s en sera dérivée, par l'allongement de la voyelle et par l'addition d'un s, lequel, comme on l'a déjà fait observer ailleurs 3, sert probablement lui-même à marquer la deuxième personne. S'il en est ainsi, nous aurions deux fois le signe personnel, une fois pour désigner l'agent et l'autre fois pour indiquer celui pour qui ou sur qui se fait l'action. Dans ádat-tâ-s « tu donnas à toi » 4, tâ signifierait « tu » et s aà toin, ou vice versa. S'il en est ainsi, et si le » final du grec έδιδόμην (dorien έδιδόμαν) n'est pas une addition inorganique de date récente, mais, au contraire, un élément significatif et un reste de la période primitive, il faudra aussi reconnaître dans cette forme la double expression de la première personne. En effet, εδιδόμην signific proprement «mihi dedi»: je suppose que le v exprime le moi comme agissant (comme sujet), et  $\mu n$  (dorien  $\mu \bar{a}$ ) le moi comme souffrant (comme ré-

5

m.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annales de critique scientifique, 1831, p. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yaçna, notes, p. 33.

<sup>3</sup> Grammatica critica lingue sanscrite, \$ 301 4.

<sup>\*</sup> C'est-à-dire « tu pris».

gime). Ce qui est certain, c'est que nous avons dans  $\mu_{\overline{\nu}-\nu}$  ( $\mu \overline{a}-\nu$ ) une formation tout à fait analogue au sanscrit *lâ-s*.

Un autre exemple nous est fourni, pour la deuxième et la troisième personne, par la désinence védique and tâ-t: l'expression de la deuxième et de la troisième personne s'y trouve renfermée deux fois. A la deuxième personne, je regarde tât comme une forme mutilée pour tvâ-t, venant du thème tva, lequel a perdu son v<sup>1</sup>. A la troisième personne, tât renferme deux fois le thème démonstratif ta (\$ 456), une fois avec l'allongement de l'a et l'autre fois mutilé comme dans les formes secondaires de l'actif transitif. Je regarde, par conséquent, cette curieuse désinence tât comme ayant appartenu originairement au moyen. Pânini<sup>2</sup> l'explique autrement: il en fait un équivalent des désinences tu et hi de l'impératif transitif, en ajoutant qu'on l'emploie dans les bénédictions, comme bavân gwatat « que le seigneur vive "3. Il est vrai que la racine gw, dans le sanscrit ordinaire, n'est pas usitée au moyen, et la même difficulté se présente peut-être pour d'autres verbes employés avec la désinence tât. Mais cette désinence peut provenir d'une époque où tous les verbes avaient encore un moyen. C'est surtout dans les bénédictions, où l'on exprime un souhait au profit de quelqu'un, que le moyen est à sa place.

Quoi qu'il en soit, la désinence tât est de la plus haute antiquité, car elle se retrouve en osque, sous la forme tu-d<sup>4</sup>, dans les impératifs comme licitu-d (pour liceto), estu-d (pour esto, EoIw)<sup>5</sup>.

¹ Comparez, dans la déclinaison du même pronom, la forme ts «de toi, à toi» \$ 329).

<sup>2</sup> VII. 1, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Formule de respect pour «puisses-tu vivre».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sur la table de Bantia. Compares les ablatifs osques en sid qui correspondent aux anciens ablatifs latins en o-d (\$ 181) et aux ablatifs sanscrits et zends en át et en dd.

<sup>5</sup> C'est un fait à remarquer que, sans connaître les impératifs védiques en tât,

La désinence τω de l'impératif grec Φερέτω est elle-même un ancien moyen, comme on peut le voir par la comparaison du pluriel Φερ-δ-ντων, qui s'accorde parfaitement avec le moyen sanscrit bár-a-ntâm. Je ne crois pas qu'on puisse identifier Φερ-δ-ντων avec le transitif bár-a-ntu: ce serait la seule fois, dans toute la grammaire grecque, qu'un u sanscrit serait représenté par ω, sans compter qu'il faudrait supposer l'addition d'une nasale inorganique. On pourrait plutôt, en rapprochant φερέτω du moyen bár-a-tâm, admettre qu'une nasale s'est perdue, comme dans εδειξα = Ψίζημη ddiksam. Mais je préfère aupourd'hui identifier Φερέτω avec le védique báratât, car la suppression du i était obligée, au lieu que celle de la nasale serait fortuite et arbitraire. Entre Φερ-έ-τω et bár-a-tât le rapport est le même qu'entre εδίδω et ádaât, entre εδω et ddât.

En latin, la désinence védique têt est représentée par la désinence tô, que nous trouvons à la deuxième et à la troisième personne du temps appelé vulgairement impératif futur 2; ainsi vivito (venant de guivito) « qu'il vive » répond à sitant gév-a-tât (même sens); à la deuxième personne, vivito correspond, quant à sa désinence, au védique pra-yaéé-a-tât « donne » 3. La suppression du t final n'était pas obligée en latin; mais ce qui prouve que le latin supprime quelquesois une dentale finale, c'est l'exemple des ablatis en o (plus anciennement o-d = sanscrit â-t, zend â-d). A la troisième personne du pluriel, les formes latines en nto peuvent nous faire supposer des formes védiques en ntât : veh-u-nto, par exemple, aurait pour pendant

Kuhn avait déjà attribué une origine passive aux formes osques en question, dans son écrit intitulé Conjugatio in μ, lingue sanscrite ratione habité, p. 26, note.

Le rapport entre ces deux formes est exactement le même qu'entre le duel grec φερ-έ-των et le duel sanscrit b'ar-a-tâm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les formes anato, anatote, ananto sont attribuées, dans la Grammaire latine de Zumpt, à l'impératif futur. Tr.

<sup>3</sup> Rig-veda, mandala (, hymne xiviii, vers 5.

une forme vah-a-ntât. Dans cette hypothèse, on pourrait rapporter au même modèle les formes grecques comme εχ-ό-ντων, dont le ν final s'expliquerait comme un ν ephelkysticon, devenu à la longue partie intégrante de la désinence.

## \$ 471. Première personne du singulier moyen, dans les formes secondaires, en sanscrit.

En sanscrit, la troisième personne du singulier, dans les formes secondaires, étant terminée en ta, la première personne, d'après le même principe, devrait faire ma; en regard du grec Φεροίμην (dorien Φεροίμαν), nous devrions donc avoir bárêma. Il faut, en effet, que cette forme, qui cependant n'est pas la plus ancienne, ait existé pendant un certain temps en sanscrit. Mais dans la langue telle qu'elle nous est parvenue, le m est tombé, comme il est tombé partout au singulier du moyen : au lieu de bárê(m)a, nous avons bárê-y-a, avec le même y euphonique que nous trouvons inséré, à l'actif et au moyen du potentiel, devant toutes les désinences personnelles commençant par une voyelle (\$ 43). Dans les formes chargées de l'augment, cette désinence déjà très-mutilée a se change, par un nouvel affaiblissement, en i; exemple: ástṛ-ṇv-i « sternebam » pour astṛ-ṇv-a, qui lui-même est pour astr-nu-ma. Une forme plus ancienne encore serait astr-nu-mâm, qui correspondrait au dorien & 700-של-μāν.

## \$ 472. Diphthongue finale é des désinences du pluriel et du duel, en sanscrit et en zend.

Nous retournons aux formes primaires, pour faire remarquer une différence entre les désinences sanscrites en é et les désinences grecques en al. En sanscrit, ce ne sont pas seulement les personnes terminées par i à l'actif transitif qui prennent è au moyen; toutes les personnes, sans exception, ont cette

diphthongue finale é, comme on peut le voir par le tableau suivant :

| SINGULIER.                  | DUBL.        | PLURIEL.                          |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| $(m)\hat{e} = \mu a \imath$ | va <b>ḥė</b> | maḥê — μεθα                       |
| $s\dot{t} = \sigma a t$     | âlê          | dvê                               |
| tế == tai                   | <i>âtê</i>   | ntê ou atê = vrai, arai (\$ 459). |

Le zend, autant qu'on en peut juger par les formes qui nous restent, suit l'analogie du sanscrit; ajoutons seulement ici que la première personne du pluriel est maidé ou, sans aspiration, maidé, ce qui prouve que le sanscrit mahé vient d'une ancienne forme madé (\$ 23). Le grec µsθa a également conservé la dentale aspirée; mais il a perdu son i final, ce qui le fait ressembler aux formes précitées (\$ 466) du gothique.

Dans les formes secondaires, le sanscrit mahé perd le premier élément de la diphthongue é, ce qui donne mahi. Au contraire, la première personne plurielle de l'impératif, qui recherche les désinences les plus pleines, fait mahái. De même, au duel, à côté de vahé, nous avons les désinences vahi et vahái. Le zend, même dans les formes secondaires, conserve la désinence pleine maidé; du moins trouvons-nous au potentiel para les prindyôimaidé « que nous voyions » 1.

# \$ 473. Explication des désinences moyennes qui ont la diphthongue finale au en grec.

De ce que toutes les formes primaires du moyen se terminent, en sanscrit, par é, je ne veux pas conclure que tous ces é proviennent de la même origine. Examinons d'abord les personnes auxquelles correspond, à l'actif transitif, un i, et, au moyen grec, un as. Je suis très-porté à croire que ces désinences

<sup>1</sup> Vendidad-Sådé, p. 45.

ont perdu une consonne entre les deux éléments de la diphthongue 1, à savoir un m à la première, un s à la deuxième, un t à la troisième personne. Ainsi (m)e, μαι sera pour mami; sê, σαι pour sasi; tê, ται pour tati. Rappelons que nous avons vu plus haut (§ 456) Pépes venir de Pépers, le prâcrit banai sortir de banadi et l'espagnol cantais de cantatis; de même, en grec, le moyen τύπ [εσαι est devenu, par une nouvelle contraction, τύπ/η, et, en sanscrit, mê s'est mutilé en ê. Dans ce T ê, l'expression de la première personne est donc contenue deux fois : a est pour ma et i est pour mi. De même encore, à la troisième personne du parfait redoublé, la désinence en sanscrit est é, au lieu qu'en grec nous avons gardé ras (pour tats). Le dialecte védique, poussant encore plus loin la mutilation de certaines formes, nous fournit un présent suy-é 2 « il est couché », au lieu de la forme ordinaire εθ-tê 3 = xεῖται. Il y a encore, dans les Védas, d'autres exemples de mutilation des désinences du moyen : ainsi áduhra «mulserunt» pour áduh-rata, duh-âm «mulgeat» pour dug-dam, qui lui-même est pour duh-tâm 4.

Si donc, comme il est très-vraisemblable, nous devons ramener les désinences sanscrites  $(m)\hat{e}$ ,  $s\hat{e}$ ,  $t\hat{e}$  et les désinences grecques  $\mu\alpha\iota$ ,  $\sigma\alpha\iota$ ,  $\tau\alpha\iota$  à d'anciennes formes mami, sasi, tati, ou peut-être  $m\hat{a}mi$ ,  $s\hat{a}si$ ,  $t\hat{a}ti$ , quel est, des deux pronoms, celui qui est sujet et celui qui est régime? Faut-il traduire le sanscrit dat-sa(s)i, le grec  $\delta(\delta o\sigma\alpha(\sigma)i$  par « dans tibi tu » ou par « dans tu tibi »? En adoptant la première hypothèse, nous aurons les deux idées rangées selon le même ordre que dans les formes  $\delta(\delta o\sigma\theta\varepsilon$ ,  $\delta(\delta o\sigma\theta\sigma)$ , etc. qui seront analysées plus loin (\$ 474). Mais alors

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est aussi l'opinion de Kuhn. Ouvrage cité, p. 25 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par euphonie pour is é.

<sup>3</sup> L'accentuation, dans ce mot, est irrégulière : on devrait avoir sets. Voyes Système comparatif d'accentuation, p. 101.

<sup>4</sup> Panini, VII, 1, 41.

<sup>•</sup> Comparez la longue dans tá-s, tá-t, μα-ν (\$ 470).

nous devrons constater un fait assez singulier : comme la seconde consonne est tombée, la première, qui dans le principe appartenait au pronom régime, a été instinctivement rapportée au pronom sujet, car il est plus facile, dans une forme comme δίδομα(μ), de sous-entendre «mihi» que «ego»; d'ailleurs, l'analogie, peut-être trompeuse, de δίδω-μι fait qu'involontairement on croit reconnaître le même  $\mu$  dans diso- $\mu a i$ . On n'aurait pas le droit d'invoquer ce sentiment irrésléchi pour dire qu'en effet le  $\mu$  appartient au sujet; l'histoire des idiomes prouve par de nombreux exemples que l'instinct populaire n'est pas infaillible. Je citerai ici un cas qui se rapproche beaucoup du nôtre. Dans les formes redoublées, la seconde syllabe est sujette à être mutilée et à perdre sa consonne initiale : il arrive alors que la première syllabe semble être la syllabe radicale. L'Allemand qui prononce aujourd'hui les mots ich hielt «je tins», croit que le h initial de ce prétérit est bien le même que celui du présent ich halte «je tiens»; mais, comme l'a reconnu d'abord J. Grimm<sup>1</sup>, la syllabe hi de hielt doit au redoublement sa présence au commencement du mot. En vieux haut-allemand, nous avons hialt. pour hi(h)alt, et en gothique haihald; le second h, qui est le h radical, a disparu des dialectes modernes. De même, dans le sanscrit tépimá 2 « nous brûlâmes », le t appartient, selon moi, au redoublement : la forme complète serait tatapina, d'où sont venus taapima, tâpima, têpimá. De même encore, dans le slave dami «je donne» et dans le lithuanien dümi (même sens), la première syllabe est réduplicative et la syllabe radicale a entièrement disparu. Nous reviendrons plus tard sur ces faits.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grammaire allemande, 1, p. 103 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parfait redoublé de la racine tap «brûler».

### \$ 474. Explication des désinences moyennes qui n'ont point la diphthongue finale au en grec.

Nous passons maintenant aux personnes du moyen qui ont la diphthongue é en sanscrit, sans avoir as en grec. Dans le pluriel dvé, désinence de la deuxième personne, je crois reconnaître un nominatif pronominal (\$ 228°); de même que le thème ta fait au nominatif pluriel ta-i, je regarde dvé comme étant pour dva-i, et je vois dans le thème dva une altération pour tva. Les désinences duelles âié, âté me paraissent être des duels neutres, analogues à té « hæc duo ». Le van dvam des formes secondaires se termine comme les pronoms yû-y-ám « vous », vay-ám « nous ». Les désinences duelles âiâm, âtâm sont à dvam, en ce qui concerne leurs lettres finales, ce que âu (venant de âs) est à as ¹, et elles ont leurs analogues dans les pronoms âvâm « nous deux », yuvâm « vous deux » (\$ 336).

Dans leur partie initiale, wie d-it, wie âtt, wiene âlâm, wiene âtâm me paraissent être des formes mutilées pour tâtt, tâtê, iâtâm, tâtâm 2: c'est ainsi que nous avons vu plus haut (\$ 473), dans le dialecte védique, à la troisième personne du singulier de l'impératif, âm au lieu de tâm. Aux syllabes (i)â, (t)â, qui marquent le pronom régime, répond le  $\sigma$  des formes grecques  $\delta(\delta o - \sigma - \theta o v, \delta(\delta o - \sigma - \theta o v, \delta(\delta o - \sigma - \theta o v, \delta(\delta \delta o - \sigma - \theta o v, \delta(\delta \delta o - \sigma - \theta o v, \delta(\delta \delta o - \sigma - \theta o v, \delta(\delta \delta o - \sigma - \theta o v, \delta(\delta \delta o - \sigma - \theta o v, \delta(\delta \delta o - \sigma - \theta o v))$ ; quant au  $\theta$  suivant, il provient également d'un  $\tau$ , le  $\theta$  aimant à se combiner en grec avec une aspirée précédente ou avec un  $\sigma$ . Si l'on place  $\delta(\delta o - \sigma - \theta o v)$  en regard du sanscrit  $dad'(i)\hat{a}$ -it, on voit que chacune de ces deux formes a conservé de la forme primitive la partie qui manque à l'autre : le grec a gardé la consonne ( $\sigma$ ), le sanscrit la voyelle ( $\delta$ ) du pronom régime. A la deuxième personne du pluriel, le sans-

<sup>1</sup> Voyez \$ 206.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Kuhn, ouvrage cité, p. 31.

crit a perdu à la fois l'un et l'autre élément de ce pronom; mais je crois qu'avant les formes comme bar-a-dve, abar-a-dvam, le sanscrit a dû avoir des formes bar-a-d-dvê, abar-a-d-dvam = Oéos-σ-θs, έφέρ-ε-σ-θε. En effet, une dentale est volontiers supprimée devant to ou do : ainsi, au gérondif, au lieu de dat-tod « ayant donné », bit-tod « ayant fendu », on trouve plus ordinairement da-tvá, bi-tvá; à la seconde formation de l'aoriste, la deuxième personne du moyen fait tantôt -id-diam (venant de is-dvam), tantôt -i-dvam; enfin, à la deuxième personne du singulier de l'impératif, devant la désinence di, un s radical se change en d, mais ce d peut être supprimé. La racine sâs « commander » fait, par exemple, śâd-dí et śâ-dí; la racine as «être» fait é-dí¹, au lieu de ad-di qui lui-même est pour as-di. Le même rapport qui existe entre ê-di et le grec lo-θι se retrouve entre báradvê (pour baraddvê) et Φέρεσθε; il y a seulement cette différence que, dans  $\phi$ épes $\theta$ e, le  $\theta$  grec ne représente pas, comme dans loθi, un d sanscrit2, mais qu'il provient d'un τ qui s'est aspiré par le contact du o précédent. Quant à l'impératif Pepé- $\sigma\theta\omega$ , qui est composé de la même manière, je crois qu'il est une formation d'un âge plus récent; Φερέτω, quoique originairement un moyen (\$ 470), ayant été employé dans le sens transitif, la langue créa un médio-passif d'après l'analogie de Pépeobe, Péρεσθον, Φερέσθων.

### \$ 475. Autre explication des désinences moyennes.

Cherchons maintenant à résumer ce qui vient d'être exposé sur l'origine des désinences du moyen. Nous avons dit qu'elles renfermaient deux fois le pronom personnel. En effet, le grec eque péune, le sanscrit déaralas et le védique báratat contiennent visiblement deux fois la même expression pronominale. Il était

<sup>3</sup> Voyez \$ 16.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je suppose que la forme é-d'i a été précédée de d-d'i, dont l'd se sera affaibli en é.

d'ailleurs naturel que le langage, ayant à représenter des idées telles que «je me donne, je me réjouis», prêtât également une expression à l'idée du moi sujet et à celle du moi régime, et qu'il empruntât cette double expression à un seul et même thème pronominal.

Au demeurant, si nous laissons de côté εφερόμη, nous pouvons proposer encore une autre explication pour les formes grecques comme Φέρεσθε et les formes sanscrites comme δάταδυξ. Au lieu de regarder le σ de Φέρεσθε comme le remplaçant d'un ancien τ, on peut supposer qu'il est un reste du thème sua; on a vu (\$ 341) que sua, quoique étant le pronom réfléchi de la troisième personne, est employé aussi pour la première et pour la deuxième. En sanscrit, devant les désinences dut et duam, un s doit nécessairement tomber ou doit se changer en d: nous arrivons donc de la sorte aux formes bára(d)dvē, ábara(d)dvam (\$ 474). Quant au duel bártit, il ne faudrait plus, comme nous l'avons fait plus haut, le rapporter à un primitif baratâit, mais à une forme barasâit, qui viendrait elle-même de barasvâit.

En adoptant cette seconde explication, il faudrait aussi modifier ce qui a été dit des désinences (m)ê, tê, μαι, ται, car il est vraisemblable qu'un seul et même principe a dû présider à la formation de toutes les désinences du moyen. La première personne (m)ê, μαι ne viendrait donc pas de mami, mais de masi ou masvi; la troisième personne tê ne viendrait pas de tati, mais de tasi ou tasvi. Quant à la deuxième personne sê, elle se rapporterait toujours à un primitif sasi; mais le second s appartiendrait au pronom réfléchi sva, et non au pronom de la deuxième personne. C'est aussi au pronom réfléchi qu'il faudrait attribuer le s de déaraids. Quant à la désinence μην, dans εφερόμην, elle resterait seule de son espèce, et elle devrait s'expliquer comme une formation de date relativement récente.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Remarquons que dans cette seconde hypothèse le pronom sva, quoique jouant

\$ 476. Formation du moyen et du passif, dans les langues letto-slaves, par l'adjonction du pronom réfléchi.

Dans un de mes premiers écrits 1, j'ai émis l'idée que le r du passif latin pouvait bien devoir son origine au pronom réfléchi. Cette explication me paraît aujourd'hui de beaucoup préférable à une autre explication également proposée par moi, qui ferait venir ce r du verbe substantif; le lithuanien et le slave, que je n'avais pas fait entrer à cette époque dans le cercle de mes études comparatives, nous présentent un exemple incontesté du même procédé. Ce n'est pourtant pas une raison pour affirmer que cette formation à l'aide du pronom réfléchi soit la formation primitive, et que le moyen, en grec, en sanscrit et en zend, renferme aussi le pronom réfléchi. Je crois plutôt que, en slave comme en latin, le pronom réfléchi n'a appartenu d'abord qu'à la troisième personne, et qu'il a envahi petit à petit les deux autres, où il a pris la place des pronoms spéciaux de la seconde et de la première personne.

En ancien slave, pour donner au verbe le sens réfléchi ou passif, on le fait suivre de l'accusatif du pronom réfléchi; exemple: ЧЕТА СА СТЕЙ ЗАЙ «honoror», ЧЕТЕШИ СА СТЕЙ ЗАЙ «honoratur»<sup>2</sup>. En bohémien, le pronom se peut précéder ou suivre le verbe; mais comme expression du passif, il n'est guère employé qu'avec la troisième personne<sup>3</sup>. En lithuanien, les verbes ainsi combinés avec le pronom ont seulement le sens réfléchi; mais il y a, entre le lithuanien et

toujours le rôle de pronom régime, se trouverait tantôt placé le premier, comme dans Oépas $\theta$ s, béra(d)dvé, et tantôt le second, comme dans la désinence té (pour tasi, tasvi). — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inséré dans les Annales de littérature orientale. Londres, 1820.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Dobrowsky, p. 544. Kopitar, Glagolita, p. 64, XVII. A l'exemple de Miklosich, je sépare le pronom réfléchi du verbe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dobrowsky, Système développé de la langue bohémienne, p. 182.

le latin, cette ressemblance que le pronom a l'air d'être soudé au verbe, de manière à ne plus former avec lui qu'un seul mot, et que ce n'est pas un cas déterminé du pronom réfléchi, mais seulement sa consonne initiale, qui s'adjoint au verbe¹. Devant cette annexe, la plupart des voyelles finales éprouvent un renforcement, comme pour être plus en mesure de porter ce poids additionnel²: ainsi u devient û; i et e deviennent ē; au duel, wa et ta se changent en wō et en tō; il n'y a que l'a de la troisième personne qui reste invariable. Nous faisons suivre le tableau du présent wadinũs³ «je me nomme», et nous mettons en regard la forme simple à signification transitive:

| SINGULIER.                                                                        | DUEL.                                                           | PLURIEL.                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                   |                                                                 |                                                                 |  |
| <ol> <li>wadinù wadinës</li> <li>wadin wadinës</li> <li>wadina wadinas</li> </ol> | wadinawa wadinawōs<br>wadinata wadinatōs<br>Comme au singulier. | wadiname wadinamēs<br>wadinate wadinatēs<br>Comme au singulier. |  |

\$ 477. Formation analogue du passif latin.

A ces formations ressemble d'une manière frappante le passif latin, avec cette différence seulement que le latin a absolument perdu la conscience de la nature composée de son passif. Ce qui

¹ L'accusatif du pronom réfléchi, en lithuanien, est samen; mais à côté de cette forme, et peut-être aussi à côté du datif sam, il paraît y avoir eu une forme secondaire si. Évidemment, c'est ce si qui aura fourni le suffixe des verbes réfléchis : d'ailleurs, à la troisième personne, on trouve également, au lieu d'un simple s, la forme pleine si; on a, par exemple, wadinas ou wadinasi ail se nomme n. Quand le verbe est précédé de certaines prépositions comme at, ap, ou de la négation ne, le pronom réfléchi peut venir s'intercaler sous la forme si, quoiqu'il puisse également être mis à la fin : on a, par exemple, is-si-laikau-s a je me soutiens n. Comme exemple du pronom si intercalé avec le sens du datif, nous citerons at-si-nesu aje m'apporte [quelque chose] n. Voyez Nesselmann, p. 420.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez \$\$ 283 et 290.

<sup>3</sup> Rapprochez le sanscrit vad «parler», le vieux haut-allemand far-wdzu «male-dico», l'irlandais feadheim «je rapporte».

fait que le lithuanien sent encore la présence du pronom réfléchi, c'est que celui-ci est resté mobile et qu'il peut, dans certains cas (\$ 476), être placé avant le verbe. Il n'en est pas de même en latin. L'identité d'origine du suffixe passif et du pronom réfléchi a encore été obscurcie, en latin, par le changement, d'ailleurs si fréquent, de s en r.

Aux personnes finissant par une consonne, le r pour s'adjoindre avait besoin d'une voyelle de liaison: c'est ainsi que nous avons amat-u-r, amant-u-r, où probablement l'u a été employé, de préférence aux autres voyelles, à cause de la liquide. Dans les formes d'impératif comme amato-r, amanto-r, la voyelle de liaison n'était pas nécessaire. Dans amamur, le s de amamus a disparu devant le pronom réfléchi: on n'en sera pas surpris, si l'on songe que le s ne sert pas à désigner la personne (\$ 439), et qu'en sanscrit le verbe actif, dans les formes secondaires, quelquefois même dans les formes primaires, a sacrifié ce s. L'altération est plus forte dans amer, amabar, amarer, où le caractère personnel (m) a disparu; mais il était impossible de prononcer amemr, amabamr, amaremr, et l'on ne pouvait non plus intercaler un u, car amemur, amabamur, amaremur demeuraient réservés pour le pluriel.

Dans amaris, ameris, il y a peut-être métathèse pour amasir, amesir, ou bien, ce qui me paraît plus vraisemblable, le s s'est changé en r, ainsi qu'il arrive si souvent entre deux voyelles (\$ 22), et le pronom réfléchi a alors conservé son s, au lieu de le changer en r, comme dans amatur. C'est ainsi qu'au comparatif nous avons les neutres en ius à côté des masculins en ior (\$ 298°). Partout où le suffixe, au lieu de se changer en r, est resté s, la voyelle de liaison est i, et non u¹.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pott suppose que l'i de amaris appartient à la désinence primitive si (Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> édition, I, p. 135). Je ne puis admettre cette explication, car je rapporte la formation du passif latin à une époque où l'actif avait déjà perdu son i

A l'impératif singulier ama-re, le pronom réfléchi a gardé sa voyelle: si l'on remplace re par l'ancienne forme se, on retrouve l'accusatif du pronom réfléchi. Une autre explication, qui me paraît moins vraisemblable, consisterait à détacher l'impératif amare du reste de la conjugaison passive, et à voir dans re un vestige de l'ancienne terminaison de l'impératif; re serait alors le représentant de la désinence vo en grec, va sea en sanscrit, se ha en zend (§ 721).

### \$ 478. Origine des formes latines comme amamini.

On voit, du premier coup d'œil, que la deuxième personne du pluriel amamini n'a rien de commun avec les autres personnes du passif : aussi peut-on être surpris à bon droit que cette forme amamini ait figuré si longtemps dans les paradigmes de la grammaire latine, sans que personne se soit jamais demandé d'où et comment elle s'y est introduite. Il est vrai que l'ancienne méthode grammaticale, en observant les faits, laissait de côté la recherche des causes et que jamais on n'avait songé à établir, entre le grec et le latin, une comparaison suivie et approfondie. Je crois avoir été le premier à poser la question 1, et je répète avec confiance l'explication que j'ai autrefois donnée. Amamini est, selon moi, un nominatif pluriel masculin du participe passif: amamini est donc pour amamini estis, comme on a en grec τετυμμένοι είσί. Le suffixe latin est minu-s, et répond au grec μένο-s et au sanscrit mâna-s. Mais ces participes sont sortis, en latin, de l'usage ordinaire, et mini est resté seulement à la deuxième personne du pluriel, où il demeure comme pétrifié : il

final: nous voyons qu'en grec cet i a partout disparu, excepté dans la seule forme dosi. Je ne parle pas des formes secondaires qui avaient déjà perdu cette voyelle avant la séparation des idiomes, ce qui n'empêche pas qu'on dit en latin amabaris, ameris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, 1816, p. 105 et suiv.

a pris de la sorte, dans l'usage, l'apparence d'une personne verbale; le souvenir de sa nature nominale s'étant perdu, il est devenu insensible à la différence des genres et a renoncé à l'auxiliaire estis. Si l'on avait dit, au féminin, amamine, et, au neutre, amamina, nous aurions été dispensés de chercher pour amamini une explication que la langue nous aurait fournie d'ellemême.

Il ne sera pas hors de propos de rappeler ici un fait analogue en sanscrit. Le verbe dà «donner» a un futur dâtà «il donnera ». Mais dâtă est le nominatif du thème masculin dâtăr 1 «dator»: le sens propre de ce futur est donc «daturus [est]». Quoique dâtâr ait un féminin dâtr? 2, c'est toujours dâtâ que nous trouvons au futur singulier, que le sujet soit masculin, féminin ou neutre. Au pluriel, c'est encore le masculin dâtâras qui sert pour les trois genres : comme substantif, il signifie « datores »; et, employé comme personne verbale, il équivaut à « dabunt ». De même dâtârâu au duel. Le sanscrit procède donc de la même manière que le latin : il y a même ici cette singularité de plus, que dâtă, dâtăras, dâtărâu sont restés usités dans la langue comme substantifs. Mais le sanscrit, tel qu'il nous est parvenu, ayant perdu la faculté de disposer librement de ces formes comme de participes futurs, cette circonstance seule a sussi pour que dâtá signifiant «dabit» cessât de distinguer les genres et contractât toute l'apparence d'une personne verbale ordinaire.

On peut rapprocher des formes latines comme amamini les substantifs alumnus, Vertumnus, qui ont perdu un i après le m. Cet i s'est conservé dans terminus, si l'on voit dans ce mot le participe passif de la racine sanscrite tar, tf « dépasser » 3. Une

<sup>1</sup> Voyez \$ 144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez les féminins latins en tri-c (\$ 119).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez mon tivre intitulé Vocalisme, p. 174.

formation de participe moyen nous est fournie par le mot femina « celle qui ensante », dont la racine fe se retrouve dans fetus, fetura et fecundus. Il est peut-être permis d'ajouter à ces exemples le mot gemini, dans lequel je crois voir une forme mutilée pour genmini ou genimini « ceux qui sont nés ensemble ».

### \$ 479. Origine des formes latines en mino.

Dans la vieille langue latine, nous trouvons à la deuxième et à la troisième personne du singulier de l'impératif une désinence mino que je regarde comme un nominatif singulier privé de signe casuel; par l'absence de flexion, ce nominatif est devenu semblable au thème. Tels sont : fa-mino 1, præfamino 2, antestamino 3, denuntiamino 4, profitemino 5, progredimino 6, fruimino 7.

Quant aux formes en minor, qu'on attribuait autrefois à la deuxième personne du pluriel de l'impératif futur, elles reposent sur de fausses lectures <sup>8</sup>.

- <sup>1</sup> Festus, qui cite cette forme, l'explique par dicito : cette interprétation est équivoque, car elle peut faire supposer aussi bien la deuxième que la troisième personne.
  - <sup>2</sup> Caton, De re rustica.
  - <sup>3</sup> Loi des XII Tables.
  - 4 Voyez la Revue pour la science historique du droit, t. XV, p. #48.
  - ► Table d'Héraclée. (Corpus Inscriptionum latinarum, n° 206.)
  - Plaute, Pseudolus, III, 2, 70:

Si quo hic spectabit, eo tu spectato simul; Si quo hic gradietur, pariter progredimino.

- <sup>7</sup> Sur une inscription, dans Gruter: Is sum agrum nei habsto nive fruimino. (Corpus Inscriptionum latinarum, n° 199.)
- Voyez Madvig, Opuscula academica altera, p. 239 et suiv. Nous avons sur les Tables eugubines des nominatifs masculins pluriels comme subator, screihtor (= subacti, scripti), desquels j'avais autrefois rapproché ces formes. Le r représente ici le s des nominatifs pluriels comme divds, en sanscrit, et comme vulfés, en gothique. On a vu (\$ 228°) que les nominatifs latins comme domini sont formés d'après la déclinaison pronominale. Sur le changement de s en r, voyez \$ 22.

### EFFET DU POIDS DES DÉSINENCES.

\$ 480. Effet du poids des désinences sur la partie antérieure du verbe. — Le verbe substantif as.

En sanscrit, en zend et en grec, le poids des désinences personnelles exerce sur la racine ou sur la syllabe caractéristique de la classe des effets très-sensibles et très-étendus, quoique longtemps ignorés <sup>1</sup>. Il arrive, par exemple, que devant les désinences légères, la partie antérieure du verbe s'élargit et que ces élargissements manquent devant les désinences pesantes. Ou bien certains verbes irréguliers ne conservent le corps entier de la racine que devant les désinences légères; devant les désinences pesantes, la racine subit des mutilations.

Comme exemple de ce dernier fait nous citerons d'abord la racine as «être»; elle ne conserve son a que devant les désinences légères : devant les désinences pesantes, elle rejette son a, à moins qu'il ne fasse corps avec l'augment. On a donc, d'une part, ásmi «je suis», mais, de l'autre, smas « nous sommes», sia « vous êtes », sánti « ils sont». On peut prouver toutefois que ces mutilations sont postérieures à la séparation des idiomes, car le grec conserve l'e devant les désinences pesantes : en regard de smas, sia, sias, stas, il a équés, écolé, écolóv, écolóv. Le lithuanien et le slave sont, comme le grec, mieux conservés que le sanscrit.

## On peut comparer:

<sup>1</sup> C'est en recherchant les causes de l'apophonie, ou changement de la voyelle radicale dans les verbes germaniques, que j'ai été amené d'abord à constater cette série intéressante de phénomènes. Voyez les Annales de critique scientifique, 1827, p. 259 et suiv. et Vocalisme, p. 13 et suiv.

Digitized by Google

#### SINGULIER.

| Senscrit. | Grec.              | Lithuanien.   | Ancien slave.             |
|-----------|--------------------|---------------|---------------------------|
| ás-mi     | ἐμ-μί <sup>ι</sup> | es-mì         | KCML jes-mi               |
| á-si ²    | έσ-σί              | es-i          | <b>К</b> СИ <i>је−в</i> і |
| ás-ti     | દેવ-માં            | ė́s-li        | KCTL jes-ti               |
|           |                    | DUEL.         |                           |
| s-vas     |                    | ė́s-wa        | KCBB jes-vê               |
| s-ias     | έσ-τόν             | és-ta         | ECTA jes-la               |
| s-tas     | <b>ἐ</b> σ-τόν     | c. au singul. | ECTA jes-la               |
|           | P                  | LURIEL.       |                           |
| s-mas     | έσ-μές             | <b>ēs−m</b> e | KCMZ jes-mū               |
| s-ia      | έσ-τέ              | és-te         | ECTE jes-te               |
| s–ánti    | (σ)-εντί           | c. au singul. | CATL sunit.               |

REMARQUE. — Irrégularités du verbe substantif as, en latin, en grec et en gothique. — C'est par la troisième personne du pluriel, où nous avons la désinence anti, qui de toutes est la plus pesante, que la suppression de la voyelle radicale aura commencé. Peut-être même avait-elle déjà eu lieu, pour cette personne, avant la séparation des idiomes, car il est difficile d'attribuer au hasard l'accord qui existe sur ce point entre toutes les langues indo-européennes. Le slave lui-même, qui conserve son je partout (jes-mā, jes-te, jes-vê, jes-va), fait, à la troisième personne du pluriel, sunti; de même le latin, qui fait à la deuxième personne estis, présente sunt à la troisième.

Au contraire, à la première personne sumus, la perte de l'e appartient à la période latine. Il en est de même pour sum (au lieu de esum), où la suppression de l'e n'est pas justifiée par la présence d'une terminaison pesante. Aussi la forme sum n'a-t-elle pas d'analogue dans les autres idiomes indo-européens. Une fois que dsmi eut perdu en latin sa voyelle initiale et sa voyelle finale, l'insertion d'une voyelle euphonique devint

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Venant, par assimilation, de ἐσ-μί, comme ἀμμες, ὅμμες de ἀσμες, ὅσμες = védique asmĕ, yuɨmĕ (\$ 333).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Forme irrégulière pour as-si : c'est à cette dernière forme que se rapporte le grec è τ-σi.

nécessaire : la présence de la liquide sit donner la présérence à l'u. Cet u est resté aussi au pluriel, où s-mus parut trop dur, quoique le groupe sm ne soit pas impossible à prononcer. On peut remarquer qu'en général le latin a évité de joindre immédiatement la désinence mus à une racine sinissant par une consonne : ainsi il a vol-u-mus à côté de vul-tis, vul-t; fer-i-mus à côté de fer-tis, fer-s, fer-t; ed-i-mus à côté de es-tis, ê-s, es-t (sanscrit ad-más, at-lá, dt-si, át-ti).

En grec, si la troisième personne du pluriel ivi est, comme je le crois, pour  $\sigma$ -evi (= zend h-eni), elle n'a absolument gardé que la désinence; le même fait est arrivé en sanscrit, à la deuxième personne du moyen  $s\hat{e}$ , pour a(s)- $s\hat{e}$ .

Nous n'avons pas fait entrer le gothique dans nos comparaisons, quoique le singulier i-m, i-s, is-t réponde bien à do-mi, d-si, do-ti; mais au duel et au pluriel, excepté pour la troisième personne sind, le gothique a eu recours à une racine secondaire sij, qui prend les désinences du prétérit. Nous avons donc au pluriel sij-u-m, sij-u-th, et au duel sij-û¹, sij-u-ts. Cette racine sij se rattache au potentiel sanscrit syd-m, avec changement de sy (= sj) en sij.

\$ 481. Effet du poids des désinences sur les verbes de la troisième classe.
 Le verbe dâ « donner ».

Le poids des désinences exerce son effet sur toutes les racines sanscrites de la troisième classe 2 qui finissent par â: comme elles sont déjà surchargées par la syllabe réduplicative, elles ne conservent leur â que devant les désinences légères; devant les désinences pesantes, elles le suppriment entièrement, ou elles l'abrégent, ou bien elles le changent en f<sup>3</sup>.

Les racines da «donner» et da «poser» suppriment leur devant les désinences pesantes. Il faut, je crois, excepter la troisième personne du pluriel, où je divise de cette façon : dáda-ti et non dád-ati; en effet, la forme primitive a été indubitable-

<sup>1</sup> Voyez 5 441.

<sup>2</sup> Voyez \$ 109, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est là un des faits qui m'ont permis de reconnaître que l'd long est plus pesant . que l'i long, et l'a bref que l'i bref (\$ 6).

ment dadâ-nti. Or, de cette forme on a bien pu faire dada-nti (avec un a bref), qui lui-même, par un nouvel allégement, est devenu dáda-ti. Mais il eût été impossible de supprimer la voyelle radicale, car on aurait eu dad-nti.

Le grec se contente d'abréger la voyelle longue devant les désinences pesantes : de διδω, τιθη, ΙσΊα, il fait διδο, τιθε, ΙσΊα.

En latin, en lithuanien et en slave, le poids des désinences personnelles n'exerce plus aucun effet sur la syllabe précédente. Le latin dă a, de plus, abrégé l'ancienne voyelle longue, et il a perdu la syllabe réduplicative. Au contraire, le lithuanien et le slave ont gardé le redoublement; mais ils ont partout supprimé la voyelle radicale, ce qui n'arrive en sanscrit que devant les désinences pesantes. Si l'on tient compte, en outre, de cette circonstance que le d disparaît, en ancien slave et en lithuanien, devant les désinences commençant par un m ou un s, et qu'il se change en s devant un t1, on ne sera pas surpris que le redoublement soit devenu presque impossible à constater sans le secours de l'analyse comparative. Nous avons, par exemple, à la première personne, dumi (pour du-d'-mi), AAML dami (pour da-d'-mi); les éléments les plus importants ayant été éliminés de ces formes, la syllabe réduplicative a pris l'apparence de la syllabe radicale. Il n'en est pas moins certain que dans dimi, dami, les syllabes du, da sont identiquement les mêmes que dans dű-s-ti, da-s-ti (pour dů-d-ti, da-d-ti); ce sont, par conséquent, les syllabes réduplicatives. On peut comparer :

### SINGULIER.

| Sanscrit.        | Zend.    | Grec.    | Lithuanien.            | Ancien slave. | Latin. |
|------------------|----------|----------|------------------------|---------------|--------|
| dádá-mi          | dadd-mi  | δίδω-μι  | $d\tilde{u}(d)$ - $mi$ | da(d)-m $i$   | do     |
| dádá-si          | dadd-hi  | 81800-5  | dĭd−i                  | da(d)-si      | da-s   |
| dád <b>á</b> -ti | dađãi-ti | 81800-71 | dűs-ti                 | das-tĭ        | da-t   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 103. Le lithuanien perd également le d devant les désinences commencant par w.

#### DUEL.

| Senecrit. | Zend.      | Grec.    | Lithwoien.      | Ancien slave. | Latin.        |
|-----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| dad-vás 1 |            |          | • •             | da(d)-vé      |               |
| dat-iás   | daś-tô ? ² | δίδο-τον | d <b>is-</b> ta | das-ta        | • • • • • • • |
| dat-tás   | daś-tó?    | 8180-TOP | c. au singul.   | das-ta        |               |

#### PLURIEL.

| dad-más  | dad-ŏ-maki³           | စိုးစီဝ-ပူနေ           | dű(d)-me       | da(d) <del>-m</del> ä | da-mus |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------|
| dat–łá   | daé-ta ? L            | δίδο-τε                | d <b>űs-te</b> | das-te                | da-tis |
| dáda-ti* | dadŏ-nti <sup>6</sup> | હાહેઇ <del>-४र</del> १ | c. au singul.  | dad-anti              | da-nt. |

En grec, le poids des désinences a étendu son action plus loin qu'en sanscrit, en ce sens que les aoristes ɛơnν et εδων, qui n'ont pas la syllabe réduplicative, n'en abrégent pas moins la voyelle radicale au duel et au pluriel. Au contraire, εσηπν (dorien εσηπν) demeure insensible au poids des désinences, comme les aoristes de forme analogue en sanscrit.

Si nous prenons pour exemple la racine dâ, nous voyons bien qu'au premier prétérit augmenté (qui répond à l'imparfait grec) elle fait ádadâ-m (= ¿δίδω-ν) au singulier, et ádad-ma (comparez ¿δίδο-μεν) au pluriel; mais au deuxième prétérit aug-

- <sup>1</sup> Remarquez le déplacement de l'accent, occasionné par le poids des désinences personnelles (\$ 492). Voyez aussi Système comparatif d'accentuation, \$ 66.
- <sup>2</sup> Je ne connais pas d'exemple, en zend, de la deuxième personne du duel; mais le 16 de la troisième personne (\$ 464) nous autorise à croire que la deuxième personne faisait 16, dans les formes primaires. Dans datté, le t devait se changer en t, à cause du » s précédent (\$ 38). Ce » s lui-même tient la place d'un d (\$ 102).
  - 3 Voyez \$ 30.
  - 4 Voyez \$ 102.
- Les verbes réduplicatifs ne déplacent pas l'accent devant les désinences pesantes commençant par une voyelle. En ce qui concerne l'accentuation, le sanscrit traite l'a de la troisième personne du pluriel comme faisant partie de la désinence.
  - 6 Voyez \$ 45g.

menté (aoriste grec) elle fait au singulier ádâ-m (=  $\tilde{\epsilon}\delta\omega$ - $\nu$ ) et au pluriel ádâ-ma, en regard de  $\tilde{\epsilon}\delta\sigma$ - $\mu\epsilon s^{-1}$ . La différence sera rendue sensible par le tableau suivant :

| SINGULIER.                       |                                 | D                                     | UBL.                   | PLURIEL.                        |                                                                |  |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| ádadå-m<br>ádadå-s<br>ádadå-t    | έδίδω-ν<br>έδίδω-s<br>έδίδω-(τ) | ádad-va<br>ádat-tam<br>ádat-tâm       | έδιδο-τον<br>έδιδό-την | ádad-ma<br>ádat-ta<br>ádad-us ¹ | έδίδο-μ <b>ε</b> ς<br>έδίδο <b>-τε</b><br>έδίδο-ν <sup>3</sup> |  |
| úd <b>å-</b> m<br>ádå-s<br>ádå-t | έδω-ν<br>έδω-ε<br>έδω-(τ)       | ádð-va<br>á <b>dð-t</b> am<br>ádð-tðm |                        | ádå–ma<br>ádå–ta<br>ád–us       | έδο-με <b>s</b><br>έδο-τε<br>έδο-ν.                            |  |

\$ 482. Autres verbes de la troisième classe : affaiblissèment d'un à radical en i, devant les désinences pesantes. — Affaiblissement de l'a en i dans la syllabe réduplicative.

Les racines sanscrites hâ « abandonner », hâ « aller » et ma « mesurer » 4 affaiblissent leur â en t devant la plupart des désinences pesantes; hâ « aller » et mâ « mesurer » remplacent aussi par un i bref l'a bref de la syllabe réduplicative. Nous avons donc gahi-más « nous abandonnons » en regard de gáhâ-mi « j'abandonne »; mâ fait mimé ( venant de mimi-mê) « je mesure », et au pluriel mimi-máhê « nous mesurons ».

Les racines sid «être debout» et grâ «sentir» suivent une formation à part. Il est probable qu'à l'origine elles abrégeaient leur à seulement devant les désinences pesantes: c'est ainsi qu'en grec nous avons iolaus à côté de iolaus; mais cet à bref a fini par se communiquer à toutes les personnes, après quoi

D'après l'analogie de l'imparfait, on aurait dû attendre ádma.

<sup>2</sup> Voyez \$ 469.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Forme épique et dorienne. Voyez Buttmann, Grammaire grecque développée, § 107, remarque 12. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La racine &4 «abandonner» n'a que la forme active transitive; les deux autres racines ne sont usitées qu'au moyen.

il a été traité comme l'a non radical de la première et de la sixième classe 1. Aussi les grammairiens indiens rangent-ils ces racines dans la première classe, quoiqu'elles aient une syllabe réduplicative.

Les verbes ayant une voyelle longue dans leur syllabe radicale l'abrégent ordinairement dans la syllabe réduplicative : c'est par le même besoin d'alléger le verbe que s'explique le changement de l'a en i dans tisiami, gigrâmi<sup>2</sup>. En regard du sanscrit tisiami, tisiasi, tisiati, nous avons, en zend, histâmi, histahi, histaiti. Le grec obéit au même principe : à tisiâmi répond l'o'lnµi, à gigrâmi xixρnµi. Le grec étend même ce changement aux verbes qui ne commencent point, comme les deux exemples précités, par deux consonnes.

Les verbes  $\varpi l\mu \pi \lambda \eta \mu \iota$  et  $\varpi l\mu \pi \rho \eta \mu \iota$  ont ceci de particulier qu'ils insèrent dans la syllabe réduplicative une nasale dont il n'y a pas trace dans la racine. Nous trouvons quelque chose d'analogue en sanscrit : ce sont les verbes intensifs, qui renforcent par toute sorte de moyens la syllabe réduplicative. Ainsi ils frappent du gouna les voyelles qui en sont susceptibles, ils répètent deux fois les racines finissant par une nasale, ils remplacent quelquefois par une nasale les liquides r et l: par exemple, gam « aller » fait gangam 3, cal « chanceler » fait cancal, car « aller » fait cancur ( pour cancar). Je rapproche de ces derniers exemples  $\varpi i\mu \pi \lambda \eta \mu \iota$ ,  $\varpi l\mu \pi \rho \eta \mu \iota$ , que je regarde comme étant pour  $\varpi l\lambda \pi \lambda \eta \mu \iota$ ,  $\varpi l\rho \pi \rho \eta \mu \iota$ . On y peut joindre  $\beta a\mu \delta a l\nu \omega$ , avec sa forme secondaire  $\beta a\mu \delta d\lambda \omega$  ( comparez balbus).

<sup>1</sup> Voyez \$ 109 4, 1.

<sup>2</sup> L'a, qui est déjà la plus pesante des voyelles (5 6), se trouverait encore long par position, à cause de st, gr.

<sup>3</sup> Comparez le gothique gangu «je vais», où la syllabe principale a perdu sa nasale.

\$ 483. Effet du poids des désinences sur les verbes de la deuxième classe.

Les racines sanscrites de la deuxième classe n'ont pas à porter la charge d'une syllabe réduplicative<sup>1</sup>; elles peuvent donc garder un à final devant les désinences pesantes, qui ne manifestent leur présence que par le déplacement de l'accent (§ 481).

Mais ici encore le grec se montre plus sensible que le sanscrit à l'effet du poids des désinences. Il fait suivre à Φημί (dorien Φāμί) l'analogie de ἴσθημί. On peut comparer:

| SINGULIER.             |                                 | В                        | UBL.                        | PLURIEL.                           |                              |  |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| bã-mi<br>bã-si         | φ <del>α</del> -μί <sup>2</sup> | ba-vás<br>ba-lás         |                             | bå-más<br>bå-iå                    | φά-μές<br>Ο                  |  |
| bă-ti                  | Ф1)—s<br>Ф2-ті                  | oa-ta <b>s</b><br>bā-tās | Ф <b>ă-</b> то́v<br>Фă-то́v | bā-ta<br>bã-nti                    | Фă-те́<br>Фă- <del>т</del> і |  |
| áb <b>á-m</b><br>ábá-s | έφā-ν<br>έφā-s                  | ábå-va<br>ábå-tam        |                             | áb <b>á-m</b> a<br>áb <b>á-</b> ta | έφα-μ <b>ε</b> ς<br>έφα-τε   |  |
| áb <b>á</b> -t         | ĕ <b>⊘</b> ā-(τ)                | áb <b>á–tám</b>          | έφά-την                     | áb <b>á-n</b>                      | έφă-v.                       |  |

Entre autres verbes sanscrits qui se conjuguent comme bâmi, on peut citer yâ «aller». Le grec "nµi, littéralement «faire aller», a pris le sens causatif<sup>3</sup>. Tandis que "nµi fait au pluriel le-µes, le sanscrit yû fait yû-más, yû-lû.

De la racine ya, je crois devoir rapprocher aussi le grec lepau.

<sup>1</sup> Voyez \$ 109', 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A l'égard du sens, φημί est avec bămi «je brille» dans le même rapport qu'en sanscrit caki «parler» avec cakis «briller», dont il est la contraction. La parole est présentée comme un éclaircissement. Voyez Glossaire sanscrit, éd. 1847, p. 116.

<sup>4</sup> Ce rapprochement a été fait d'abord par Pott (Recherches étymologiques, 1" édition, t. I, p. 201).

qui a vocalisé le y en i et aminci l'd en e. La grammaire grecque considère le mai comme le moyen de elmi; mais ce dernier verbe dérive de la racine Ti «aller» qui fait en sanscrit, au moyen, iy-é'(pour i-mê), i-ié', i-ié'; transportées en grec, ces formes donneraient luai, loai, loai, loai.

On vient de voir que l'effet du poids des désinences personnelles se sait plus sentir sur la syllabe précédente en grec qu'en sanscrit : on a vu notamment que des racines primitivement terminées par une voyelle longue abrégent, en grec, cette voyelle devant les désinences pesantes. On pourrait donc s'étonner de ce que ημαι et κεῦμαι conservent partout la longue η et la diphthongue ει. Il sera traité plus loin de κεῦμαι (\$ 487); quant à ημαι, ce verbe a conservé sa longue parce que la racine était primitivement terminée par une consonne, à savoir un s: ησ-ται répond au sanscrit τις ἀνειθ, ησ-το à τις ἀνεια, de la racine ἀs «s'asseoir η l. Si le composé καθημαι sait, d'une part, καθηστο et, de l'autre, ἐκαθη-το, je crois que c'est là encore un phénomène qui tient à la loi d'équilibre : surchargé de l'augment, le verbe n'était plus assez sort pour porter le σ.

## \$ 484. Autres verbes de la deuxième classe. — Le verbe sas « commander ».

La racine sanscrite **nte** sâs « commander, régner » se montre particulièrement sensible au poids des désinences personnelles : elle conserve bien son à long devant les désinences pesantes commençant par une semi-voyelle ou une nasale, c'est-à-dire par les consonnes les plus faibles; mais elle change son à en i quand la désinence pesante commence par une autre consonne.

¹ Au contraire, εἶ-σα et les formes analogues appartiennent à la racine ἐδ, qui a donné le substantif έδ-ρα «siége». La racine correspondante, en sanscrit, est sad «s'asseoir». Voyez Pott, ouvrage cité, p. 278, et Kühner, Grammaire grecque, p. 242. L'esprit rude de ħμαι est inorganique (c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti d'un σ): il en est de même, par exemple, pour l'esprit rude de εδωρ, en sanscrit ૩૨ ωdα, en latin unda.

Nous avons, par exemple, sâs-ods « nous commandons tous deux », sâs-más « nous commandons », mais sistá « vous commandez ». Devant les désinences légères, l'à reste toujours : sâs-si « tu commandes », sâs-ti « il commande ». Ce changement de la voyelle nous annonce déjà ce qui se passe dans la conjugaison germanique, où nous avons binda « je lie », bindam « nous lions », bundum « nous liâmes », en regard des formes monosyllabiques band « je liai », bans-t « tu lias ».

REMARQUE. — La racine éds en ancien slave. — On peut regarder comme étant de la même famille que éds « commander » la racine sin éans « dire » qui, à l'origine, était peut-être également de la deuxième classe et devait faire alors, à la troisième personne du singulier, éans-ti. Je crois pouvoir rapprocher du sanscrit éans l'ancien slave CATM san-ti « il dit »; le s final de la racine se sera perdu. Cette forme est remarquable en ce qu'elle est la seule qui ait conservé, à la troisième personne du singulier, la désinence pleine TM ti .

\$ 485. Effet du poids des désinences sur les verbes de la neuvième classe : affaiblissement de nd en ni, devant les désinences pesantes. — Affaiblissement, en grec, de va en va.

Les verbes de la neuvième classe 2 suivent l'analogie des racines  $h\hat{a}$  et  $m\hat{a}$  (\$ 482), en ce sens qu'elles changent leur syllabe caractéristique  $n\hat{a}$  en  $n\hat{i}$ , là où les racines précitées affaiblissent leur  $\hat{a}$  radical en  $\hat{i}$ . De son côté, le grec abrége dans ces verbes l'n (dorien  $\bar{a}$ ) en  $\check{a}$ 3.

<sup>1</sup> La forme sant est d'ailleurs usitée (Miklosich, Théorie des formes, 2° édition, \$ 264, et Radices, p. 91). Miklosich et Schleicher proposent pour santi une étymologie différente: ils le rattachent à la racine sanscrite sant « résonner », que je crois, au contraire, retrouver dans 35644TH sométi (\$ 921).

<sup>2</sup> Voyes \$ 109, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quelquefois le sanscrit, au tieu de changer nd en ní, le change en ná, comme le grec. Nous trouvons, par exemple, dans le Mahabharata, mai-na-dvam (deuxième personne du pluriel de l'impératif), au lieu de mai-ni-dvam, et praty-agrà-na-ta, au lieu de praty-agrà-ni-ta. Voyez Grammaire sanscrite, \$ 345.

## On peut comparer:

| singulier.                           |                                                                    | D                                        | u <b>el.</b>                            | PLURIBL.   |                                                                  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--|
| kri-ņã-mi'<br>kri-ņã-si<br>kri-ņã-ti | <b>σ</b> έρ-νᾶ-μι<br><b>σ</b> έρ-νᾶ- <b>s</b><br><b>σ</b> έρ-νᾶ-τι | kri-ņi-vás ²<br>kri-ņi-iás<br>kri-ņi-tás |                                         | krî-nî-iá  | <b>ω</b> έρ-νἄ-μες<br><b>ω</b> έρ-νἄ-τε<br>( <b>ω</b> έρ-νά-ντι) |  |
| ákri-ņā-m<br>ákri-ņā-s<br>ákri-ņā-t  | ἐπέρ-νᾶ-ν<br>ἐπέρ-νᾶ-s<br>ἐπέρ-νᾶ-(τ)                              | ákr <b>í-ņí-tam</b>                      | <br>ἐπέρ-νά-τον<br>ἐπ <b>ερ-ν</b> ά-την | ákrí-ní-ta | ἐπέρ-νἄ-μες<br>ἐπέρ-νἄ-τε<br>(ἐπέρ-νἄ-ν).                        |  |

5 486. Verbes sanscrits de la deuxième et de la troisième classe : renforcement de la voyelle radicale devant les désinences légères. — Fait analogue en grec.

Nous avons vu jusqu'ici que le poids des désinences se manifeste par un affaiblissement de la partie antérieure du verbe; mais il peut aussi se faire sentir d'une façon contraire, c'est-àdire par un renforcement. C'est ce qui arrive pour les verbes sanscrits de la deuxième et de la troisième classe ayant une voyelle radicale susceptible du gouna<sup>4</sup>: cette voyelle prend le

- ¹ Avec n au lieu de n, à cause de r (\$ 17 b). Le grec ωέρναμι vje vends n a changé la gutturale en labiale : de là vient l'air de parenté avec ωεράω «je traverse» (= sanscrit páráyámi), où le ω est primitif.
  - <sup>2</sup> Voyez, au sujet de l'accent, \$ 49a, et Système comparatif d'accentuation, \$ 66.
- 'Si, au tieu de diviser de cette façon, on divise ainsi: kri-n'-dnti, dkri-n'-an (comparez \$ 458), il faudra admettre que la syllabe caractéristique supprime sa voyelle finale devant toutes les désinences pesantes commençant par une voyelle. C'est ainsi que nous avons au moyen kri-n'-d', venant de kri-ni-md. Au point de vue spécial de la grammaire sanscrite, cette règle peut continuer à être maintenue. Mais si nous voulons nous rendre compte du développement historique de ces formes, ou, en d'autres termes, si nous voulons observer l'altération graduelle de la langue, il faut admettre une autre explication. Je crois que devant nti et n (pour nt), la syllabe nt est devenue nt; la langue a évité de placer nt, syllabe déjà longue par elle-même, devant deux consonnes. Devant dis, dis, dism, stâm, desinences du duel moyen, nd pouvait être maintenu, parce qu'il donnait un son homogène, et, par conséquent, plus léger que si l'on avait eu ní + dis, qui aurait fait ny-dis.
  - \* Dans la conjugaison sanscrite, les voyelles brèves ne peuvent prendre le gouna

gouna (\$ 26, 1) devant les désinences légères; elle reste pure devant les désinences pesantes.

Le grec obéit au même principe; mais, excepté elu, il n'y a pas, en grec, de verbe à voyelle susceptible du gouna qui se conjugue comme les verbes sanscrits de la deuxième et de la troisième classe.

On peut comparer:

| SINGULIER. |       | DU      | BL.                | PLUNIEL. |                      |  |  |
|------------|-------|---------|--------------------|----------|----------------------|--|--|
|            | _     |         |                    |          |                      |  |  |
| é-mi       | εἶ–μι | i-vás ¹ |                    | i-más    | i–µes                |  |  |
| ő-ði       | દી-ક  | i-lás   | l- <del>10</del> 0 | i-łá     | 1-78                 |  |  |
| é-ti       | €Ĭ-TI | i–tás   | l-tov              | y-ánti   | l-वेजः (de l-वभ्रः). |  |  |

On a déjà fait observer (\$ 483) que le moyen lemas appartient à une autre racine.

\$ 487. Exception au principe précédent. — Le verbe # "être couché, dormir ".

La racine si «être couché, dormir», qui appartient à la deuxième classe, fait exception au principe précédent. Quoique usitée seulement au moyen, dont les désinences, comme on verra (\$ 492), sont pesantes, elle a partout le gouna; il en est de même pour resipau, en grec. Nous avons donc resi-vau = sé-sé, resi-vau = sé-té, et au pluriel res-peda = sé-mahé. De même qu'en grec res est regardé comme la racine, on pourrait aussi prendre sé pour la racine du verbe sanscrit, car on ne trouve nulle part, dans la conjugaison, la syllabe si. Il n'y a pas non plus de dérivé nous obligeant à admettre une racine si plutôt que sé,

que quand elles sont suivies d'une seule consonne; les voyelles longues ne le prennent que quand elles se trouvent à la fin de la racine. Une voyelle longue, soit par nature, soit par position, ne peut prendre le gouna si elle est au milieu de la racine.

Remarquez le déplacement de l'accent occasionné par la différence de poids des désinences personnelles (\$ 492). Voyez Système comparatif d'accentuation, \$ 664

à moins qu'on ne rapporte ici le mot sitá « froid », en tant que « engourdi, immobile ».

Dans l'ancien slave noron po-koj « repos », la diphthongue s'est modifiée de la même manière que dans le grec xoitn, xoi
µdo. Au contraire, dans чит cijun « quiesco » 1, il y a eu un double affaiblissement : le k s'est amolli en ч c sous l'influence euphonique de l'i, et la diphthongue amincie n'a conservé que son dernier élément. Il faut prendre garde que la forme primitive du thème n'est pas pokoj, mais bien po-kojo, qui a dû perdre sa voyelle finale au nominatif-accusatif dénué de flexion (\$ 257). Le thème pokojo répond très-bien au sanscrit śayá, qui signifie, comme adjectif, « couché, dormant », et, comme substantif, « sommeil ».

\$ 488. Verbes sanscrits de la cinquième et de la huitième classe : renforcement des caractéristiques nu, n, devant les désinences légères. — Comparaison avec le grec.

Devant les désinences légères, les racines de la cinquième et de la huitième classe renforcent leurs syllabes caractéristiques nu et u en nô et en ô. Mais devant les désinences pesantes, elles gardent la voyelle u exempte du gouna.

Le grec obéit au même principe, avec cette dissérence qu'au lieu d'élargir v en ev, il allonge l'v. On peut comparer :

| SINGULIER.          | DUKL.                                            | PLURIEL.             |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| str-nő-śi σ/op-vu-s | str-nu-lás σλορ-νύ-τον<br>str-nu-lás σλορ-νύ-τον | stṛ-ṇu-lá σλόρ-νὔ-τε |  |  |

<sup>1</sup> Voyez Kopitar, Glagolita, p. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les grammairiens indiens admettent une racine स्तृ str (cinquième classe) et une racine स्तृ str (neuvième classe), qui signifient toutes les deux «répandre». La vraie racine est star (= grec olop, latin ster). Voyez Vocalisme, p. 157 et 179.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez, au sujet du déplacement de l'accent, \$ 492, et Système comparatif d'accentuation, \$ 66.

DUBL.

PLUBIEL.

SINGULIER.

| . —         |              |                     |              |            |                           |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------------|
| ástṛ-ṇav-am | έσλορ-νῦ-ν   | a <b>s</b> tṛ-ṇu-va |              | ástṛ-ṇu-ma | ἐσ7όρ- <del>»</del> ϋ-μες |
| ástr-nô-s   | έσλορ-νῦ-ς   | asiṛ-ṇu-lam         | έσλόρ-νύ-τον | ástŗ-ņu-ta | ἐσ7όρ-νὔ-τε               |
| ástr-nô-t   | ἐσλόρ-νū-(τ) | astr-nu-tâm         | 2010p-20-542 | ástr-nv-an | (ἐσ7όρ-νῦ-»).             |

\$ 489. Renforcement de la voyelle radicale, dans les formes monosyllabiques du prétérit redoublé, en gothique et en vieux haut-allemand.

En sanscrit, le prétérit redoublé prend le gouna devant les désinences légères, et il rétablit la voyelle radicale pure devant les désinences pesantes. Dans les langues germaniques, l'augmentation du nombre des syllabes produit, au temps correspondant, le même effet qui est dû en sanscrit à l'augmentation du poids des désinences. Nous avons, par exemple, le gothique bait, le vieux haut-allemand beiz «je mordis, il mordit», en regard du sanscrit bibéda « je fendis, il fendit ». A la deuxième personne, le gothique fait bais-t; au contraire, en vieux haut-allemand, nous avons biz-i (et non baiz-i), parce que le verbe s'est allongé d'une syllabe. Remarquons que la désinence gothique t est plus pesante que l'i du vieux haut-allemand : néanmoins bais-t a conservé l'ancien gouna et biz-i en a été privé, parce que l'un est monosyllabique et que l'autre ne l'est pas. Au pluriel et au duel, le gouna manque en gothique comme en vieux haut-allemand et en sanscrit1; nous avons, par exemple, le gothique bitum « nous mordimes » en regard du vieux haut-allemand bizumes (même sens) et du sanscrit bibid-i-ma « nous fendîmes ». Au subjonctif du prétérit, le gouna manque absolument, les formes de ce temps étant partout polysyllabiques : nous avons, par exemple, en gothique, bitjau (et non baitjau); en vieux haut-allemand, bizi (et non beizi).

Les deux premiers idiomes le suppriment à cause de l'augmentation du nombre des syllabes, le sanscrit à cause de l'augmentation du poids des désinences.

\$ 490. Prétérits germaniques affaiblissant un a radical en u dans les formes polysyllabiques. — Changement de l'a en u dans le verbe sanscrit kar.

Dans la conjugaison germanique, l'effet exercé sur la voyelle radicale par l'accroissement du nombre des syllabes se fait encore sentir d'une autre manière. Nous voulons parler des racines terminées par deux consonnes qui ont perdu le redoublement et qui ont gardé un a dans les formes monosyllabiques du prétérit : elles affaiblissent cet a en u dans les formes polysyllabiques 1. Nous avons, par exemple, en vieux haut-allemand, à la première et à la troisième personne du singulier, bant «je liai, il lia »; mais la deuxième fait bunti (\$ 7), et non banti. Au contraire, en gothique, où la deuxième personne n'a qu'une syllabe, nous avons bans-t. Au duel, au pluriel et dans tout le subjonctif du prétérit, nous trouvons un u, en gothique comme en vieux haut-allemand, parce que toutes ces formes allongent le verbe d'une syllabe; ainsi le gothique fait bundum « nous liames, bundjau « que je liasse, et le vieux haut-allemand buntumes, bunti.

Si l'u ne se trouvait qu'à l'indicatif, on pourrait penser 2 qu'il est dû, par une sorte d'assimilation, à l'influence de la syllabe suivante (bund-u-m, bund-u-th, etc.). Mais à cette explication s'oppose, outre le subjonctif bundjau, le participe passif bund-an-s « lié ».

De son côté, le sanscrit nous présente l'exemple, d'ailleurs unique, d'un verbe qui emploie tour à tour a et u, comme les prétérits germaniques en question; c'est le verbe kar 3 « faire ». Il n'emploie l'a, dans les temps spéciaux, que devant les dési-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Compares Vocalisme, p. 227 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est l'opinion que j'avais exprimée autresois. Annales de critique scientifique, 1827, p. 270, et Vocalisme, p. 29.

<sup>3</sup> Ou kr (\$ 1).

nences légères (\$ 492); il l'affaiblit en u devant les désinences pesantes, et, en général, dans toutes les formes où la seconde conjugaison exclut le gouna. Nous avons, par exemple, au singulier du présent de l'indicatif : kar-6-mi, kar-6-si, kar-6-ti, mais au duel kur-vás, kur-u-tás, kur-u-tás, et au pluriel kurmás1, kur-u-tá, kur-v-ánti. De même, au potentiel : kur-yám, kur-yas, etc. Quoique je ne doute pas qu'on n'ait dit d'abord kur-u-yam, kur-u-yas, je ne crois pas que le premier u soit dû à l'influence assimilatrice du second, car alors nous devrions aussi avoir tun-u-yâm, au lieu de tan-u-yâm. Une assimilation de ce genre serait sans exemple dans tout le système de la conjugaison et de la déclinaison sanscrites : au contraire, il est arrivé souvent qu'un u soit sorti d'un a par affaiblissement (\$ 7); nous citerons, entre autres, les intensifs cancur et pampul, où l'a des racines car «aller» et pal «s'ouvrir» s'est affaibli en u par suite de la surcharge de la syllabe réduplicative.

REMARQUE 1. — Le changement de l'a en u peut-il s'expliquer par l'influence de la liquide suivante? — Comme tous les verbes gothiques qui, au prétérit, suivent l'analogie de band, ont une liquide pour avant-dernière consonne de la racine, et comme les liquides ont une affinité particulière avec la voyelle u, je ne veux pas nier que l'u ne soit dû en partie à leur influence. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il faut chercher dans la loi d'équilibre, et dans la différence de pesanteur des voyelles a et u, la cause qui fait que nous avons, d'une part, band, et, de l'autre, bundum, bundjau, bundans. S'il en était autrement, pourquoi le monosyllabe band aurait-il conservé l'ancien a? Pourquoi aurions-nous, en regard du gothique banst «tu lias», le vieux haut-allemend bunti (même sens) , quand, au contraire, l'a est resté dans la forme monosyllabique bant «je liai, il lia»?

On peut, de même, pour le changement du sanscrit kar en kur, attribuer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La suppression de la voyelle caractéristique u à la première personne du duel et du pluriel, ainsi que dans tout le potentiel, est une irrégularité particulière à ce verbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur l'origine de cet i, voyez \$ 604.

une certaine part d'influence à la liquide; mais si nous avons, dans le même verbe, des formes avec kar et d'autres avec kur, c'est le poids des désinences qui seul peut rendre compte de ce partage. Hors des temps spéciaux, la racine kar supprime entièrement l'a dans les formes qui recherchent un allégement, et le r se change alors en la voyelle r. Nous avons, par exemple, kṛ-tá "fait" à côté de kár-tum "faire". La forme kṛ, qui résulte de cette mutilation, est donnée par les grammairiens indiens, suivant leur pratique constante, comme la forme primitive de la racine; mais j'ai essayé ailleurs de démontrer que cette théorie est en désaccord avec les faits'.

Remanque 2. — Pourquoi les verbes réduplicatifs, en gothique, n'affaiblissent-ils pas la voyelle radicale? — On peut se demander pourquoi l'a radical n'a pas été également changé en « au prétérit des verbes gothiques qui ont gardé l'ancien redoublement; pourquoi, par exemple, haihald rie tins, fait au pluriel haihaldum "nous tinmes, et non haihuldum. Ici, comme dans bundum, la racine a une liquide pour avant-dernière lettre, et l'on pourrait croire que la surcharge causée par le redoublement fût une raison de plus pour alléger la voyelle radicale. C'est ainsi qu'on a vu (\$ 481) qu'en sanscrit les racines réduplicatives (troisième classe) finissant par à affaiblissent ou suppriment cette voyelle devant les désinences pesantes, au lieu que les racines non réduplicatives de la deuxième classe n'éprouvent aucun amoindrissement. Mais le redoublement du prétérit gothique obéit à d'autres lois : ce sont seulement les racines les plus vigoureusement constituées qui se trouvent de force à le porter. Aussi ne nous a-t-il été conservé que par deux sortes de verbes : 1° ceux dont la racine renferme une voyelle longue ou une diphthongue, comme haihait "j'appelai" (présent : haita), ana-aiauk «il augmenta» (présent : ana-aukith); 2° les racines renfermant un a (c'est-à-dire la plus pesante des voyelles brèves) placé devant deux consonnes; exemple : faifalth «il plia» (présent : falthith). Dans ces conditions, la langue a éprouvé le besoin de laisser, après le redoublement, toute sa force à la racine, et elle a préservé l'a de l'affaiblissement en u.

\$ 491. Double forme du gouna dans les verbes grecs ayant un ι radical.
 — Comparaison avec les langues germaniques. — Le parfait οίδα.

Les verbes grecs ayant un a radical prennent es ou os dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 1, et Vocalisme, remarque 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Faifah, de la racine fah «prendre», et haihah, de la racine hah «pendre», font

les formes frappées du gouna 1. C'est la diphthongue o1, comme la plus pesante, qui se trouve au parfait 2. La racine λιπ (ελιπον) fait donc λείπω au présent et λέλοιπα au parfait; ωιθ (ἔπιθον) fait ωείθω au présent et ωέποιθα au parfait. Ce double gouna grec répond au double gouna gothique : οι correspond au gouna par a, ει au gouna par i (\$ 27). Il y a le même rapport entre ωείθω et ωέποιθα qu'entre beita 3, présent du verbe bit « mordre », et son prétérit bait 4. Il semble donc que le grec aime aussi à renforcer la syllabe radicale, quand elle a à porter le redoublement.

A la différence du gothique, le parsait grec est devenu presque indifférent au poids des désinences. Un verbe qui s'y montre encore sensible, c'est olδα, qui répond au sanscrit véda « je sais » et au gothique vait (même sens); les trois verbes ont le sens du présent avec les désinences du prétérit redoublé. Toutesois, le verbe sanscrit, employé avec cette signification, a perdu le redoublement; il en est de même du verbe grec, car le oι de olδα (pour Foιδα) est simplement le gouna de l'ι de la racine ιδ (Fιδ). On peut comparer:

| Sanscrit. | Gothique. | Grec.          |
|-----------|-----------|----------------|
| vêd-a     | vait      | old-a          |
| vế t-ta   | vais-t    | οίσ-θα (§ 453) |
| vêd-a     | vait      | 018-e          |

exception; mais, comme le montrent les dialectes congénères, ils paraissent avoir perdu une nasale. [En allemand moderne, fangen, hangen. — Tr.]

- ¹ On ne trouve αι que dans le seul verbe αίθω, où le gouna reste à tous les temps (\$ 26, 2).
- <sup>2</sup> Pour la même raison, beaucoup de verbes qui ont un ε au présent prennent un ο au parfait. Le rapport qui existe entre λέλοιπα et λείπω est analogue à celui de τέτροψα et τρέψω.
  - 3 Beita (prononcez bita) est l'orthographe gothique pour biita (\$ 27).
- 4 Il y a, en outre, le même rapport entre τρέφω et τέτροφα qu'entre lisa « je recueille » et son prétérit las (\$ 6).
- <sup>5</sup> Encore en allemand moderne on dit au singulier : ich weiss «je sais», mais au pluriel, wir wissen « nous savons».

| Sanscrit.           | Got <b>hiqu</b> e.         | Grec.                  |
|---------------------|----------------------------|------------------------|
| vid-vá<br>vid-á-íus | vit–û<br>vit <b>–u</b> -ts |                        |
| vid-á-tus           |                            | <i>lσ-</i> το <b>ν</b> |
| vid-má              | vil-u-m                    | •                      |
| vid-á-(ia)          | vil-u-th                   | ίσ-τε                  |
| vid-ús (\$ 46 a)    | vil- <del>u-n</del>        | lo-a-oı.               |

Remarque. — Le duel et le pluriel de olda appartiennent-ils au présent ou au parsait? — La racine sanscrite vid a, en outre, un vrai présent, à savoir védmi, dont le pluriel vid-más, vit-lá, vid-ánti aurait également sait en grec ld-μεν, ισ-τε, ισ-ασι (pour ld-αντι, \$ 458); de son côté, le duel vit-lás, vit-lás ne pouvait guère donner autre chose que lσ-τον, ισ-τον. Il est même vrai de dire que les formes grecques ressemblent beaucoup plus à celles du présent sanscrit qu'à celles du prétérit. Néanmoins, je ne crois pas que le duel et le pluriel de olda doivent être rapportés au présent : ce qui donne à ldμεν l'apparence de ce temps (comparez ἐσ-μέν), c'est la perte de la voyelle α qui se trouvait entre la racine et la désinence; mais cet α pouvait d'autant plus aisément être supprimé qu'il n'est pas un élément essentiel du parsait. Il manque, entre autres exemples, dans ἐῦx-τον, qui est à ἐσικε ce que lσ lor vest à olde l.

# \$ 492. Énumération et tableau comparatif des désinences légères et des désinences pesantes.

Après ce qui a été dit des lois de pesanteur, il est à peine nécessaire d'exposer quelles sont les désinences légères et quelles sont les désinences pesantes. A l'actif transitif, on voit au premier coup d'œil que les désinences du duel et du pluriel ont généralement plus de corps ou plus d'étendue que les désinences du singulier. Au moyen, déjà le singulier se range parmi les désinences pesantes : il est visible, en effet, que  $\mu\alpha\iota$ ,  $\sigma\alpha\iota$ ,  $\tau\alpha\iota$ , ont plus d'ampleur que  $\mu\iota$ ,  $\sigma(\iota)$ ,  $\tau\iota$ ; et de même, dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On voit que είκτον a rétabli la voyelle pure, en opposition avec εοικε οù nous avons la voyelle frappée du gouna.

les formes secondaires,  $\mu n \nu$ ,  $\sigma o$ ,  $\tau o$  sont plus pesants que  $\nu$ ,  $\sigma$ ,  $(\tau)$ .

Il faut du reste considérer que plus d'une désinence primitivement pesante s'est mutilée dans le cours du temps, sans que pour cela l'effet qu'elle avait d'abord produit sur la racine cessât d'exister. Nous voulons surtout parler ici du sanscrit : ainsi, à l'imparfait, la désinence du moyen ábibr-i (\$ 471) est beaucoup plus faible que celle du transitif ábibar-am, et si l'on considérait ces deux formes, telles que la langue nous les a conservées, on devrait plutôt s'attendre à avoir ábibar-i et ábibr-am. De même, au parfait actif, la deuxième personne du pluriel a perdu, comme la première et la troisième du singulier, la vraie expression personnelle : il ne lui reste que la voyelle de liaison; néanmoins nous avons vidá «vous savez» en regard du singulier véda «je sais, il sait».

A la deuxième personne plurielle des formes primaires, la désinence la, quoique sans doute mutilée (\$ 444), est encore plus pesante que le singulier si, car l'a est plus lourd que l'i, et les aspirées sanscrites font entendre à l'oreille une ténue ou une moyenne suivie d'un h (\$ 12).

Le grec a fidèlement maintenu la proportion entre les désinences pesantes et les désinences légères, c'est-à-dire que les terminaisons que nous considérons comme pesantes ont encore réellement plus de poids, dans la langue grecque telle qu'elle nous est parvenue, que les désinences qui, d'après notre théorie, doivent être regardées comme légères. La seule exception qu'on pourrait citer serait le rapport de  $\tau e$  à  $\theta \alpha$ , par exemple dans  $t\sigma - \tau e$  et  $\sigma t\sigma - \theta \alpha^{-1}$ .

## On peut comparer:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'auteur trouve aussi dans les langues romanes des exemples de l'effet exerce par le poids des désinences personnelles sur la voyelle radicale. Voyez \$ 511, remarque 2. — Tr.

|             | nences<br><del>ères</del> . |     |                     |    | Désinences pesantes. |     |     |                    | _ |      |                     |
|-------------|-----------------------------|-----|---------------------|----|----------------------|-----|-----|--------------------|---|------|---------------------|
|             | μι<br>σ(ι)<br>τι            | _   |                     | ia | TE                   | sê  | σαι | vaķê<br>diê<br>dıê |   |      | μεθα<br>σθε<br>νται |
| m<br>s<br>t | ν<br>5<br>(τ)               | tam | <br>Top<br>Typ, Twy | ta | TE                   | ids | σο  | didm               |   | dvam |                     |

### DIVISIONS DE LA CONJUGAISON.

## LES CARACTÉRISTIQUES.

\$ 493. Répartition des dix classes de racines en deux conjugaisons principales.

Les verbes sanscrits peuvent être divisés en deux conjugaisons principales. La première, sans être la plus ancienne, existait déjà avant la séparation des idiomes, et c'est presque la seule qui soit représentée dans les langues de l'Europe. Elle comprend la grande majorité des verbes sanscrits, à savoir les classes 1, 4, 6 et 10. Ce sont les classes de verbes qui, dans les temps spéciaux, adjoignent à la racine la voyelle a (classes 1 et 6), ou une syllabe finissant par a, savoir ya ou aya (classes 4 et 10). Presque tous les verbes dérivés, et notamment tous les verbes dénominatifs, suivent cette conjugaison<sup>2</sup>.

La conjugaison correspondante en grec est celle des verbes en  $\omega$ . Il ne faudrait pourtant pas voir dans cet  $\omega$ , opposé au  $\mu\iota$  des verbes comme  $\tau\iota\ell\theta\eta\mu\iota$ , le principal critérium de cette conjugaison. Nous avons vu plus haut (\$ 434) que  $\varphi\epsilon\rho\omega$  a dû être anciennement  $\varphi\epsilon\rho\omega\mu\iota$  (= sanscrit bdr-d-mi), et que  $\varphi\epsilon\rho\epsilon\iota$ s,  $\varphi\epsilon\rho\epsilon\iota$ s

Pour mdm, grec μην (\$ 471).

<sup>2</sup> Voyez \$ 109 .

ont été précédés, selon toute vraisemblance, des formes Φέρ-ε-σι, Φέρ-ε-τι. Ce qui distingue plus essentiellement les verbes comme Φέρω des verbes comme τίθημι, c'est que les premiers insèrent devant les désinences personnelles un o ou un ε, ou une syllabe terminée par l'une de ces voyelles.

La deuxième conjugaison, en sanscrit comme en grec, comprend trois sortes de verbes :

- 1° Verbes combinant immédiatement les désinences personnelles avec la racine (classes 2, 3 et 7); exemples : ê-mi = εl-μι; dádâ-mi = δίδω-μι; yunáġ-mi « je joins », pluriel yuṅġ-más « nous joignons » ¹ (il n'y a pas de verbe analogue en grec);
- 2° Verbes avec nu ou u, en grec vu ou u, pour syllabe intermédiaire (classes 5 et 8);
- 3° Verbes insérant la syllabe ná (forme faible ní), en grec  $v\bar{a}$  ( $v\eta$ ),  $v\dot{a}$  (classe 9)<sup>2</sup>.

Ces trois sortes de verbes sont soumises, en sanscrit comme en grec, à l'esset du poids des désinences personnelles, au lieu que la première conjugaison principale en est exempte. Il sera question plus loin d'autres particularités qui appartiennent à la seconde conjugaison, en sanscrit et en grec, et qui la distinguent de la première.

# \$ 494. Subdivisions de la conjugaison en ω.

La première conjugaison principale comprend, en sanscrit, quatre classes de verbes. En grec, les subdivisions sont plus variées; mais ni dans l'un ni dans l'autre idiome elles ne concernent la flexion, qui reste toujours la même. Comme on conjugue φέρο-ο-μεν, δάχ-νο-μεν, ίξ-ἀνο-μεν, δάχ-νο-μεν, ίξ-ἀνο-μεν,

Voyez \$ 109\*, 3.

<sup>2</sup>Voyes \$ 109 , 5.

Nous mettons le pluriel  $\varphi \acute{e} \rho o \mu \epsilon \nu$  plutôt que le singulier  $\varphi \acute{e} \rho \nu$ , parce que les éléments constitutifs de  $\varphi \acute{e} \rho o \mu \epsilon \nu$  sont plus faciles à reconnaître.

λαμ6-άνο-μεν, πράσ-σο-μεν, δαμ-άζο-μεν, &θ-ίζο-μεν. Peu importe donc pour la conjugaison que la caractéristique soit simplement la voyelle ε ou o¹, ou qu'elle consiste dans une syllabe se terminant par l'une de ces voyelles. Il en est de même en sanscrit, où les verbes avec a, ya et aya sont fléchis d'une manière identique.

Je ne crois pas cependant qu'il convienne de détacher la consonne de sa voyelle et qu'il faille dire, par exemple, que τύπλομεν a pris d'une part un τ et de l'autre une voyelle de liaison. Si nous voulons retracer le développement historique du langage, nous devons dire que la racine τυπ s'est combinée avec la syllabe to ou to, comme dax avec ve ou vo, et das avec ave ou avo. L'adjonction d'une consonne nue ou d'une syllabe finissant par une consonne eût été très-difficile : jamais il n'a pu y avoir une forme τυπ-τ-μεν ou δακ-ν-μεν. Si l'on a raison de diviser Seinvuer en Sein-vu-uer, sans saire de v l'élément formatif èt de l'u la voyelle de liaison, il n'y a pas de motif pour décomposer τύπλομεν d'après un autre principe; ce qu'est la syllabe νυ dans δείχνυμεν, la syllabe το l'est dans τύπλομεν. Pour la même cause, je ne puis approuver le nom de «verbes à voyelle de liaison» qu'on a proposé pour distinguer la conjugaison en  $\omega$  de la conjugaison en  $\mu$ ; car on pourrait appeler, au même titre, syllabes de liaison les syllabes νυ, να dans δείκ-νυ-μεν, δάμ-να-μεν.

# \$ 495. Origine des caractéristiques na, nu, u et ana.

Il est presque impossible de dire quelque chose de certain sur l'origine des syllabes caractéristiques. Je crois que la plupart sont des pronoms dont le rôle est d'attacher à une personne ou à une chose l'action ou la qualité marquée in abstracto par la racine. Nous avons, par exemple, une racine exprimant l'idée

<sup>1</sup> La voyelle o remplace l'e devant une nasale.

d'aimer : par l'adjonction d'une de ces syllabes, on désigne une personne qui aime. Cette personne, à son tour, est déterminée par la flexion, qui indique si c'est moi, toi ou lui qui aime.

En adoptant cette explication, on peut considérer la caractéristique de la neuvième classe sanscrite  $nd^1$  (= grec  $v\bar{a}$ , vn,  $v\bar{a}$ ) comme un allongement du thème pronominal vna (§ 369); nu (= grec vv) sera un affaiblissement de na, comme on a, à côté du thème interrogatif ka, les formes secondaires ku et ki. L'u de la huitième classe est lui-même une mutilation pour nu: la raison de cette mutilation est aisée à reconnaître, car les racines, d'ailleurs en petit nombre, qui appartiennent à cette classe, finissent toutes par un n; exemple : tan-u-mds, pour tan-nu-mas. La seule exception est la racine kr « faire »; mais le védique kr-nb-mi et le zend  $k\bar{e}r\bar{e}-nau-mi$  nous autorisent à croire que ce verbe avait originairement un n devant son u.

De **n** nd paraît être venu, par métathèse, ân: cette syllabe se combine encore avec la caractéristique a de la première et de la sixième classe, et passe alors dans la première conjugaison principale. On ne trouve d'ailleurs âna qu'à la seconde personne du singulier de l'impératif actif des verbes de la neuvième classe; exemple: as-âna « mange »², qu'on peut comparer à la première personne as-âna et à la troisième as-nâtu. D'après cette forme as-âna, on devrait s'attendre à avoir un présent as-âna-mi, as-âna-ti². Le dialecte védique ne nous a pas conservé de formes de ce genre; mais ce n'est pas une raison pour affirmer qu'elles n'aient jamais existé, car le dialecte védique, malgré son caractère général d'archaïsme, est loin pourtant d'avoir conservé dans leur intégrité toutes les formes qui existaient avant

<sup>1</sup> Voyez \$ 109, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il n'y a pas de désinence personnelle : toute la première conjugaison principale est dénuée de flexion à la deuxième personne du singulier de l'impératif transitif.

<sup>3</sup> Au lieu des formes usitées as na-mi, as-na-ni, as-na-ti.

la séparation des idiomes; pour ne citer qu'un exemple, ses premières personnes du moyen nous présentent la désinence mê déjà mutilée en ê. Si toutesois, ce que j'ai peine à croire, le sanscrit a créé uniquement pour la seconde personne de l'impératis la caractéristique âna, le grec en a étendu et généralisé l'usage, car il est presque impossible de douter que les formes comme as-âná ne soient le type des formes grecques comme l'ans. L'accord entre les deux langues ne pourrait guère être plus complet, car l'à grec représente plus souvent l'à long que l'à bref sanscrit. Au reste, l'ancienne longue s'est conservée dans ixávœ<sup>1</sup>.

## \$ 496. Les caractéristiques ana, na, nu et a, en arménien.

Les verbes arméniens en ane-m présentent une ressemblance frappante avec l'impératif sanscrit en âna et les verbes grecs en ave; je veux parler des verbes arméniens qui n'insèrent cette caractéristique que dans les temps spéciaux. Exemples: Sung-willed hari-ane-m «j'interroge» (racine sanscrite praé «interroge»), aoriste hari; bek-ane-m «je brise» (sanscrit bańg «briser»), aoriste beki; buş-ane-m «je nourris» (sanscrit bug «manger», présent bundgmi, septième classe), aoriste buşi.

Une syllabe caractéristique plus rare que ane, c'est, en arménien, ne, qui représente le nâ sanscrit, le νη, να grec. On peut citer μυμπωτιτι kar-ne-m «je mêle»<sup>2</sup>, en grec κίρ-νη-μι.

La caractéristique sanscrite nu (cinquième classe), en grec vu, est régulièrement et fréquemment employée en arménien;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On peut rapprocher ἴκω, ἰκάνω, ἰκνέομαι du sanscrit viάζημί (pour vikáŋμί): l'idée commune est celle de mouvement. Voyez Pott, Recherches étymologiques (1 re édition, t. I, p. 268.)

La recine correspondante en sanscrit,  $kar(k\hat{r})$ , signifie «tuer» quand elle est conjuguée d'après la neuvième classe ( $kir-n\hat{a}-mi$ , venant de  $kar-n\hat{a}-mi$ ), «répandre» quand elle est conjuguée d'après la sixième classe ( $kir-\hat{a}-mi$ ), et elle signifie aussi «mèler» quand elle est combinée avec la préposition sam (sañ-kirdmi).

exemple:  $a\vec{r}$ -nu-m «je reçois» (aoriste  $a\vec{r}$ ) = sanscrit r- $n\delta$ -mi (pour ar- $n\delta$ -mi). La racine sanscrite est ar, r «aller, se mouvoir, obtenir» ; le verbe correspondant, en grec, est  $\delta\rho\nu\nu\mu\nu$ .

Il est difficile de décider si les verbes arméniens de la troisième conjugaison qui adjoignent simplement un u (comme logum « je quitte »), appartiennent à la huitième classe sanscrite et ont perdu, comme celle-ci, un n, ou si cet u arménien est l'affaiblissement d'un a (\$ 183 b, 1). Dans ce dernier cas, la caractéristique a de la première et de la sixième classe sanscrite 2 se serait conservée en arménien sous trois formes différentes, savoir a, e et u. L'e est le représentant le plus fréquent; nous le trouvons dans la première conjugaison : ber-e-m, ber-e-s = bdr-â-mi, bdr-a-si. L'a s'est maintenu dans la deuxième conjugaison : pui-a-m « je me hâte » = sanscrit pui-â-mi « je vais ». Ensin l'u, par exemple, dans sen-u-m « j'abats [des bestiaux] » (aoriste seni); comparez le sanscrit hán-mi « je tue » (deuxième classe)3.

\$ 497. La caractéristique πa, en sanscrit, en grec, en latin et dans les langues letto-slaves. — Verbes grecs en ανω.

La caractéristique insérée dans les racines de la septième classe sanscrite a la forme na devant les désinences légères et n devant les désinences pesantes ; la racine bid « fendre » fait, par exemple, bi-nd-d-mi « je fends » et bi-n-d-mds « nous fendons ».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette racine se conjugue d'après la première, la troisième et la cinquième classe. Pour le sens «obtenir», voyez le Dictionnaire sanscrit de Pétersbourg, sous le mot ar.

<sup>1</sup> Voyez \$ 109 , 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En arménien, l'adjonction immédiate des désinences personnelles à une racine finissant par une consonne est impossible : il fallait donc que sen == sanscrit han passat dans une autre conjugaison. Mais j'ai peine à croire que nous ayons ici un reste de la huitième classe sanscrite, laquelle comprend seulement huit verbes; il est plus probable que c'est une variété de la première classe, qui est très-nombreuse.

<sup>4</sup> Voyez \$ 109 , 3.

Si la forme na est la plus ancienne, je serais très-disposé à croire que cette syllabe n'est pas autre chose que le na de la neuvième classe, qui s'est abrégé et qui a pénétré dans l'intérieur de la racine 1.

Dans les verbes grecs comme  $\lambda \alpha \mu \delta d \nu \omega$ ,  $\mu \alpha \nu \theta d \nu \omega$ , les deux formes de la caractéristique sont réunies, car nous avons d'abord la syllabe  $\alpha \nu$  (pour na, \$ 495), et de plus la nasale s'est encore une fois insérée dans la racine : on peut comparer cette sorte d'épenthèse à celle que nous avons observée en zend (\$ 41), où l'i ou le y est répercuté dans la syllabe précédente.

On a déjà fait remarquer (\$ 109°, 5) que certains verbes comme δάκ-νο-μεν, τέμ-νο-μεν affaiblissent l'a de la syllabe να (comparez δάμ-να-μεν) en ε ou en o, ce qui les fait passer dans la conjugaison des verbes en ω. Le latin affaiblit de même la caractéristique na en ni²; exemples : ster-ni-mus, cer-ni-mus, sper-ni-mus, li-ni-mus, si-ni-mus. On peut comparer notamment ster-ni-mus avec qui su str-ni-más : mais il faudrait se garder de voir dans le ni latin une abréviation du ni sanscrit (\$ 485); l'i latin est ici l'affaiblissement d'un ancien a, comme dans veh-i-mus (pour veh-ă-mus)³.

En ancien slave, la septième classe est représentée par les verbes en на пи-п, по-si, qui rejettent la caractéristique à l'aoriste; exemple : гыбна güb-nu-n « pereo », deuxième personne güb-ne-m, aoriste güb-o-chu.

En lithuanien, nous avons quelques verbes en nu, pluriel na-me; mais ils sont très-peu nombreux et leur racine finit toujours par une voyelle 4; exemple : gáu-nu «j'obtiens », pluriel gáu-na-me, aoriste gawaú, futur gáusiu.

<sup>&#</sup>x27; Comparez ĉinádmi «je fends» avec le grec σχίδ-νη-μι.

<sup>2</sup> Devant un r, ni devient ne : exemple : ster-ne-re.

<sup>3</sup> Voyez \$ 109\*, 1.

<sup>\*</sup> Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 240.

## On peut comparer:

| Grec.             | Ancien slave. | Lithuanien.        | Letin.      | Sanscrit.   | Arménien.             |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| δάχ-νω-'          | gūb-nu-n      | gáu-n'-u ¹         | ster-no-'   | str-nã-mi   | kar-ne-m              |
| δάχ-νει-ς         | güb-ne-si     | gáu-n'-i           | sler-ni-s   | stṛ-ṇấ-si   | kar-ne-s              |
| δάκ-νε-(τ)ι       | güb-ne-tĭ     | gáu-na-'           | ster-ni-l   | stṛ-ṇấ-ti   | ka <del>r-nê-</del> ' |
| • • • • • • • • • | güb-ne-vê     | gáu-na-wa          |             | stṛ-ṇi-vás² |                       |
| δάχ-νε-τον        | -             | gá <b>u-n</b> a-ta |             |             |                       |
| δάχ-νε-τον        | -             | gáu-na-'           |             |             |                       |
| δάκ-νο-μεν        | gūb-ne-mŭ     | gáu-na-me          | ster-ni-mus | str-ņi-mas  | kar-ne-mģ             |
| δάχ-νε-τε         | güb-ne-te     | gá <b>u-n</b> a-te | ster-ni-tis | str-ní-lá   | kar-nê-g              |
| _                 | gūb-nu-nti    | gáu-na-'           |             | str-ņá-nti  | <u>.</u>              |

\$ 498. Caractéristique τε, το en grec. — Verbes de même formation en latin.

Comment faut-il expliquer, en grec, les syllabes τε, το (τύπτο-μεν, τύπ-τε-τε), qui, hormis dans τίατω, ἀνύτω, ἀρύτω, se trouvent toujours après une labiale? Peut-être ce τ est-il l'altération d'un ν: nous avons déjà vu une muette sortir de la nasale de même organe, par exemple dans βροτός, venant de μροτός, dans le lithuanien dewyni « neuf », pour newyni, et le slave devant (même sens), pour nevant (§ 317). Un exemple moins éloigné, c'est, en grec, le suffixe formatif ματ, auquel correspond, en sanscrit et dans les langues congénères, un suffixe finissant par n; comparez δ-νοματ avec le sanscrit nâman, le latin nômin, le gothique naman et le slave imen. En sanscrit également on peut noter le changement d'un n en t: de la racine han « tuer » vient le causatif gât-áyâ-mi (pour hân-áyâ-mi).

Si donc le τ de τύπ-το-μεν, κρύπ-το-μεν tient la place d'un ν, ces verbes appartiendront, comme les verbes en νο-μεν, νε-τε, à

<sup>1</sup> Voyez \$ 436, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au sujet de l'accent, voyez \$ 492, et Système comparatif d'accentuation, \$ 66.

la neuvième classe 1. Mais si ce  $\tau$  ne provient pas d'une altération, il faudra, conformément à l'explication donnée plus haut (\$ 495), rapporter les syllabes  $\tau \varepsilon$ ,  $\tau o$  au thème pronominal  $\tau o = \operatorname{sanscrit} \pi ta$  (\$ 343).

Comme analogues de  $\tau lx - \tau \omega$ , le latin nous présente les verbes nec-to, pec-to, plec-to, flec-to.

## \$ 499. Caractéristique ta, en lithuanien.

Le lithuanien nous présente aussi des verbes qui, aux formes spéciales, insèrent, comme  $\tau i\pi/\omega$  en grec, un t suivi d'une voyelle entre la racine et la désinence personnelle. Tels sont : klýs-tu «j'erre» (par euphonie pour klýd-tu, \$ 103), pluriel klýs-ta-me, aoriste klýd-au, futur klý-siu; plůs-tu (pour plúd-tu) «je nage», pluriel plús-ta-me, aoriste plúd-au; lós-tu «lascivio», pluriel lóś-ta-me, aoriste lóś-au; mirś-tù «j'oublie », pluriel mirśta-me, aoriste miré-au; ile-tu «je me fatigue», pluriel ile-ta-me, aoriste ils-au, futur il-siu. Après une gutturale, une labiale ou une liquide, on prépose encore un s euphonique devant le t2; exemples : alk-stu « j'ai faim », aoriste alk-au; dýg-stu « je germe », aoriste dýg-au; sllp-stu « je m'affaiblis », aoriste sllp-au; pra-kalbstu «je commence à parler», aoriste pra-kalb-au; pa-mil-stu «je commence à aimer, aoriste pa-mil-au; rim-stu «je me calme», aoriste rim-au; pa-twin-stu «je me gonfle», aoriste pa-twin-au; mir-stu « je meurs », aoriste miriaú.

On prépose aussi, dans quelques verbes, un s euphonique devant un t radical; exemples : kaistù «je m'échauffe», aoriste kaitaú, de la racine kait; gelstù «je jaunis», de la racine gelt. On ne peut donc pas compter ces verbes parmi ceux qui adjoignent un t à la racine, à moins qu'on n'admette que le s de kaistù soit la transformation euphonique du t radical.

Voyez \$ 109 , 5.
Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 248.

\$ 500. Origine de la caractéristique a.

Je crois qu'il faut également attribuer une origine pronominale à cette voyelle a qui sert de caractéristique aux verbes de la première et de la sixième classe, et qui se retrouve en grec sous la forme o, ε, dans les verbes comme Φέρ-ο-μεν, Φέρ-ε-τε.

C'est à tort, selon moi, qu'on l'appelle une voyelle de liaison. Aucune autre caractéristique ne se laisse ramener plus aisément à un thème pronominal; nous avons le thème a qui fait a-smái au datif, a-smái à l'ablatif, a-syá au génitif et a-smín au locatif (\$ 366). L'a étant la plus pesante des trois voyelles fondamentales, c'est la moins propre à servir de voyelle de liaison.

Je ne crois pas, d'ailleurs, qu'on doive rapporter l'origine, des voyelles euphoniques au temps reculé où les idiomes européens ne s'étaient pas encore détachés du sanscrit; c'est dans les périodes d'affaiblissement que les voyelles euphoniques se glissent entre deux consonnes pour faciliter la prononciation. Or, nous voyons que ce a se retrouve dans toutes les langues indo-européennes : en gothique, nous avons a ou i, en grec o ou e, en ancien slave e e, en lithuanien a et en latin i l. On peut comparer le sanscrit agag váḥ-a-ias « vous transportez tous deux » au gothique vig-a-ts, au grec ĕx-e-τον, à l'ancien slave seseta veṣ-e-ta, au lithuanien wéź-a-ta; et le sanscrit agag váḥ-a-ia au grec ĕx-e-τε, à l'ancien slave sesete veṣ-e-te, au lithuanien wéź-a-te, au latin veh-i-tis, au gothique vig-i-th.

Il en est tout autrement pour les voyelles de liaison. Ainsi l'i, la plus légère des voyelles fondamentales, s'insère au futur auxiliaire sanscrit: mais cet i ne se retrouve pas dans les langues congénères; aussi devrons-nous placer la date de son insertion après la séparation des idiomes. En zend, nous voyons certaines

<sup>1</sup> Voyez \$ 109 4, 1.

voyelles de liaison naître en quelque sorte sous nos yeux : on les voit s'introduire entre deux consonnes qui, à une époque plus ancienne, étaient encore jointes ensemble; mais, en pareil cas, ce n'est jamais un a, c'est un ¿ é (\$ 30) ou un i qui servent de voyelle euphonique. Ainsi dans ué-è-hista ou ué-i-hista « lèvetoi », une voyelle de liaison è ou i a été insérée entre la préposition et le verbe; mais le sanscrit ne prend point part à cette insertion.

\$ 501. Origine des caractéristiques ya et aya. — La caractéristique ya en latin et en lithuanien.

Dans les caractéristiques **u** ya (quatrième classe) et **u** aya (dixième classe), je crois qu'il faut voir des verbes auxiliaires <sup>1</sup>. La caractéristique **u** ya sert également pour le passif. Quand nous traiterons du passif, nous reviendrons sur ce sujet <sup>2</sup>.

Il a déjà été question 3 de la manière dont le ya sanscrit est représenté dans les langues germaniques, en grec, en latin et en lithuanien. Ajoutons ici que le latin, quand deux i se rencontrent, supprime l'un des deux; il fait cup-i-s, pour cup-ii-s, qui lui-même est pour cup-ji-s = sanscrit kúp-ya-si. De même, il contracte deux i dans cup-i-t, cup-i-mus, cup-i-tis. Mais il n'y a pas contraction dans cup-io = sanscrit kúp-yâ-mi, dans cup-iu-nt = kúp-ya-nti.

En lithuanien, les verbes sanscrits de la quatrième classe sont représentés par ceux d'entre les verbes en ju ou en iu qui, à la première personne de l'aoriste, adjoignent immédiatement au à la racine. Il n'y en a qu'un petit nombre; leur racine est presque toujours terminée par d, ce qui fait qu'au présent ils ont dz (par euphonie pour dj). Un exemple

<sup>1</sup> Voyez \$ 739 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 733 et suiv.

<sup>\*</sup> Voyez \$ 109\*, 2.

de racine finissant par un b est gnýbju «je pince» (aoriste knýbau<sup>1</sup>).

## On peut comparer:

| Sanscrit.   | Lithuanien. | Gothique. | Letin.     |
|-------------|-------------|-----------|------------|
| lúb-yå-mi²  | gnýb-ju     | haf-ja- ³ | cap-io-'   |
| lúb-ya-si   | gnýb-i      | haf-ji-s  | cap-i-s    |
| lúb-ya-ti   | gnýb-ja-'   | haf-ji-th | cap-i-t    |
| lúb-yå-vas  | gnýb-ja-wa  | haf-jôe ' |            |
| lúb-ya-tas  | gnýb-ja-ta  | haf-ja-ts |            |
| liib-ya-tas | gnýb-ja-'   |           |            |
| lúḃ-yå-mas  | gnýb-ja-me  | haf-ja-m  | cap-i-mus  |
| lúb-ya-ta   | gnýb-ja-te  | haf-ji-th | cap-i-tis  |
| lúb-ya-nti  | gnýb-ja-'   | haf-ja-nd | cap-iu-nt. |

\$ 502. Du j dans les verbes comme bijun, en ancien slave.

L'ancien slave possède un petit nombre de racines finissant par une voyelle, dont le présent est en m ju-n, je-si, etc. On pourrait, comme il a été dit plus haut (\$ 109 , 2), ranger ces verbes dans la quatrième classe sanscrite. Miklosich , au contraire, regarde le j comme une lettre euphonique insérée pour éviter l'hiatus; il divise ainsi : bi-j-un «je frappe», bi-j-esi, etc. L'opinion qui me paraît maintenant la plus vraisemblable, c'est que le j appartient à la racine; je divise : bij-u-n, bij-e-si, bij-e-si, d'après l'analogie des racines sanscrites en i, comme n

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Kurschat, Mémoires pour servir à la connaissance de la langue lithuanienne, II, p. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> «Je désire». Comparez le latin lubet, libet, le gothique liubs «cher».

<sup>3</sup> Le gothique haf-ja, en allemand moderne hobe «je soulève», a la même racine que le latin capio. L'aspect différent des deux mots est dû à la substitution des consonnes (\$ 87, 1).

Venant de haf-ja-vas (\$ 441).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Théorie des formes, \$ 163.

<sup>•</sup> Comparez Schleicher, Théorie des formes du slave ecclésiastique, p. 73 et 298.

« aller », pi (même sens), qui font riy-ú-ti, piy-ú-ti¹. D'après le même principe, le gothique forme du thème numéral thri et du thème pronominal i les pluriels neutres thrij-a, ij-a (\$ 232) et le génitif thrij-ê. Le pâli met partout vi jy, au lieu d'un simple y, devant les désinences casuelles commençant par une voyelle (\$ 202). L'ancien slave fait de même dans les formes comme gostij-u (génitif-locatif duel), gostij-e (nominatif pluriel), pour gostj-u, gostj-e (\$ 274). Il est donc naturel de supposer que dans bijun, bijesi, le j représente l'i radical, et que l'i est un surcroît euphonique destiné à aider la prononciation.

Les formes de présent comme bij-u-n, bij-e-si, bij-e-si sont, à ce qu'il paraît, rarement employées en ancien slave; mais le témoignage des dialectes modernes nous autorise à affirmer leur existence <sup>2</sup>. Je fais suivre le tableau du présent de la racine sanscrite ri (sixième classe) « aller », et je place en regard celui de l'ancien slave bi « frapper » <sup>3</sup>:

| SINGULIER.              | DUEL.            | PLURIEL.                       |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| ~                       |                  |                                |
| Sanscrit. Ancien slave. | Sanscrit. Ancien | slave. Sanscrit. Ancien slave. |
| riy-ã-mi bij-u-n        | riy-ã-vas bij-e  | e-vê riy-á-mas bij-e-mŭ        |
| riy-á-si bij-e-ši       | riy-á-ías bij-e  | e-ta riy-á-la bij-e-te         |
| riy-á-ti bij-e-ti       | riy-á-tas bij-e  | e-ta riy-á-nti bij-u-ntĭ.      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces racines appartiennent à la sixième classe: c'est un principe général, en sanscrit, que les formes monosyllabiques finissant par i, i, u, û, changent cette voyelle en iy, uv, devant une désinence grammaticale ou un suffixe commençant par une voyelle. Ainsi b'i «peur» fait à l'accusatif b'iy-am, b'i «terre» fait b'iv-am. La racine «u «célébrer» (sixième classe) fait à la troisième personne du présent suv-é-ti.

8

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous avons, par exemple, en russe быю bij-u «je frappe», vij-u «je tourne», lij-u «je verse» (= sanscrit li «couler»), sij-u «je couds» (= sanscrit siv «coudre»), gmij-u «je pourris», vo-pij-u «je crie», po-cij-u «je repose» (= sanscrit sit, pour ki, zetre couché, dormir»).

<sup>3</sup> Voyez Miklosich, \$ 164.

§ 503. Racines slaves en u, en ü et en é.

Les racines slaves en u¹ suivent la première classe sanscrite : elles frappent la voyelle radicale du gouna, de sorte que l'u devient ov, qui répond au sanscrit av. De même que nous avous eu dans la déclinaison (\$ 274) sūnov-e, en regard du sanscrit sûnáv-as «filii »², de même nous avons slov-u-n «j'entends», slov-e-si «tu entends»; la racine sanscrite ¾ śru «entendre», si elle était de la première classe, ferait śráv-â-mi, śráv-a-si. En grec, le verbe congénère κλύω est de la sixième classe : d'après la première, il ferait κλέω (pour κλέρω), comme nous avons ρέω (pour ρέρω) en regard du sanscrit sráv-â-mi (racine sru «couler»). La racine sanscrite ru «résonner», qui fait au moyen ráv-ê, ráv-a-sê, et d'où dérive le substantif ráva-s «bruit», a donné en slave le verbe ριο rju «mugir», qui fait reka rev-u-n³, rev-e-si, etc. en slovène rev-e-m, rev-e-si.

Il y a des racines en zi ü qui font au présent üjun, üjesi, etc. Nous avons, par exemple, мхім тйјий « je lave », мхіми тйјеві « tu laves », etc. Mais il faut considérer que zi est pour ui : l'i contenu dans cette voyelle s'est élargi en ij, de sorte que тйј-и-й, тйј-е-ві, тйј-е-ві s'accordent avec les formes sanscrites comme riy-й-ті, riy-d-si, riy-d-ti. Il en est probablement de même pour le j des racines en z e, telles que sej-u-й « je sème », sej-e-si, sej-e-ti. Cet e est ordinairement, comme en sanscrit, la contraction de ai (\$ 92°): on peut donc supposer que l'i renfermé dans les formes comme sej-u-й (plus anciennement saij-u-й) a donné naissance au j. Si pourtant ce j était une insertion euphonique,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces racines sont en petit nombre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thème súnú.

<sup>3</sup> Le j inséré devant la voyelle a amené le changement de l'o en e (\$ 92 k).

<sup>1</sup> l.c 15 é de la racine sé tient la place d'un ancien à (\$ 92 °), et répond à l'é de la racine gothique sé (prétérit saisé) et à l'é du latin sé-vi, sé-men (\$ 5).

on pourrait le rapprocher du y qui est inséré, en sanscrit, entre l'é du potentiel et les désinences commençant par une voyelle (\$ 689). Le j de sman snajun « je sais » est dû peut-être à l'analogie des verbes en aju-n, aje-si, qui correspondent aux verbes sanscrits en ayû-mi, aya-si (dixième classe).

\$ 504. Verbes de la dixième classe en ancien slave.

La dixième classe sanscrite 1, à laquelle appartiennent tous les verbes causatifs et beaucoup de verbes dénominatifs, s'est scindée dans l'ancien slave en cinq groupes 2. Le premier est formé par ceux qui ont aj- $\ddot{u}$ - $\dot{n}$ , aje- $\dot{n}$ , aje- $\ddot{n}$ , en regard du sanscrit  $ay\dot{a}$ -mi, aya-si, aya-si3. Hors des formes spéciales, le sanscrit renonce à l'a final de la caractéristique aya; le slave a simplement un a. Au supin, par exemple, nous avons  $r\ddot{u}d$ -a- $t\ddot{u}$  en regard de l'infinitif sanscrit  $r\dot{o}d$ - $\dot{a}y$ -i-tum 4 « faire pleurer n. On peut comparer cet a avec l' $\ddot{a}$ , l'n et l' $\omega$  de la deuxième série de temps des verbes grecs en  $a\omega$ ,  $\varepsilon\omega$ ,  $o\omega$  (pour  $aj\omega$ ,  $ej\omega$ ,  $oj\omega$ ) 5: rapprochez, par exemple, les aoristes slaves comme  $\rho$ 21 $\Delta a$  $\sim r\ddot{u}d$ -a- $ch\ddot{u}$  des aoristes grecs comme  $\dot{e}\varphi\dot{\omega}\rho$ - $\bar{\alpha}$ - $\sigma\alpha$ ,  $\dot{e}\varphi(\lambda$ -n- $\sigma\alpha$ 6.

Le deuxième groupe  $^7$  a changé, dans les formes spéciales, le **un** aya sanscrit en **un** éje  $^8$ ; il contracte le **un** ay des formes générales en  $^4$  (= ai). Cet  $^4$  répond donc à l'é de la deuxième conjugaison latine, à l'é vieux haut-allemand et à l'ai gothique

- 1 Voyez \$ 109", 6.
- <sup>2</sup> Nous faisons abstraction ici des verbes à conjugaison mixte (\$ 505).
- 3 Voyez la conjugaison complète du présent, \$ 1094, 6.
- L'i est une voyelle de liaison, comme dans rôd-ay-i-iyā-mi.
- 5 Voyez \$ 1094, 6.
- \* Au sujet du X ch slave tenant la place d'un s, voyez \$ 925.
- <sup>7</sup> Voyez Miklosich, \$ 193 et suiv.
- <sup>3</sup> Au lieu d'un e, nous trouvons toujours un a devant la nasale faible n, à la première personne du singulier et à la troisième personne du pluriel; et un a au participe présent, en admettant que A soit vraiment = an (\$ 92°). Pour le j de feléju-A, feléje-it, voyez ce qui a été dit plus haut (\$ 503) de séjun, séjeti.

Digitized by Google

de la troisième conjugaison faible, enfin à l'é pràcrit de la dixième classe et de la forme causative 1. Les infinitifs prâcrits comme cint-ê-dun (= sanscrit cint-dy-i-tum) répondent aux supins slaves comme κελατζ sel-ê-tů.

Le troisième groupe 2 a contracté, dans les formes spéciales, aya en i. Il faut excepter la première personne du singulier, qui fait in ju-n (= sanscrit ayâ-mi), la troisième personne du plu-riel, qui fait at ana (pour jana = sanscrit ayanti), et le participe présent qui fait, au nominatif singulier masculin, a an (pour jan = sanscrit ayan). Le verbe ropus gor-ju-n «ardeo», pris par Miklosich comme modèle de ce groupe, répond au sanscrit gâr-dyâ-mi, venant de la racine gar, gr «briller». Je fais suivre le présent complet du verbe slave:

| Singulier. | Duel.    | Pluriel.   |
|------------|----------|------------|
| gor-ju-n   | gor-i-vé | gor-i-mŭ   |
| gor-i-ŝi   | gor-i-ta | gor-i-te   |
| gor-i-ti   | gor-i-ta | gor-a-nti. |

La contraction de aya en i peut se comparer à la contraction latine en t, i, dans aud-î-s, aud-i-t, aud-î-mus, aud-î-tis, ou à la contraction de ja en i dans les prétérits gothiques de la première conjugaison faible, tels que sat-i-da «je plaçai», littéralement «je fis asseoir » a sat-i-ths (thème sat-i-da) «placé». Dans les formes générales, le ay sanscrit s'est contracté en t e, comme dans le deuxième groupe. On a, par exemple, l'aoriste gor-ê-chū, l'infinitif gor-ê-ti, le supin gor-ê-tū.

Le quatrième groupe<sup>5</sup> contracte en i le aya sanscrit des formes

- 1 Voyez \$ 109\*, 6.
- <sup>2</sup> Voyez Miklosich, \$ 198 et suiv.
- 3 La racine gar avait sans doute aussi, à l'origine, le sens de «brûler». La forme gardydmi appartient à la dixième classe : peut-être est-ce un causatif.
  - 1 Voyez \$ 623.
  - 5 Voyez Miklosich, \$ 207 et suiv,

spéciales, comme le ay des formes générales. Les exceptions sont les mêmes que dans le troisième groupe : on a donc XEAALE chval-ju-n « je loue » 1, chval-i-si, chval-i-si, chval-i-si; aoriste chval-i-chü; infinitif chval-i-ti; supin chval-i-tü.

Le cinquième groupe présente k je dans les formes spéciales (devant n, je devient ju ou ja), et a dans les formes générales 2. On a donc open or-ju-n «je laboure» (en latin aro, en grec dρόω), or-je-si, or-je-si; au participe présent, opus or-ja-n; à l'aoriste, opazz or-a-chu; à l'infinitif, or-a-ti; au supin, or-a-tu. Cette classe de conjugaison s'accorde le mieux, au présent, avec les verbes gothiques de la première conjugaison faible, comme nas-ja, nas-ji-s, nas-ji-th, nas-ja-nd, participe présent nas-ja-nds. On peut également rapporter ici les verbes finissant par une voyelle<sup>3</sup>, comme plju «spuere» = sanscrit plu «couler»<sup>4</sup>. Plju a inséré devant son u radical un j inorganique 5; il devient pliv devant les formes commençant par un a. Nous avons, par exemple, l'aoriste pliv-a-ch-ŭ, l'infinitif pliv-a-ti; au contraire, le présent est plju-ju-n, plju-je-si, plju-je-si (et non plju-j-un, etc.). Quand la racine At de « faire » est conjuguée d'après cette classe, il faut diviser au présent de-ju-n, de-je-si, de-je-si, mais à l'aoriste dėj-a-chŭ.

- ¹ Ce verbe se rapporte probablement à la racine sanscrite sour «briller» (comparez le substantif sour «ciel»), qui s'est contractée en sur. Par un changement de sens analogue, nous avons en gothique le verbe hap-ja «je loue», qui se rapporte à la racine sanscrite kds «briller». Le sens propre est donc «faire briller».
- Le j des formes spéciales disparaît dans certaines positions, en vertu des loi phoniques de l'ancien slave. Nous avons, par exemple, pittis (pour pisjus) «j'écris» de la racine pis. En sanscrit, pit signifie «écraser»; de là, sans doute, le sens de «graver»: le verbe slave se rattache au causatif pti-dyd-mi. L'expression perse signifiant «écrire» est empruntée à la même racine précédée de la préposition ni.
- <sup>3</sup> Ges verbes forment, chez Miklosich, le quatrième groupe de la cinquième conjugaison (\$ 234).
- <sup>4</sup> Cette racine a pris en slave, dans cette conjugaison, le sens causatif «faire couler».
  - <sup>5</sup> Comparez plus haut (\$ 503) ryu = sanscrit ru.

\$ 505. Verbes slaves à métathèse ou à conjugaison mixte.

Quelques verbes à racine finissant par une liquide opèrent une métathèse. Dans les formes spéciales, ils suivent la première classe sanscrite, et ont e ou u (pour a) comme voyelle caractéristique 1. Mais dans la seconde série de temps, ils font passer la voyelle radicale, sous la forme d'un a, du milieu à la fin de la racine. Telle est du moins l'explication que je crois la plus vraisemblable pour cette double série de formes : ber-u-n «j'assemble», ber-e-si, ber-e-ti, ber-e-vê, etc. (= sanscrit bar-a-mi. bár-a-si, bár-a-ti, bár-á-vas, etc.); et, d'autre part, l'aoriste brachu, l'infinitif bra-ti, le supin bra-tu. Des métathèses analogues ont lieu en grec et en latin, et l'e cède pareillement la place à l'ancien a; exemples : en grec éspan-o-v, spans, à côté de sépas, δέρξω<sup>2</sup>; en latin strá-vi, strá-tum, à côté de ster-no (sanscrit star, str « répandre »). Comme ber-u-n se conjuguent, en ancien slave, der-u-n «je fends», der-e-si, etc. (= sanscrit dar-a-mi, dar-a-si, grec δέρω, gothique ga-taira, ga-tair-i-s), aoriste dra-chu; per-u-n «je foule», per-e-si, etc. aoriste pra-chu; sen-u-n' «je pousse», ien-e-si, etc. aoriste gna-chu.

Mais si cette explication n'est pas fondée et si les verbes en question n'ont pas opéré de métathèse, les formes comme brachü, brati, brati devront se diviser de cette façon : br-a-chü, br-a-ti, br-a-ti (pour ber-a-chü, etc.), et il faudra admettre une conjugaison mixte. L'a de br-a-chü devra alors être identifié avec la caractéristique sanscrite ay 4, et, par conséquent, aussi avec l'â

L'u devant i.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sauscrit, la racine dará, drá (venant de dark) «voir» opère également la métathèse de ar en ra; par exemple, au futur, drakáyűmi pour darkáyűmi. Il en est de même pour quelques autres racines renfermant un ar ou un r médian. Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, \$ 34 b.

<sup>\*</sup> Le j est le remplaçant euphonique d'un g (\$ 92 1).

Ay est la caractéristique des temps généraux, aya celle des temps spéciaux.

de la première conjugaison latine (am-à-s, am-à-bo) et avec l'ò gothique de salb-6, prétérit salb-6-da. Il est certain que pour quelques verbes slaves on ne peut se dispenser d'admettre une conjugaison mixte. Ainsi le verbe sus-u-n «je tette» (sus-e-si, sus-e-a) a dans ses formes spéciales la caractéristique de la première ou de la sixième classe sanscrite 1; mais par son aoriste sue-a-chu et par ses autres formes, il appartient à la dixième classe. On peut comparer, à cet égard, dans la conjugaison germanique, certains verbes irréguliers qui appartiennent, par leur présent et par les temps qui en dépendent, à la conjugaison forte (c'est-à-dire à la première classe sanscrite), et, par leur prétérit, à la conjugaison faible : ainsi le présent gothique bringa «j'apporte» (racine brang) devrait faire au prétérit, d'après la conjugaison forte, brang; mais il fait brah-ta, c'est-àdire qu'il s'adjoint, comme les verbes faibles, un verbe auxiliaire (\$ 620 et suiv.) signifiant "faire "2.

# \$ 506. Verbes lithuaniens à conjugaison mixte. — Verbes lithuaniens de la dixième classe.

En lithuanien, il y a beaucoup de verbes à conjugaison mixte, c'est-à-dire appartenant par leurs temps spéciaux à la première classe sanscrite ou conjugaison forte des langues germaniques, et par leur aoriste à la dixième classe sanscrite ou conjugaison faible de l'allemand. Je veux parler des verbes qui, à la première personne du singulier, ont simplement un u après la consonne finale de la racine, et, au pluriel, a-me, mais qui terminent leur aoriste soit en ia-u, pluriel è-me, soit en èja-u, pluriel èjè-me, soit en ōja-u, pluriel ōjō-me. Exemples : mal-u r je mouds r, aoriste mal-ia-u, pluriel mal-ê-me; źad-u r je pro-

<sup>1</sup> Voyez \$ 109\*, 1.

<sup>2</sup> Remarques pourtant qu'à la différence des verbes faibles ordinaires, il joint l'auxiliaire immédiatement à la racine.

mets ", aoriste źad-éja-u, pluriel źad-éjō-me, infinitif źad-é-u; géd-u « je chante [des cantiques] ", aoriste gēd-ója-u, pluriel gēd-ójō-me, futur gēd-ó-siu. L'aoriste de ces verbes ferait attendre des présents en iu, ēju, ōju.

Abstraction faite de ces verbes à conjugaison mixte, la dixième classe ou forme causative s'est scindée en sept groupes au moins.

Le premier, qui est le mieux conservé, comprend les verbes comme raud-ój-u, pluriel raud-ója-me³, aoriste raud-ója-u, futur raud-ó-siu, infinitif raud-ó-ti². En lette, l'a qui précède le j reste bref: raud-aj-u «je pleure »⁵, pluriel raud-aja-m, prétérit raud-aja, pluriel raud-aja-m, futur raud-a-siu, infinitif raud-â-t°. L'a des deux dernières formes et l'o des formes lithuaniennes analogues représente le quay des temps généraux en sanscrit.

Le deuxième groupe a partout un ē, qui est probablement l'altération d'un ā long 7. Comme exemple, nous citerons klydéju « j'erre » 8, aoriste klydéjau 9, futur klyd-é-siu, infinitif klyd-é-ti.

Le troisième groupe ne s'éloigne du deuxième qu'au présent et au participe qui en dérive : il y contracte aya en i. Exemple : mýliu « j'aime », duel mýl-i-wa, mýl-i-ta, pluriel mýl-i-me, mýl-i-te, aoriste mýl-éja-u, futur mýl-é-siu, infinitif mýl-é-ú.

- <sup>1</sup> En sanscrit, racine gad «parler», causatif gådáyámi.
- 4 Gédu se rattache comme źadu au causatif précité gádáyámi.
- 3 Voyez \$ 109°, 6.
- 'Comparez, en slave, les verbes en aju-n (\$ 504). Au sujet de la longue é, en lithuanien, voyez ci-dessus, t. I, p. 257, note 2.
  - <sup>5</sup> En sanscrit rôd-áyd-mi (pour raud-áyd-mi) «je fais pleurer».
  - \* On écrit raudaht; ah est pour d.
- <sup>7</sup> C'est ainsi que l'é de la racine dé « coucher » (première personne dé-mi) répond évidemment à l'd du sanscrit et d'd « poser ».
- <sup>8</sup> Le lithuanien a aussi le verbe klýstu (venant de klýd-tu, \$ 103), qui a le même sens : aoriste klýdau. Klydóju est donc, en quelque sorte, la forme causative de klústu.
- A la deuxième personne, nous avons klyd-éjei au lieu de klyd-éjai, à cause du j (\$ 92 t). Sauf cette différence, les aoristes en éjau se conjuguent comme ceux en éjau.

Le quatrième groupe a au présent ju ou iu, au pluriel ja-me ou ia-me, à l'aoriste ja-u ou iau, au pluriel jō-me ou iō-me; mais il forme le futur et l'infinitif immédiatement de la racine, peut-être par suite d'une mutilation. Exemples : lēp-jù ¹ « je commande », pluriel lép-ja-me, aoriste lēp-ja-ú, pluriel lép-jō-me, futur lép-siu, infinitif lép-ti. Rem-jù « je soutiens » ², pluriel rèm-ja-me, aoriste rem-ja-ú, futur rèm-siu, infinitif rèm-ti. Baudźiù « je châtie » ³ (par euphonie pour baudju), aoriste baudźiaú, futur baú-siu, infinitif baús-ti. Pláu-ju « je lave » ⁴, aoriste plów-iau, futur pláu-siu, infinitif pláu-ti.

Le cinquième groupe contient des verbes en iju, aoriste ijau, sutur i-siu, infinitif i-ti 5. Je regarde cet i, tant dans les formes spéciales que dans les formes générales, comme un affaiblissement de l'a initial de au aya, au ay. A ce groupe appartiennent iyw-iju « je rasraschis » = sanscrit giv-dyd-mi « je sais vivre »; zwan-iju « je sonne [les cloches] » = sanscrit svan-dyd-mi « je sais résonner »; lúb-iju « j'aime » 6 = sanscrit lob-dyd-mi (racine lub) « j'invite à l'amour, j'excite ».

Le sixième groupe 7 présente la caractéristique sanscrite aya sous cinq formes différentes, savoir : a<sup>8</sup> à la première et à la deuxième personne du singulier du présent et au participe qui

- <sup>1</sup> Sanscrit lap «parler», causatif lap-aya-mi.
- <sup>2</sup> Comparez le sanscrit d-ram-ayd-mi «je fais reposer». A la racine হয় ram appartient aussi le lithuanien rimstu «je me calme» (\$ 499). Au composé d-ram se rapporte le grec ήρέμα, ήρεμος. Voyes Glossaire sanscrit, p. 287.
- <sup>3</sup> Signifie aussi, d'après Nesselmann (Dictionnaire, p. 324), «avertir, stimuler». Il répond bien au causatif sanscrit bôdáyámi (racine bud «savoir») «je fais savoir».
- <sup>4</sup> Comparez le sanscrit *pldv-áyd-mi* «je fais couler», causatif de la racine *plu* «couler», à laquelle appartient, entre autres, le grec ωλύ-νω. Voyez Glossaire sanscrit, p. 234.
- Voyez Kurschat, Mémoires pour servir à la connaissance de la langue fithuanienne, II, p. 192.
  - Pour la signification, voyez le Dictionnaire de Nesselmann.
  - <sup>7</sup> C'est la deuxième conjugaison de Mielcke.
  - \* Ainsi l'on a laik-a-ú «je tiens», laik-a-í (\$ 436, 1), láik-a; laík-a-ns «tenant».

en dérive; ō dans les autres personnes du présent (láik-ō-wa, láik-ō-ta; láik-ō-me, láik-ō-te); ia à la première personne du singulier de l'aoriste (laik-ō-wa, láik-ō-ta, láik-ō-me, láik-ō-te)<sup>2</sup>. On peut comparer l'ō de láik-ō-wa, láik-ō-me avec l'ō gothique de la deuxième conjugaison faible (salb-ō-s, salb-ō-m) et avec l'ā latin de am-ô-mus (\$ 109°, 6). Rapprochez aussi:

|            | Lithuanien.         | Gothique. | Sanscrit.             |
|------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Singulier. | laiź-a-ú «je lèche» | laig-ô    | lêḥ-á <b>yā-mi</b> ³  |
| Duel       | láiź-ō-wa           | laig-6-s  | lėķ-áy <b>å-vas</b>   |
| Pluriel    | láiź-ō-me           | laig-ô-m  | lêḥ-áy <b>â-ma</b> s. |

Dans les formes générales, la classe de conjugaison en question représente le ay sanscrit par y (prononcez i); exemple : laiź-y-siu = sanscrit léḥ-ay-i-syámi 4. On peut rapprocher de ce y l'i du latin aud-i-s, aud-i-mus, aud-i-tis, aud-i-tum (\$ 109°, 6): j'y vois la vocalisation de la semi-voyelle sanscrite y y.

Le septième groupe s'accorde avec le sixième au présent et aux formes qui en dépendent. Mais partout ailleurs il suit l'analogie de raudóju s. Exemple : rým-a-u « je reste appuyé », aoriste rým-ōja-u, pluriel rým-ōja-me<sup>7</sup>, futur rým-ō-siu, infinitif rým-ō-ti.

- l'aoriste une opposition entre la première et la deuxième personne : en regard de l'a de la diphthongue au vient se placer un e, lequel provient probablement de l'a par l'influence euphonique de l'i précédent (\$ 92 \cdot).
  - <sup>2</sup> D'après l'analogie des verbes en 3'-u (voyez ci-dessus, p. 120).
- 3 «Je fais lécher», de la racine lih, qui fait au présent léh-mi «je lèche», duel lih-vés, pluriel lih-més.
- <sup>4</sup> Nous citons le futur, parce que l'aoriste, dans les verbes lithuaniens de la dixième classe, n'appartient pas aux temps généraux.
- 6 C'est la quatrième conjugaison de Mielcke, avec jéthou « je cherche » pour modèle (sixième classe de Schleicher).
  - Voyez ci-dessus, p. 120.
- <sup>7</sup> Comparez l'imparfait sanscrit á-râm-ayâ-ma «nous fimes reposer» (pour d-arâmayâma), de la racine ram «reposer» précédée du préfixe d.

#### FORMATION DES TEMPS.

#### PRÉSENT.

## \$ 507. Formation du présent.

Le langage n'a pas besoin d'un exposant spécial pour marquer le présent : celui-ci est suffisamment indiqué du moment qu'il n'y a point de signe exprimant le passé ou le futur. Aussi le sanscrit et les idiomes congénères se contentent-ils, au présent, d'unir les désinences personnelles à la racine.

La flexion du présent se fait à l'aide des désinences primaires. La racine reçoit les élargissements qui caractérisent, dans les temps spéciaux, les différentes classes de conjugaison !. On peut comparer, comme exemple de la première conjugaison principale (\$ 493), le sanscrit váḥāmi «je transporte» avec les formes qui y correspondent dans les autres langues indo-européennes ?:

#### SINGULIRA.

| Sanscrit.             | Zend.            | Arménien.           | Grec.               | Latin.    |
|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| váh-á-mi <sup>3</sup> | vaș-A-mi         | wa <del>s-c-m</del> | ĕχ <del>-ω</del> -' | veh-o-'   |
| váḥ-a-si              | va <b>ș-a-hi</b> | waș-e-s             | έχ-eι-s *           | veh-i-s 5 |
| váķ-a-ti              | vaș-ai-ti        | waṣ-ê-'             | έχ-ε-(τ)ι           | veh-i-t   |

<sup>1</sup> Voyez \$\$ 109 et 493.

<sup>2</sup> L'arménien desqu's was em « je cours» me paraît être le congénère du sanscrit vál-d-mi. Tous deux impliquent l'idée du mouvement. Le q s est, comme le 5 s zend, le représentant ordinaire du & h sanscrit. Bötticher rapproche was de la racine sanscrite जा vag « aller » (Journal de la Société orientale allemande, t. IV, p. 362): on a vu, en effet (\$ 183°, 2), que le g sanscrit est quelquesois représenté en arménien par un s. Mais il serait surprenant que l'arménien eût perdu la racine se vah, qu'on retrouve dans toutes les langues de la famille.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur l'allongement de l'd, voyez \$ 434.

<sup>4</sup> Voyez \$ 448.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> En latin, l'affaiblissement de la caractéristique a en i est presque constant; en gothique, il n'a lieu que devant s et th. Voyez \$\$ 67 et 109., 1.

|                     | I ORMAI                          | I TON DEC       | I LI MII U.   |             |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                     | Gothique.                        | Lithuanien.     | Ancien slave. |             |
|                     | vig-a-'                          | weź-ù ¹         | veş-u-r       |             |
|                     | vig-i-8                          | weź-i 2         | ves-e-ši      |             |
|                     | vig-i-th                         | wė́ź-a-'        | res-e-ti      |             |
|                     |                                  | DUEL.           |               |             |
| Sanscrit.           | Zend.                            | Arménien.       | Grec.         | Latin.      |
| vá <b>ḥ-ā-vas</b>   | • • • • • • •                    |                 | • • • • • •   |             |
| váḥ-a- <b>ias</b>   | vaș-a-iô?                        |                 | έχ-ετ-ον 3    | • · · · · • |
| vá <b>ḥ-a-tas</b>   | va <b>ṣ-a-lố</b>                 | • • • • • • • • | έχ-ε-τον      |             |
|                     | Gothique.                        | Lithuanien.     | Ancien slave. |             |
|                     | vig-ôs *                         | węź-a-wa        | ves-e-vê      |             |
|                     | vig-a-ts                         | wė́ż-a-ta       | ves-e-la      |             |
|                     |                                  | •               | ves-e-ta      |             |
|                     |                                  | PLURIEL.        |               |             |
| Sanscrit.           | Zend.                            | Arménien.       | Grec.         | Letin.      |
| vá <b>ḥ-â-mas</b>   | va <b>ș-â-m</b> ahi <sup>6</sup> | waș-e-mij '     | έχ-0-μες      | veh-i-mus   |
| váḥ-a <b>-ła</b>    | va <b>ș-a-l</b> a                | waș-b-ģ s       | έχ-ε-τε       | veh-i-tis   |
| vá <b>ḥ-a-nti '</b> | va <del>ș-ő n</del> ti           | waș-e-n         | έχ-0-ντι      | veh-u-nı    |
|                     | Gothique.                        | Lithuanien.     | Ancien slave. | •           |
|                     | vig-a-m                          | wėż-a-me        | veș-e-me      |             |
|                     | vig-i-th                         | wéż-a-te        | ves-e-te      |             |
|                     | vig-a-nd                         | • • • • • • • • | veş-u-nii.    |             |
|                     |                                  |                 |               |             |

\$ 508. Présent des verbes sid «être debout», grd «sentir».

# Parmi les verbes sanscrits de la première conjugaison prin-

- <sup>1</sup> Venant de weźm (\$ 436, 1).
- <sup>2</sup> Wet-l pour wet-a-i, venant de wet-a-si (\$ 448).
- 3 Pour έχ-ε-τος (\$ 97).
- 4 Pour vig-a-vas (\$ 441).
- <sup>5</sup> Est remplacé par le singulier.
- · Vaşdmahi, comme dans le dialecte védique: váḥāmasi (\$ 439).
- 7 Voyez \$ 440.
- 8 Voyez \$ 449.
- 9 Voyez \$ 458.

cipale, तिस्नाम tisiâmi « je suis debout » mérite un examen particulier. Il vient de la racine sià et appartient proprement à la troisième classe, qui prend le redoublement . Mais il s'en éloigne en ce qu'il abrége son à radical dans les temps spéciaux 2, et en ce qu'il prend un i, au lieu d'un a, dans la syllabe réduplicative. De là les formes tisia-si « tu es debout », tisia-ti « il est debout », au lieu de tasià-si, tasià-ti, ainsi qu'on devrait s'y attendre d'après l'analogie de dádà-si, dádà-ti. Comme l'a (devenu bref) de sià est traité exactement de la même manière que la caractéristique a de la première classe, comme d'ailleurs l'accent reste toujours sur la syllabe initiale 3, les grammairiens indiens ont rangé sià parmi les racines de la première classe; ils divisent donc ainsi : tisi-a-si, tisi-a-ti, en disant pour toute explication que tisi s'est substitué à sià. Ils expliquent de même le présent gigrami « je sens » de la racine grà.

Le double affaiblissement que les formes comme tissa-si, gigra-si éprouvent dans leur syllabe réduplicative et dans leur syllabe radicale, est dû, je crois, aux deux consonnes initiales de siâ, grâ; la syllabe réduplicative se trouvant déjà longue par position, ces mots, pour ne pas prendre une pesanteur excessive, ont diminué le poids de la première voyelle et abrégé la seconde. Le zend histahi « tu es debout », histaiti « il est debout » obéit au même principe. A cause de la surcharge produite par la syllabe réduplicative, le latin sistis, sistit, sistimus, sistitis a également affaibli l'à radical de stâ-re en i. Il en résulte que sistis a l'air d'appartenir à la troisième conjugaison; mais ce n'est là qu'une apparence, car l'i de sisti-s représente l'a radical de ttéla-si, tandis que le signe distinctif de la troisième conjugaison, c'est l'insertion d'un i non radical entre la racine et la

<sup>1</sup> Voyez \$ 109 , 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cet a redevient long à la première personne, d'après la règle exposée \$ 434.

<sup>3</sup> Voyez \$ 109 1.

désinence personnelle. Le grec loln-\mu s'est mieux conservé, sous un rapport, que les formes correspondantes en sanscrit, en zend et en latin; malgré la syllabe réduplicative et les deux consonnes de la racine, il a maintenu longue la voyelle radicale; s'il l'abrége au duel et au pluriel, ainsi que dans tout le moyen, c'est en vertu d'une loi générale, que nous avons exposée plus haut (\$ 480 et suiv.).

Le redoublement de tisiâmi est d'un genre particulier : il en sera traité plus tard (\$ 599). Contentons-nous ici de mentionner le latin testis, qui contient la même sorte de redoublement, en supposant que ce mot dérive, comme je le crois, de notre racine.

\$ 509. Les racines bû et as «être». — Autres racines remplissant le rôle de verbe substantif.

Le sanscrit et la plupart des idiomes congénères ont deux racines pour le verbe substantif. L'une est \$\frac{\pi}{6}\tilde{u}\$, en zend \$\pi\tilde{u}\$. Elle appartient à la première conjugaison principale (classe 1): elle prend, par conséquent, la caractéristique a dans les temps spéciaux, et frappe la voyelle radicale du gouna. L'autre est la racine \$\frac{\pi}{u} as\$, qui appartient à la deuxième conjugaison principale (classe 2). En sanscrit et en zend, as ne s'est conservé, comme verbe isolé, que dans les temps spéciaux et au parfait : il est remplacé, aux autres temps, par \$\tilde{u}\$, qui a gardé sa conjugaison complète.

Dans la plupart des idiomes congénères, bû et as sont défectifs et se complètent l'un l'autre. En lithuanien, la racine correspondant à as n'est usitée qu'au présent de l'indicatif et au participe présent; il en est de même en slave. Le gothique tire de as, dont il affaiblit l'a en i, tout son présent de l'indicatif et

1 Testis serait celui qui se tient dehout, qui se lève pour quelqu'un ou quelque chose. Dans steti, le rapport des deux premières syllabes est renversé.

du subjonctif; sij, qui est la racine apparente d'un certain nombre de formes i, dérive lui-même de un as. La racine bû, dans le sens de «être», manque tout à fait en gothique; elle a pris, dans cette langue, l'acception de «demeurer»<sup>2</sup>. Au contraire, le haut-allemand a gardé des restes de la racine un bû avec le sens «être»: ce sont bi-m «je suis», bi-s ou bi-st «tu es», bir-u-mês «nous sommes», bir-u-t «vous êtes». D'autre part, is-t «il est» et s-i-nt «ils sont» répondent à una dsti et una sánti. De un as vient aussi le subjonctif si «que je sois» (en sanscrit unu syâm) et l'infinitif sin «être».

Outre les racines as et bû, les langues germaniques ont aussi appelé au rôle de verbe substantif la racine sanscrite vas « demeurer ». Le prétérit vas et son subjonctif vésjau 4, l'infinitif visan et le participe présent visands remplacent, en gothique, les formes qui manquent aux deux autres racines 5.

Nous rappellerons à ce propos deux autres racines qui peuvent remplir l'office de verbe substantif. Le sanscrit donne quelquefois à la racine sià « se tenir debout » le sens abstrait « être »; il a donc en quelque sorte devancé les langues romanes, qui composèrent à l'aide des trois racines sta, es et fu la conjugaison de leur verbe substantif. On trouve aussi, en sanscrit, le verbe às « être assis » employé dans l'acception abstraite « être ». Exemples:
gatasattvà(s) ivà "satê « dementes quasi sunt »; àyusmân âstâm

<sup>1</sup> Voyez \$ 511, remarque 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La troisième personne best-i-th «il demeure» représente le sanscrit béo-a-ti (pour bé-a-ti, venant de bast-a-ti) «il est». Voyes Grimm, Grammaire allemande, 3° édition, t. I, p. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est par abus qu'en allemand moderne cette forme sint a fini par s'introduire aussi à la première personne (wir sind).

<sup>4</sup> De là l'alternand moderne ich war «j'étais», ich ware «que je susse».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Au contraire, le présent visa a conservé le sens «je reste». Sur l'affaiblissement de l'a en i, dans visa, visan, visands, voyez \$ 109°, 1.

<sup>\*</sup> Nalas, XVI, vers 30. [La double apostrophe placée devant "saté indique, sui-

ayam «longævus esto ille". Peut-être le verbe as n'est-il luimême qu'une abréviation de la racine âs. Il est vraisemblable, en effet, que l'idée abstraite «être" n'a jamais été dans aucune langue le sens primitif d'un verbe. L'abréviation de âs en as, qui lui-même se réduit à un simple s devant les désinences pesantes (\$480), s'expliquerait aisément dans un verbe si fréquemment employé: il est naturel qu'on cherche à alléger un mot dont on a besoin à tout instant.

La fréquence de l'emploi peut produire des effets de deux sortes. D'une part, le mot s'use, il se simplifie le plus qu'il est possible; mais, d'un autre côté, comme il est constamment prononcé, sa flexion, en s'imposant à la mémoire, échappe à la destruction. L'un et l'autre fait se vérifient pour le verbe substantif, car sum est en latin, avec inquam, le seul verbe qui ait conservé son m au présent. De même, en gothique et jusque dans l'anglais et dans l'allemand d'aujourd'hui, le signe de la première personne du singulier et celui de la troisième personne du pluriel ont survécu dans les seules formes im, am, bin (venant de bim) « je suis » et dans sind « ils sont ».

## \$ 510. Présent du verbe bû «être».

La racine sanscrite  $b\hat{u}$  appartient à la première classe : elle prend, en conséquence, le gouna et insère la caractéristique a devant la désinence personnelle a. A cause de cet a,  $b\hat{u}$  (= bau) devient bav, et c'est sous cette forme que nous trouvons la racine en question dans tous les temps spéciaux. Du sanscrit bav, du zend bav, je rapproche le vieux haut-allemand bir (ou pir), dans bir-u-mes, bir-u-t, bir-u-n: nous avons déjà fait observer

vant le système de transcription adopté par l'auteur, qu'une voyelle longue s'est combinée avec la voyelle finale du mot précédent. *Ivâ "saté* est pour ira disaté. — Tr.]

<sup>1</sup> Urvasi, édition Lenz, page 92, ligne 8.

<sup>2</sup> Voyez \$ 109', 1.

que les semi-voyelles permutent fréquemment entre elles et que notamment le v se change volontiers en r ou en  $l^1$ . L'u de bir-u-mês, bir-u-t est un affaiblissement pour a (§ 7), et l'i de la syllabe radicale bir est un autre affaiblissement encore plus fréquent de la même voyelle (§ 6). D'après l'analogie du pluriel, nous devrions avoir au singulier birum, birus, birut; mais la deuxième syllabe a été éliminée, de sorte que bim est avec bdvâmi à peu près dans le même rapport que malo avec son primitif mavolo.

Les subjonctifs archaïques latins fuam, fuas, fuat, fuant supposent un indicatif fuo, fuis, fuit, qui sans doute a existé autrefois, et qui est au sanscrit bávâmi, bávasi, bávasi ce que veho, vehis, vehit est à váḥâmi, váḥasi, váḥati. D'un autre côté, le parfait archaïque fuvi suppose un présent fuvo, qui ressemble encore
plus à bávâmi. Je regarde le v de fuvi comme étant sorti de l'u,
par un développement analogue à celui qui nous a donné en
sanscrit le parfait babûva, l'aoriste ábûvam, et en lithuanien
l'aoriste buwaú².

Je fais suivre le tableau comparatif du présent de la racine 6û, en sanscrit, en zend, en vieux haut-allemand et en grec:

#### SINGULIER.

| Sanscrit.        | Zend.       | Vieux baut-allemane | i. Grec.          |
|------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| báv-å-mi         | bav-å-mi    | bi-m                | φύ-ω <u>-</u> '   |
| báv-a-si         | bav-a-hi    | bi-s *              | φύ-ει-ε           |
| <b>bá</b> v−a-ti | bav-ai-ti   | • • • • • •         | <b>φύ-ε-(τ)</b> ι |
|                  | 1           | DU <b>EL.</b>       |                   |
| báv-å-vas        | • • • • • • |                     |                   |
| báv-a-tas        | bav-a-iô i  | • • • • • • •       | φύ-ε-τον          |
| báv-a-tas        | bav-a-tô    |                     | QU-8-700          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyes \$ 20. Compares aussi Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, II, colonne 325.

ш.

g



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je ne crois donc pas qu'il faille identifier la syllabe vi de fuvi avec celle de amavi.

<sup>3</sup> Ou bist (\$ 448).

#### PLURIEL.

| Sanscrit. | Zend.      | Vieux haut-allemand. | Gree.            |
|-----------|------------|----------------------|------------------|
| báv-4-mas | bav-å-mahi | bir-u-mês            | Ø6-0-μες         |
| báv-a-ia  | bav-a-ta   | bir-u-t              | <b>⊘ύ−ε−τε</b>   |
| báv–a-nti | bav-ai-nti | 1                    | <b>φύ-0-ντι.</b> |

### \$ 511. Présent du verbe as «être».

Il est inutile de donner ici un modèle de la deuxième conjugaison principale (la conjugaison en  $\mu$ 1 du grec). Nous en avons déjà donné plusieurs aux \$\$ 480 et suivants.

Nous placerons cependant ici le présent du verbe substantif, parce que ce verbe donne lieu à plusieurs observations en gothique. C'est le seul qui, dans cette langue, appartienne à la conjugaison en question. Nous plaçons en regard le présent sanscrit, zend et arménien du même verbe<sup>2</sup>.

|           | SIN     | GULIER.   |           |
|-----------|---------|-----------|-----------|
| Senscrit. | Zend.   | Arménien. | Gothique. |
| de-mi     | ah-mi   | e-m       | i-m       |
| á-si      | a-hi    | e-s       | i-s       |
| ás-ti     | aś–ti   | ė         | is-1      |
|           | PL      | URIEL.    |           |
| s-mas     | h-mahi  | e-mģ      | sij-u-m   |
| s-ta      | é-ta    | ê-ģ       | sij-u-th  |
| s-á-nti   | h-ĕ-nti | e-n       | s-i-nd.   |

Remanque 1. — Le présent du verbe auxiliaire «être» en gothique. — On voit sans peine que les formes plurielles sij-u-m, sij-u-th ne joignent

Les formes birint, birent, birent et bint, que Notker emploie à la deuxième personne du pluriel, se sont, je crois, introduites per abus dans cette personne; elles appartiennent à la troisième, où birint correspond très-hien au sanscrit biavanti. La forme bint a éprouvé la même mutilation que le singulier bim, bis. Au sujet de ce changement de personne, nous rappellerons ce qui s'est passé en allemand moderne, où sind «ils sont» a pris aussi le sens de «nous sommes».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez \$ 480.

pas immédiatement les désinences personnelles à la racine : ces formes ne devraient donc pas, à la rigueur, figurer ici. On eu peut probablement dire autant de la deuxième personne du duel, dont il ne reste pas d'exemple, mais qui serait sans doute sij-u-ts. La première personne du duel est sijé!

Quant à la syllabe sij 2, je ne crois pas qu'il faille lui attribuer une autre origine qu'à im (qui a perdu son s radical) et à sind. Il y a accord entre sij et sind, en ce que tous deux ont perdu la voyelle qui se trouvait à la tête du mot. Je rattache sij au potentiel sanscrit sydm (= sidm): le gothique diffère seulement du sanscrit en ce qu'il a inséré un i devant le i. Il semble, en effet, que le gothique ne supporte pas un j précédé d'une consonne initiale : c'est ainsi que le thème numéral thri «trois» fait au génitif thrij-t et au nominatif-accusatif neutre thrij-a (\$ 310). Pour la même raison nous avons sijan et non sjan en regard du potentiel स्याम sydm dque je sois ». D'après cette explication, le s seul serait radical et ij serait l'expression d'un mode. Mais la langue gothique, telle qu'elle nous est parvenue, n'a plus conscience de l'origine de la syllabe sij, qu'elle traite comme une racine : au subjonctif, sij prend la caractéristique a<sup>3</sup>, avec laquelle vient se combiner un nouvel i comme expression du mode; à l'indicatif, il prend la même voyelle u qui s'insère régulièrement au prétérit, entre la racine et la désinence personnelle.

Remanque 2. — Effet du poids des désinences personnelles sur la voyelle radicale, dans les langues romanes 4. — Les langues romanes également se montrent sensibles à l'effet exercé sur la racine par le poids des désinences personnelles. Le rapport qui existe en français entre tenons et tiens s'explique par le même principe que celui qui existe en grec entre δίδομεν et δίδωμι 5. La troisième personne du pluriel suit l'analogie du singulier, en ce qui concerne la voyelle radicale, parce qu'elle a, comme le singulier, une désinence plus légère que la première et la deuxième personne du pluriel : en français, par exemple, la désinence est muette; on peut comparer tiennent à tenons et tenez.

<sup>1</sup> Pour sij-u-va. Voyez \$ 441.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On retrouve cette même syllabe au subjonctif sij-au, sij-ais, etc.

<sup>3</sup> Voyez \$ 1094, 1.

Il faut rapprocher cette remarque du \$ 492. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J'ai déjà indiqué ces faits dans les Annales de critique scientifique, 1827, p. 261; Vocalisme, p. 16.

Diez, dans sa Grammaire des langues romanes ', propose une autre explication: il suppose que le changement de voyelle dans tiens et tenons vient de la différence d'accentuation que présentent, en latin, les formes téneo et tenémus. Mais dans la troisième conjugaison l'accent ne change pas de place: néanmoins, l'espagnol a quiero et querimos et le français acquiers et acquérons '. Il se peut que l'i du français sais soit identique avec l'i du latin sapio; mais la suppression de cet i dans savons n'en devra pas moins être expliquée par la même cause qui a amené dans tenons la suppression de l'i adventice de tiens. C'est ainsi qu'en sanscrit la racine vas (deuxième classe) rejette son a radical dans les mêmes formes grammaticales où d'autres verbes de la même classe se débarrassent du gouna: उपमद् usmás «nous voulons» est avec le singulier विभिन्न vásmi «je veux» dans le même rapport qu'en français savons avec sais.

REMARQUE 3. — Les caractéristiques des classes servent-elles à exprimer l'idée du présent? — Je ne crois pas que dans la conjugaison il faille attribuer au gouna une valeur grammaticale<sup>3</sup>. Il sert simplement, selon moi, à renforcer et à soutenir les voyelles légères i et u, tandis que l'a lui-même, étant la plus pesante des voyelles, n'a pas besoin d'un secours étranger.

Pott regarde le gouna, au présent et à l'imparfait, comme l'expression de la continuité de l'action 4. Mais pourquoi alors y a-t-il des verbes avec un i ou un u radical qui gardent le gouna presque à tous les temps et à tous les modes? On trouve des verbes de cette sorte non-seulement en sanscrit, mais dans les langues congénères de l'Europe (dans celles du moins qui ont sauvé les diphthongues résultant du gouna): ainsi les racines grecques λιπ et Φυγ, qui ont le gouna au présent λείπω et Φεύγω, le gardent dans toute leur conjugaison, excepté à l'aoriste έλιπον et έθυγον<sup>5</sup>.

Si l'aoriste second nous présente la voyelle radicale pure, je ne voudrais pas davantage en chercher la raison dans la signification de ce temps. En effet, l'aoriste second n'a pas d'autre sens que l'aoriste premier, lequel garde le gouna quand le verbe en est pourvu dans le reste de sa conjugaison. La vraie cause est, selon moi, que l'aoriste second aime générale-

- 1 I, page 168. [Comparez la deuxième édition, I, page 81, note. Tr.]
- <sup>2</sup> Cette remarque se trouve déjà dans l'excellent écrit de Fuchs, Mémoires pour servir à l'étude des langues romanes, p. 18.
  - <sup>3</sup> En d'autres termes, le gouna ne modifie pas le sens du verbe. Tr.
  - Recherches étymologiques, 1" édition, t. 1, p. 60.
  - <sup>5</sup> Au parfait λέλοιπα, le gouna subsiste, avec o au lieu de l'ε (\$ 26, 2).

ment à conserver la forme primitive de la racine : aussi la voyelle qu'il nous présente est-elle tantôt plus légère et tantôt plus pesante que celle des autres temps; il fait, par exemple, ἔτραπου, quand, au contraire, l'aoriste premier et l'imparfait font ἔτρεψα et ἔτρεπου. Si nous avons donc les aoristes ἔλιπου, ἔφυγου, ἔτυχου en regard des imparfaits ἔλειπου, ἔφευγου, ἔτευχου, on ne peut pas dire, pour expliquer cette différence, que l'aoriste indique l'action momentanée et l'imparfait l'action continue, et que le gouna est l'expression symbolique de la durée.

A un point de vue plus général, je ne crois pas que la langue ait besoin d'exprimer par un signe particulier la durée d'une action. Il s'entend de soi que chaque espèce d'acte, non moins que chaque espèce de repos, exige un certain laps de temps. Quand je dis «il mange, il boit, il dort, il est assis », on sait bien qu'il n'est pas question d'une action instantanée : il en est de même quand je dis «il mangeait, il buvait, il dormait, il était assis [pendant que se faisait telle ou telle autre action]. Je ne puis donc pas souscrire à cette opinion de Pott que les temps spéciaux prennent, à l'exclusion des autres temps, les caractéristiques des classes, parce qu'ils ont à exprimer une action qui se prolonge. Pourquoi le sanscrit aurait-il inventé neuf formes différentes pour symboliser la durée? et pourquoi, parmi ses dix classes de conjugaison , y en aurait-il une privée de tout complément étranger? Je crois plutôt que les caractéristiques ont appartenu, dans l'origine, à tous les temps, et qu'à une époque plus récente, quoique antérieure à la séparation des idiomes, elles ont été éliminées de certains temps, dont la structure ne se prétait pas à leur maintien. Ainsi l'aoriste 3 et le futur les auront rejetées parce qu'ils s'adjoignaient le verbe substantif; on a dit, en conséquence, dâsyâmi et δώσω, au lieu de dadâsyâmi et διδώσω. Au parfait, c'est le redoublement qui aura été cause de cette élimination; on a préféré, par exemple, δέδειγμαι à une forme δεδείχνυμαι. La grainte de surcharger le verbe a été jusqu'à faire retrancher, en sanscrit, la désinence personnelle; ainsi à la deuxième personne du pluriel du parfait actif, on a ZZM dadréá «vous avez vu», en regard du grec δεδόρκ-α-τε.

\$ 512. Tableau comparatif du présent moyen.

Il a déjà été question (\$ 466 et suiv.) des désinences du

- 1 C'est-à-dire le présent et l'imparfait, avec les modes qui en dépendent.
- 1 Voyez \$ 109 .
- 3 Nous parlons ici de l'aoriste premier, qui est le plus généralement usité.

moyen. Nous avons vu, à ce sujet, que le présent moyen sert également de passif en grec. En gothique, nous trouvons les formes du moyen presque toujours employées dans le sens du passif. Comme modèle de la première conjugaison principale, nous prendrons le verbe bar « porter » (classe 1); pour la seconde conjugaison, le verbe tan « étendre » (classe 8):

|                             | SINGUL            | JER.                                   |                     |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Sanscrit.<br><i>Bár-é</i> 1 | Zend.<br>bair-ê ² | <sub>Grec</sub> .<br><b>Θ</b> έρ-ο-μαι | Gothique.           |
| bár−a- <b>s</b> ê           | bar-a-hê          | (Φέρ-ε-σαι)                            | bair-a <b>-ṣa ^</b> |
| bár-a- <b>tê</b>            | bar-ai-tĉ         | <b>φέρ-ε-ται</b>                       | bair- <b>a-da</b>   |
| •                           | DUE               | iL.                                    |                     |
| bár-å-va <b>ķé</b>          |                   | <b>⊘ερ-ό-μεθον</b>                     |                     |
| Bár−êiê ¹                   |                   | φέρ-ε- <del>σθ</del> ον '              |                     |
| bár-été                     | • • • • • • •     | φέρ <del>-ε-σθον</del>                 |                     |
|                             | PLUR              | ISL.                                   |                     |
| bár-á-mahé '                | bar-A-maidë       | <b>Θερ−ό-μεθα</b>                      |                     |
| bár-a-dvê *                 | bar-a-dwê?°       | φέρ-ε-σθε                              |                     |
| bár-a-ntê                   | bar-ai-ntê        | φέρ-ο <del>-ντ</del> αι                | bair–a-nda.         |
|                             |                   |                                        |                     |

- Venant de Bar-d-mé (\$\$ 467 et 473).
- <sup>9</sup> Sur le ai de la racine, voyez \$ 41, et sur le ai du gothique hairaps, \$ 82.
- 3 Est remplacé par la troisième personne.
- Les désinences pa, da, nda sont des formes mutilées pour pai, dai, ndai (\$ 466). Remarquez que dans bair-a-pa, bair-a-da la caractéristique s'est conservée sous sa forme primitive.
- Les formes barété et barêté sont pour bar-a-dié, bar-a-dié, qui régulièrement auraient dû faire bardé, bardé. Mais dans toute la première conjugaison principale, cet d s'est affaibli en  $\ell$  (= a + i), ou bien l'd de la désinence s'est changé en i ou i, et a donné un  $\ell$  en se combinant avec la caractéristique a. Sur l'origine probable des désinences dié, dié, voyez \$\$ 474 et 475.
  - Voyez \$\$ 474 et 475.
- <sup>7</sup> Venant de bar-a-madé (\$ 472). Avec la désinence zende maidé s'accorde d'une manière remarquable la désinence irlandaise maid ou maoid, par exemple dans dagh-a-maid ou dagh-a-maoid «nous brûlons» = sanscrit dáh-á-mahé, venant de dáh-á-madé.
  - Probablement pour bar-a-ddvé (SS 474 et 475).
  - Je ne connais pas d'exemple de la désinence divé; mais on peut la supposer

#### SINGULIER.

| Senscrit.                   | Grec.       |
|-----------------------------|-------------|
| tan-v-ê' (de tan-u-mê')     | τάν-υ-μαι   |
| tan-u-śé                    | τάν-υ-σαι   |
| tan-u-lê                    | τάν-υ-ται   |
| etel.                       |             |
| tan-u-váhé                  | ταν-ύ-μεθον |
| tan-v-ã iề                  | τάν-υ-σθον  |
| tan-v-ấtề                   | τάν-υ-σθον  |
| PLURIPL.                    |             |
| tan-u-máḥê (de tan-u-madê)  | ταν-ύ-μεθα  |
| tan-u-d'oé'                 | τάν-υ-σθε   |
| tan-v-áté (de tan-v-anté) 1 | τάν-υ-νται. |

REMARQUE 1. — Le présent moyen en zend. — En zend, tan, s'il est conjugué d'après la même classe, doit faire à la deuxième et à la troisième personne du singulier tan-li-bl (\$\$ 41 et 52), tan-li-tl<sup>2</sup>, et à la première et à la deuxième personne du pluriel tan-u-maidle, tan-u-divle. La troisième personne du pluriel serait sans doute tan-u-aitle ou tan-v-aintle, suivant que le zend conserve ou rejette la nasale. Il y a des exemples qui montrent que le zend peut supprimer la nasale, comme le sanscrit. Au sanscrit utellé éladit correspond le zend propose sénhaiti n'ils enseignent», et au moyen utellé idialité correspond personne de phanties éladité. D'un autre côté, le sanscrit, au moyen, conserve quelquesois la nasale dans la deuxième conjugaison principale; exemple : déinvanta, pour la forme plus usitée déinvata. — A la première personne du singulier, le zend a tan-uy-l, avec un y euphonique (\$ 43).

REMARQUE 2. — La forme moyenne védé, en ancien slave. — Autres dé-

d'après l'analogie de la forme secondaire divêm. Voyez Burnouf, Yaçna, notes, p. 38.

<sup>1</sup> Voyez \$5 458 et 459. Nous avons donné plus haut (\$ 488) un tableau de la conjugaison de l'actif pour un verbe de la même classe ou d'une classe très-voisine.

— Au sujet de l'accentuation, voyez \$ 492 et Système comparatif d'accentuation, \$ 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'après le modèle de kërë-ndi-té «il fait».

<sup>3</sup> Voyez Burnouf, Yaçna, p. 480.

bris du moyen dans cette langue. — Il y a, en ancien slave, une forme moyenne unique en son genre, savoir EtAt véd-é, qui est fréquemment employée, selon Miklosich<sup>1</sup>, comme forme secondaire de vémi (pour védmi) «je sais ». C'est ce savant qui a d'abord reconnu dans védé un moyen. Si l'on fait abstraction du gouna, que le verbe slave dont il s'agit, différent en cela du verbe sanscrit, conserve au moyen, ainsi qu'au duel et au pluriel de l'actif<sup>2</sup>, EtAt véd-é répond très-bien au sanscrit vid-é. Comme le sanscrit, le slave a perdu le m de la première personne. C'est là, avec beaucoup d'autres faits mentionnés précédemment<sup>3</sup>, une raison de croire que le slave s'est détaché du sanscrit postérieurement aux autres idiomes européens.

Si pourtant BRAR védé était, comme l'admet Miklosich, la seule trace que le moyen eût laissée en slave, on serait autorisé à douter de son identité avec le sanscrit vidé . Mais je crois avoir découvert en slave encore d'autres formes de moyen, notamment dans la conjugaison qui joint, au présent, les désinences personnelles immédiatement à la racine. Je regarde, par exemple, comme appartenant au moyen, la deuxième et la troisième personne de l'aoriste, comme da-s-tit «tu donnas, il donna», ja-s-tit «tu mangeas, il mangea», bū-s-ti «tu fus, il fut». A la deuxième personne, la désinence të répond, selon moi, à la désinence sanscrite ils (\$ 470) : en effet, le i sanscrit (\$ 12) est représenté en slave par T t; c'est ainsi qu'au sanscrit la de la deuxième personne du pluriel répond, en slave, té. Si l'on remplace la désinence moyenne ids par sa forme abrégée las, on arrive très-aisément à la forme slave të (\$ 421). A la troisième personne du singulier, TZ të répond au ta sanscrit, au to grec; on peut comparer AACT3 da-s-tŭ wil donna » aux aoristes sanscrits comme á-yd-s-ta (racine yd "aller")".

- 1 Théorie des formes de l'ancien slave, 2° éditic..., \$ 252.
- <sup>2</sup> Par exemple dans vé-vé « nous savons tous deux », vé-mû « nous savons », véd-mit « ils savent ». Au contraire, en sanscrit, nous avons vid-vás, vid-más, vid-dati.
  - <sup>3</sup> Voyez ci-dessus, t. I, p. 17.
- 4 Il n'y a pas d'exemple du sanscrit vids; mais le moyen a eu autresois une plus grande extension que dans le grec et le sanscrit tels qu'ils nous sont parvenus. Peutêtre même tous les verbes avaient-ils à l'origine un moyen.
- Exemple : das-te « vous donnex » (par euphonie pour dad-te) == sanscrit dat-ié (\$ 103).
- Dans la seconde édition de sa Théorie des formes de l'ancien slave (page 87),
   Miklosich suppose que les troisièmes personnes du singulier en të dérivent des formes

A la troisième personne du pluriel, il s'est également conservé en ancien slave des désinences moyennes, non-seulement à l'aoriste, mais encore plus fréquemment à l'imparfait. Ce sont les formes en âtu, qui correspondent très-bien aux formes sanscrites en ata et aux formes grecques en vro. On peut comparer moroumatz mog-o-santu " ails pouvaient " avec les aoristes moyens comme ádik-santa, en sanscrit, et comme édeix-oavro en grec. Le rapport entre mog-o-santu et l'actif mog-o-san est le même qu'entre ádik-santa, édeix-oavro et ádik-san, édeix-oav?.

### LES TROIS PRÉTÉRITS.

\$ 513. Emploi des trois prétérits en sanscrit. — Manières d'exprimer le parfait.

Ainsi que le grec, le sanscrit a, pour exprimer le passé, les formes de l'imparfait, de l'aoriste et du parfait. Mais il n'y attache pas, comme le grec, des nuances différentes : il les emploie toutes indistinctement soit dans le sens de l'aoriste, soit dans celui de l'imparfait grec.

actives en t, par l'adjonction d'une voyelle : il rappelle l'adjonction d'un a dans les neutres pronominaux comme tha-ta (= sanecrit ta-t), en gothique. Mais ce fait n'est pas isolé en gothique (\$ 18), au lieu qu'il le serait en ancien slave, quoique cette langue est de très-nombreuses occasions de sauver une consonne finale, en lui adjoignant une voyelle. On sait, en effet (\$ 92 "), qu'une loi phonique de l'ancien slave exige la suppression de toutes les consonnes qui se trouvaient primitivement à la fin d'un mot. En regard du génitif sanscrit nálias-as «du nuage», nous avons nebes-s «du ciel " (\$ 269); en regard du nominatif pluriel súnáv-as, nous avons sunov-e (\$ 274); en regard de l'instrumental pluriel bis, nous avons mi (en lithuanien mis). Pourquoi le slave n'a-t-il pas fait nebes-est, sunov-est? Je ne vois pas de raison pour admettre l'adjonction d'un & pour la seule désinence tu, d'autant plus qu'elle s'explique sans difficulté par la désinence sanscrite ta. — Quant au tu de da-e-tu «tu donnas», Miklosich suppose que c'est la désinence de la troisième personne qui s'est introduite ici par abus lans la deuxième. Il y a, en effet, des exemples de cette sorte de confusion; mais je n'en connais pas en slave, et il n'est pas nécessaire d'admettre que nous ayons ici une anomalie de cette espèce.

- 1 Voyez Miklosich, \$ 101, p. 87.
- <sup>2</sup> Sur l'aoriste premier, en ancien slave, voyez \$ 561 et suiv.

Le prétérit redoublé, qui répond, quant à la forme, au parfait grec, a le plus souvent le sens de l'aoriste l. Il n'existe pas de temps, en sanscrit, qui ait exclusivement pour emploi de marquer l'achèvement de l'action. Pour exprimer qu'un acte est accompli, le sanscrit a d'ordinaire recours à un tour particulier: il remplace l'actif par le passif, c'est-à-dire qu'il prend un participe correspondant par le sens et par la forme au participe latin en tus, et il le combine avec le verbe substantif 2. Voici quelques exemples de cette construction. Dans l'épisode de Sâvitrî 3, un personnage dit: «Tu es allée aussi loin qu'il fallait n, yâvad gamyam gatan tvayâ, littéralement « quoad eundum [erat], itum [est] a te n. Dans l'épisode de Nalas 4: «As-tu vu Nalas ? n, kaċċit dṛṣṭas tvayâ nalô « an visus a te Nalus ? n. Dans l'Urvasî de Kâlidâsa 5: «Tu as pris sa marche n gatir asyâs tvayâ hṛtâ « incessus ejus a te surreptus n.

Il arrive fréquemment aussi que pour indiquer l'achèvement de l'action, celui qui l'a accomplie est désigné comme en étant le possesseur. Ainsi una que uktavân asmi signifie «j'ai dit », littéralement « dicto-præditus sum » 6. Dans Urvasî 7, la question: « as-tu vu ma bien-aimée ? » est rendue par api drétavân asi mama priyâm, c'est-à-dire « an viso-præditus es mei amicam ? ».

Nos langues modernes qui, pour exprimer l'achèvement de

- L'auteur citera plus loin des exemples tirés des Védas, où l'on trouve le prétérit redoublé employé dans le sens du parfait grec. Voyes \$ 588. — Tr.
- <sup>2</sup> Ce deraier verbe est fréquemment sous-entendu, car le sanscrit l'omet le plus souvent qu'il peut.
  - 3 Diluvium oum tribus aliis Mahabharati episodiis. Savitri, V, 19.
  - 4 XII, 29.
  - Édition Lens, p. 66.
- Uktá est le participe passé du verbe vac «parler». Dans l'exemple suivant, drétavda se compose du suffixe vant (nominatif masculin van) et de dréta, participe passé du verbe dré «voir». Priyam est le régime à l'accusatif du verbe renfermé dans drétavan. Tr.
  - <sup>1</sup> Page 73.

l'action, se servent du verbe auxiliaire «avoir», n'emploient pas un autre procédé que le sanscrit : car le suffixe vant (dans les cas faibles, vat) sert à former des possessifs, et uktávant signifie «ayant parlé» comme virávant «ayant des héros»<sup>1</sup>. Au reste, les formes en tavant, quoiqu'elles semblent créées exprès pour rendre le parfait, sont aussi employées quelquesois dans le sens de l'imparfait ou de l'aoriste.

Les verbes neutres, en sanscrit, ont l'avantage de pouvoir employer les participes en ta, soit avec le sens actif, soit (ce qui est la signification propre de cette forme) avec le sens passif. Le sens actif est de beaucoup le plus fréquent; nous le trouvons, par exemple, dans cette phrase : kva nu râgan gatô 'si (par euphonie pour gatas asi) « quone, rex! profectus es? ». Ainsi employée dans le sens actif avec un verbe neutre, la forme en ta représente toujours un parfait. Quant au sens passif, on ne le rencontre que dans les constructions impersonnelles, telles que l'exemple précité gatan tvayà « itum [est] a te », où le participe est toujours au singulier neutre.

# 5 514. Manières d'exprimer le plus-que-parfait en sanscrit.

Le sanscrit est absolument dépourvu d'une forme pour le plus-que-parfait. Là où l'on pourrait s'attendre à le trouver, la langue se sert d'un gérondif, qui a pour rôle d'exprimer la postériorité. Nous avons, par exemple, dans l'épisode de Nalas : dkrandamânân sansrutya gavênâ 'bisasâra ha « flentem postquamaudiverat cum-velocitate advenit igitur ». La traduction littérale serait « post-auditionem flentem ».

Le même gérondif sert aussi, quand il s'agit de l'avenir, à

Les grammairiens indiens supposent un suffixe primitif (avant, servant à former des participes passés actifs.

<sup>2</sup> XI, 26.

exprimer le futur passé. Exemple : kalam buddvá bavisyati¹ « que deviendra-t-elle quand elle se sera réveillée? », littéralement « après le réveil ».

Pour marquer le plus-que-parfait, le sanscrit emploie également le locatif absolu. Apakrânté nalé râgan damayanti....... abudyata<sup>2</sup> « postquam-profectus-erat Nalus, ô rex! Damayanti... expergefacta est » (littéralement « profecto Nalo »).

# \$ 515. Les trois prétérits sanscrits avaient-ils à l'origine des significations différentes?

Le sanscrit a-t-il, de toute antiquité, employé ses trois prétérits sans y attacher aucune différence de signification? Faut-il croire qu'il ait ainsi prodigué inutilement ses formes? Ou bien ces trois temps se distinguaient-ils à l'origine, comme en grec, par des nuances particulières, qui se sont effacées dans le cours du temps? Cette seconde supposition me paraît la plus vraisemblable. Si le corps des mots s'émousse et s'use à la longue, le sens n'est pas moins sujet aux altérations et aux dégradations. Pourquoi, par exemple, le sanscrit a-t-il un si grand nombre de verbes signifiant «aller»? Ils devaient désigner à l'origine les diverses variétés du mouvement, et l'on retrouve encore pour quelques-uns des traces de cette diversité. Ainsi le verbe sanscrit sarpami «je vais» a dû avoir le sens de «ramper», comme serpo, ἔρπω, car c'est d'après ce verbe que les Indous, ainsi que les Romains, ont nommé le serpent (sarpá-s, serpens, comparez le grec έρπετόν)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Nalas, X, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nalas, XI, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je crois pouvoir rapporter à la même famille la racine germanique slip, slif atraîner, glisser». En vieux haut-allemand, nous avons slifu, sleif, slijumés; en anglais, I slip. La forme gothique serait sans doute sleipa, slaip, slipum (le p primitif conservé invariable comme dans slépa = svápimi «je dors»). La forme slip suppose une métathèse de sarp en srap et le changement de r en l. Comme les semi-

Si les trois prétérits sanscrits se distinguaient d'abord par des nuances qui se sont effacées dans la suite, le prétérit redoublé avait sans doute le même rôle que son congénère le parfait grec; c'est-à-dire qu'il marquait l'action accomplie. Le redoublement n'étant pas autre chose à l'origine qu'une manière de renforcer l'idée, le langage aura opposé la racine redoublée, comme type de ce qui est achevé et accompli, à la racine non redoublée, qui exprime l'action inachevée et en voie d'accomplissement. Par le sens comme par la forme, le parfait est proche parent de l'intensif sanscrit, qui admet également le redoublement 1.

# \$ 516. L'imparfait et l'aoriste sanscrits avaient-ils à l'origine des significations distinctes?

Il nous reste à examiner s'il y a des raisons de croire que les deux prétérits à augment, qui remplissent en grec l'office d'imparfait et d'aoriste, avaient reçu dès l'origine des significations différentes et avaient été créés pour des emplois distincts.

Rien, dans la forme de ces temps, ne nous autorise à le penser. Le seul indice qu'on pourrait apercevoir, ce seraient les aoristes grecs comme ελιπον, εδων, comparés aux imparfaits ελειπον, εδίδων, et les aoristes sanscrits comme álipam<sup>2</sup>, ádâm, comparés à álimpam, ádadâm. On pourrait être tenté de regarder les premières formes comme les formes primitives, et de voir

voyelles permutent fréquemment entre elles, et comme une seule et même racine, en s'altérant diversement, a très-souvent donné naissance à plusieurs racines nouvelles, je serais tenté de rapporter encore à la même origine le verbe swip, swif « courir çà et là », en moyen haut-allemand swife, sweif, swifen.

<sup>1</sup> Pour donner à la syllabe réduplicative encore plus d'énergie, l'intensif la frappe du gouna (\$ 753 et suiv.).

Il ne faudrait pas croire que le sanscrit lip et le grec λιπ soient de même famille: la racine sanscrite signifie «oindre» et a pour dérivés, en grec, λίπος, ἀλείφω. Mais le rapport entre dipam et dlimpam est jusqu'à un certain point semblable à celui qui existe entre έλιπου et έλειπου; le verbe grec, pour s'alléger, se débarrasse à l'aoriste du gouna, comme le verbe sanscrit, au même temps, élimine la nasale.

dans leur brièveté et leur rapidité, comparée à la pesanteur de l'imparfait, l'expression de l'action instantanée l. L'aoriste, pourrait-on dire alors, se débarrasse du gouna et des autres caractéristiques, parce que, dans l'ardeur du récit, le narrateur ne se donne pas le temps de les prononcer; c'est pour une raison analogue que l'impératif sanscrit emploie, à la seconde personne du singulier, la forme verbale la plus faible, à cause de la rapidité naturelle du commandement <sup>2</sup>. Mais cette explication souffre de graves difficultés.

En premier lieu, cette sorte particulière d'aoristes comme ελιπον, εδων, dlipam, ádâm, est relativement rare, en sanscrit comme en grec. De plus, l'aoriste n'est pas le seul temps qui supprime les caractéristiques. Enfin, dans l'une et l'autre langue, l'aoriste a la plupart du temps une forme plus pleine que l'imparfait. On peut comparer, par exemple, l'aoriste sanscrit ádikiam (= εδειξα) avec l'imparfait ádiiam. lci les rapports sont renversés, et c'est l'imparfait qui est formé comme les aoristes précités álipam, ádâm.

Est-ce la sifflante de l'aoriste premier (ádik-sam, ĕdeix-σa) qui aurait pu lui donner sa signification particulière? Mais cette sifflante appartient, comme on le verra plus tard (\$542), au verbe substantif: ce verbe pouvait concourir aussi bien à la formation de tous les temps, et il sert, en effet, à en former plusieurs n'ayant aucun point de contact entre eux.

On peut donc affirmer que rien, dans la forme, n'implique une dissérence de signification entre l'imparsait et l'aoriste. Il ne s'ensuit pas que dès une époque très-reculée, et avant la séparation des idiomes indo-européens, l'aoriste et l'imparsait n'aient pu adopter des sens distincts : la langue a pu prositer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par action instantanée j'entends celle qui nous semble telle, soit parce qu'elle vient dans le récit s'ajouter à d'autres actions, soit pour tout autre motif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez, par exemple, vid-dí «sache» à vét-tu «qu'il sache», yung-dí «unis» à yuniktu «qu'il unisse».

de quelques divergences peu importantes, pour attacher à deux formes, primitivement équivalentes, des nuances de signification particulières. C'est un fait assez fréquent dans l'histoire des langues qu'une seule et même forme finisse par se scinder en plusieurs, et que chacune d'entre elles soit alors affectée à un usage spécial. Le nominatif sanscrit dâté 1, par exemple, signifie à la fois « donateur » et « devant donner »; mais le latin, de cette forme unique, en a tiré deux, en ajoutant encore un o à l'ancien thème. Il a réservé la formation nouvelle (daterus) pour le participe futur, tandis que l'ancienne (dator), restée plus près du type primitif, est toujours employée, ainsi que le grec dotte, comme nom d'agent.

#### IMPARFAIT.

\$ 517. Caractères de l'imparfait. — Tableau comparatif de l'imparfait en sanscrit et en grec.

Nous allons examiner successivement les trois prétérits.

Nous commencerons par celui que dans ma Grammaire sanscrite j'ai appelé le prétérit augmenté uniforme, pour le distinguer de l'autre prétérit à augment, qui admet sept formations différentes<sup>2</sup>. Nous emploierons ici les termes d'imparfait et d'aoriste, quoiqu'ils éveillent l'idée d'une différence de signification qui n'existe pas en sanscrit.

Le temps sanscrit qui répond, quant à la forme, à l'imparfait grec, présente les caractères suivants. Pour exprimer l'idée du passé, il se fait précéder de la voyelle a, laquelle reçoit toujours l'accent tonique<sup>3</sup>; il a la caractéristique de la classe; enfin, il

<sup>1</sup> Thème dátār (\$ 144).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quatre de ces formations répondent plus ou moins, en grec, à l'aoriste premier; les trois autres répondent à l'aoriste second.

<sup>3</sup> Il en est de même à l'aoriste.

a les désinences émoussées ou secondaires (\$ 430), probablement à cause de la surcharge résultant de l'augment.

Comme exemple de la première conjugaison principale, on peut comparer ábar-a-m «je portais »¹ avec εφερ-ο-ν; comme exemples de la deuxième, ádadâ-m «je donnais » avec εδίδω-ν, ástṛ-ṇav-am² «je répandais » avec εσίδρ-νῦ-ν, et ákrt-ṇâ-m «j'achetais » avec ἐπέρ-νā-ν. On a donné plus haut (\$\$ 481, 485 et 488) le tableau de l'imparfait de ces trois verbes. Nous nous contenterons donc de présenter ici le tableau de ábar-a-m, εφερ-ο-ν.

| SINGULIER. |              | DUI        | IL.           | PLURIEL.           |            |
|------------|--------------|------------|---------------|--------------------|------------|
|            |              |            |               |                    | _          |
| Sanscrit,  | Gree.        | Sanscrit.  | Grec.         | Sanscrit.          | Grec.      |
| ábar-a-m³  | £000-0-0     | ábar-d-va  | • • • • • • • | ábar- <b>d-m</b> a | έφέρ-ο-μεν |
| ábar-a-s   | tpep-e-s     | ábar-a-lam | έφέρ-ε-του    | ábar-a-ta          | έφέρ-ε-τε  |
| ábar-a-t   | έφερ-ε-(τ) 4 | ábar-a-tâm | έφερ-έ-την    | dbar-a-n           | έφερ-ο-ν.  |

# \$ 518. L'imparfait en zend. — Imparfaits zends ayant conservé l'augment,

A l'imparfait comme à l'aoriste, le zend supprime ordinairement l'augment. Il n'y a pourtant pas complétement renoncé; voici des exemples où il s'est conservé à l'imparfait : apërësad « il demandait » 5, abavad « il était », asanhad « il disait », paiti ahmâi adavata « il lui répondait », paiti ahmâi avasata • (même sens),

- ¹ Nons traduisons par «je portais», quoiqu'on puisse traduire aussi par «je portai, j'ai porté». La même observation s'applique aux formes sanscrites et sendes citées dans les paragraphes suivants. Tr.
  - <sup>2</sup> Voyez \$ 437, remarque.
  - Noyez \$ 437, remarque.
  - 4 Voyez 5 461.
  - Vendidad, chapitre xviii. Mais pèrésad est beaucoup plus fréquent.
- Spiegel (De quelques interpolations dans le Vendidad, page 68) regarde ce verbe comme une forme secondaire du sanscrit vac. Je le rapporte au sanscrit नाजा sals acriera, que je regarde d'ailleurs lui-même comme de même origine que vac; en effet, c et s dérivent l'un et l'autre d'un k primitis. Voyez Glossaire sanscrit, édition de 1847, page 317.

addonta « ils pensaient », advaranta ou advarenta « ils couraient ». Ce dernier vient d'une racine dvar qui est probablement une altération du sanscrit tvar « se hâter », à moins qu'il n'y ait eu primitivement les deux racines tvar et dvar marquant l'une et l'autre le mouvement; on pourrait alors rapporter à cette dernière le sanscrit dvar (féminin) et dvara-m (neutre) « porte, entrée » ¹. La forme précitée addonta appartient à la racine sanscrite dyai « meditari » ², qui a perdu sa semi-voyelle, en sorte que le zend traite da comme étant la racine. Il faut qu'elle ait eu aussi l'acception « voir », car le mot doi-tra « œil » ³ en est dérivé; dans ce mot, la racine sanscrite dya ou dyai a perdu sa voyelle, vocalisé le y en i et frappé cet i du gouna.

## \$ 519. Conjugaison de l'imparfait en zend.

Il y a, en zend, des exemples assez nombreux de l'imparfait actif. Nous en citerons quelques-uns, qui feront connaître les désinences du temps en question.

Première conjugaison principale. — Singulier. Première personne : uṣbar-ĕ-m «je faisais sortir»; frâtwarĕś-ĕ-m ou frâtwĕrĕś-ĕ-m «je créais»; frâdaiśaêm «je montrais», pour frâdaiś-ayĕ-m = sanscrit prâdēś-aya-m «je faisais montrer» (§ 42).

Deuxième personne : frâdais-ayô « tu montrais »; kĕrĕ-nvô <sup>5</sup> « tu faisais ».

- <sup>1</sup> Voyez Glossaire sanscrit, page 179, et comparez *tőraṇa* (masculin et neutre) «porte».
  - થી તેંપ્રતાં (classe 1), ou plutôt તેંપ્રત (classe 4). Voyez \$ 10g \*, 2.
- 3 Le suffixe zend éra, co sanscrit tra, marque l'instrument à l'aide duquel on fait l'action exprimée par le verbe (\$816).
- <sup>4</sup> Comme la préposition sanscrite *pra* est ordinairement rendue en zend par *fré* avec un *d* long, il n'y a pas de raison pour supposer que *frétwaréé-ë-m* contienne un augment. Mais je crois bien reconnaître l'augment dans la forme *up-apayaṇha* « tu naissais » (\$ 469), où il serait difficile d'expliquer le premier a comme une simple voyelle de liaison. Comparez \$ 500.
  - Au lieu de kërënaus. Ainsi qu'il arrive souvent, à la caractéristique déjà contenue

Digitized by Google

Troisième personne : gas-a-d « il venait » = sanscrit agacc-a-t « il allait ».

Pluriel. Troisième personne : gasen « ils venaient »; baren « ils portaient ».

Comme exemples de la deuxième conjugaison principale, nous citerons :

Singulier. Première personne : dadanm « je posais, je faisais » = sanscrit ddadâ-m, grec ἐτίθη-ν; mrau-m¹ « je parlais ».

Deuxième personne: mrau-s «tu parlais».

Troisième personne : mrau-d² «il parlait»; kërë-nau-d «il faisait».

Au pluriel, ces deux derniers verbes feraient sans doute amrû-ma, amrû-ta (= sanscrit ábrû-ma, ábrû-ta) et kërë-nu-ma, kërë-nu-ta, comme en grec nous avons ἐσθορ-νυ-μεν, ἐσθορ-νυ-τε = sanscrit ástṛ-ṇu-ma, ástṛ-ṇu-ta. ll est plus difficile de conjecturer quelle serait la troisième personne du pluriel.

\$ 520. L'imparfait employé en zend comme subjonctif présent. — Emploi analogue du prétérit redoublé.

En ce qui concerne l'emploi de l'imparfait, il faut encore remarquer que le zend se sert très-fréquemment de ce temps comme de subjonctif présent, et que le prétérit redoublé est quelquefois employé avec le même sens. Il semble que dans ces constructions le passé soit envisagé par son côté négatif, c'est-à-dire comme niant la réalité présente, et que, par conséquent, il ait été trouvé propre à exprimer le subjonctif, qui manque également de cette réalité. C'est pour une raison du même dans le verbe est encore venue se joindre celle de la première classe, comme si nous avions en grec édeix-pu-es, au lieu de édeix-pu-s.

¹ La forme senscrite est ábrav-am. Comparez la contraction du sanscrit यदाम् प्रकvaux «oryzam» en कि कुछ yaum. Au sujet du b changé en m, voyez \$ 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces deux personnes supposent en sanscrit les formes ábrô-s, ábrô-t; mais nous avons, avec insertion irrégulière d'une voyelle de lisison. ábrav-t-s, ábrav-t-t.

ordre que le zend, là même où il emploie le subjonctif, exprime bien plus souvent l'action actuelle à l'aide de l'imparfait qu'à l'aide du présent. Pour la même cause, le conditionnel, en sanscrit, est pourvu de l'augment, et la relation conditionnelle, en allemand et en latin, est marquée par des temps du passé.

Voici des exemples de l'imparfait de l'indicatif employé en zend avec le sens du subjonctif présent : fraca kërëntën 1 « qu'ils découpent » = sanscrit ákrntan; dva vå nara anhen panéa vå « qu'ils soient deux hommes ou cinq »; yési anhad ûtravâ 2 « si c'est un prêtre »; yêsi anhad rafaistão « si c'est un guerrier »; yêsi anhad vástryő «si c'est un laboureur»; yêsi anhad spá «si c'est un chien » 3; yêşi vasên maşdayasna şanın raudayanın 4 « si les Maşdayaśniens (adorateurs d'Ormuzd) veulent cultiver la terre ». La conjonction yési, que nous trouvons dans la plupart de ces exemples, aime à être suivie d'un mode autre que l'indicatif, soit le potentiel, soit le subjonctif, ou bien elle se fait suivre de l'imparfait de l'indicatif comme représentant du subjonctif présent. On trouve aussi quelquesois, après yén, le parfait redoublé employé dans le même sens; exemples : yên môi yima nôid vîvise 5 «si, ô Yima, tu ne m'obéis pas »: yesi tûtava «s'il peut » ou (d'après Anquetil) «si on le peut».

\$ 521. L'imparfait après la particule prohibitive mâ, en sanscrit. — L'imparfait arménien.

Le sanscrit fait de ses deux prétérits augmentés un emploi qui se rapproche jusqu'à un certain point de ces constructions

Vendidad-Sådé, manuscrit lithographié, p. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous reviendrons plus loin (\$ 532) sur la désinence de anhad.

<sup>3</sup> Vendidad-Sådé, pages 230 et 231.

¹ Bidem, page 198. Je lis raudayanm au lieu de raudyanm; nous trouvons ailleurs (page 179) la leçon raudayên, qui contient deux autres fautes.

<sup>5</sup> Fargard 2.

zendes. L'imparsait et l'aoriste, précédés de la particule prohibitive mà, prennent le sens de l'impératif.

On a vu plus haut (\$ 449) que l'impératif prohibitif arménien, c'est-à-dire le temps qui après la négation mi prend la place de l'impératif, est très-probablement un ancien imparfait privé de l'augment. Abstraction faite de cette construction, l'arménien ne paraît avoir conservé qu'un seul imparfait simple, à savoir celui de la racine es «être » 1. Tous les autres imparfaits renferment la racine es 2, dont la siffiante est devenue un r à la troisième personne (êr) et s'est perdue partout ailleurs 3. Je fais suivre l'imparfait de berem «je porte », placé en regard de l'imparfait du verbe substantif:

| SINGULÍRR.       |                              |          | PLURIEL.                       |
|------------------|------------------------------|----------|--------------------------------|
| th bi<br>the bir | pbpth berêi<br>pbpthp berêir | -        | pbptue berêdê<br>pbpthe berêdê |
| tr êr            | բերեր berér                  | t-pr éin | բերէին beréin.                 |

\$ 522. Conjugaison de l'imparfait arménien.

L'é de beréaj « ferebamus » appartient à la fois à la caractéristique du verbe principal et au verbe auxiliaire annexe. La forme éaj « nous étions » suppose en sanscrit une forme comme ésâma; par l'insertion de la voyelle, éaj se trouve plus près du latin er-â-mus que du sanscrit ásma ou du grec Huev. Je considère l'i de éij « vous étiez » et de éin « ils étaient » comme un affaiblissement pour l'a; si l'on rétablit cet a, éan répondra trèsbien, sauf la suppression de la consonne radicale, au sanscrit ásan et au grec Hoav. Dans la deuxième et la troisième conju-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 183<sup>b</sup>, 2.

<sup>2</sup> Sauf, bien entendu, les formes dans lesquelles nous reconnaîtrons plus loin des aoristes.

Le σ de la racine sσ s'est perdu de même, en grec, à l'imparfait ñ», ñs, ñ, ñμεν, ñτε, ñτον, πτην.

gaison, le verbe auxiliaire annexe est moins visible: l'a de la deuxième conjugaison, en s'unissant avec le f é du verbe auxiliaire, donne uy ai; on a, par exemple, npumph orsaii « je chassais », pluriel orsaiaq. Après l'u de la troisième conjugaison, la voyelle du verbe auxiliaire disparaît complétement; exemple: ainui « accipiebam », pluriel ainuaq. Dans toutes les conjugaisons, on reconnaît clairement le verbe annexe à la troisième personne du singulier, où le r final ne peut appartenir à la désinence personnelle, mais doit être sorti de l'ancien s radical du verbe substantif (§ 183<sup>b</sup>, 2).

## \$ 523. L'aoriste en lithuanien.

L'aoriste lithuanien a une double origine. Dans les verbes primitifs, il répond à l'aoriste sanscrit (sixième formation); dans les verbes qui appartiennent à la dixième classe sanscrite (\$506), il répond à l'imparfait. Je fais suivre l'aoriste lithuanien raudó-jau «je pleurai», que je mets en regard de l'imparfait sanscrit drôdayam «je faisais pleurer».

| SINGULIER.                                          |            | DUBL.                                                    |                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Senserit.<br>áród-aya-m<br>áród-aya-s<br>áród-aya-t | raud-ője-i | Senscrit.<br>árôd-ayd-va<br>árôd-aya-tam<br>árôd-aya-tâm | Lithuanien. raud-ójō-wa raud-ójō-ta Comme au sing. |
|                                                     |            | PLUNIBL.                                                 |                                                    |

Sanscrit. Lithuanien.

á-rôd-ayâ-ma raud-ójō-me

á-rôd-aya-ta raud-ójō-te

á-rôd-aya-n Comme au sing.

- <sup>1</sup> D'accord avec Kurschat, je nomme maintenant ainsi le temps que Ruhig et Mielcke appellent le parfait.
  - 2 Voyez \$ 575.
  - \* Voyez ci-dessus, t. 1, p. 408, note 3.
  - 4 Voyez le présent du même verbe, \$ 109\*, 6

Remarque. — Explication de l'ō de l'aoriste lithuanien. — On peut se demander d'où provient l'ō qui, à l'aoriste lithuanien, précède immédiatement les désinences personnelles l. Il faut remarquer que cette voyelle, qui répond à l'a du présent, se trouve dans tous les verbes lithuaniens; on a, par exemple, lipō «il colla», lip-ō-te «vous collâtes». Au contraire, le présent fait limp-a «il colle», limp-a-te «vous collèz» le st probable qu'en allongeant la voyelle caractéristique qui précède la désinence personnelle, la langue a voulu faire mieux ressortir son prétérit, d'autant plus que le lithuanien a perdu la vraie expression du passé, savoir l'augment. Je n'hésite donc pas, malgré cet allongement, à voir dans lip-a-ú, lip-ō-me le représentant de l'aoriste sanscrit dip-a-m, à-lip-â-ma, de même que limp-ù, limp-a-me représente le présent sanscrit limp-t-mi, limp-t-mas .

\$ 524. Origine de l'imparfait d'habitude, en lithuanien. — La racine d\(\tilde{t}\) ou d\(\tilde{t}\) jointe au verbe, en lithuanien et en gothique.

Dans la forme lithuanienne appelée l'imparfait d'habitude, comme suk-dawau « j'avais l'habitude de tourner », dawau est un verbe auxiliaire annexe. Il ne diffère pas beaucoup de dawjau (présent du-mi) « je donnais, j'ai donné », dont il se sépare seulement en ce qu'il est fléchi comme lipau et les aoristes analogues. Cependant, comme il y a en sanscrit, à côté de da « donner », auquel se rattache le lithuanien dumi, une racine un da « poser » qui est également représentée en lithuanien, et qui fait au présent démi « je pose », on peut attribuer à cette dernière racine le verbe auxiliaire renfermé dans suk-dawau. Il est vrai que le prétérit simple de démi est déjau et non dawjau ou dawiau. Mais démi est pour dami (= sanscrit dádâmi, grec

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A la troisième personne des trois nombres, cet ō est final, parce que la désinence personnelle est tombée.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit, nous avons partout un a bref : limp-á-ti, limp-á-ia; álip-a-t, álip-a-ta. On a vu (\$ 434) que l'allongement de l'a dans limp-â-mi, limp-â-mas est dù à une loi phonique particulière au sanscrit.

<sup>3</sup> Au sujet de l'o de raudoju, raudojau et des formes analogues, voyez \$ 109 ', 6.

τίθημι), ce qui explique l'a de dawau; quant au w, nous le trouvons également au prétérit dawjau, quoique l'un de ces deux verbes n'y eût pas plus de droit que l'autre. Il se pourrait donc que l'adjonction du verbe auxiliaire, dans suk-dawau, appartînt à une époque où dumi «je donne» et démi «je pose» étaient, dans leur conjugaison, aussi rapprochés l'un de l'autre qu'en sanscrit dádâmi et dádâmi; en effet, ces deux derniers verbes ne diffèrent que par l'aspiration, laquelle n'existe pas en lithuanien. Comme dádami, quand il est précédé de la préposition vi, prend en sanscrit le sens de «faire», et qu'en zend il a ce sens même sans préposition, ce verbe paraît bien approprié, par sa signification, au rôle de verbe auxiliaire (\$ 636). C'est la même racine que nous retrouvons dans la dernière partie du gothique sôk-i-da « je cherchais », sôk-i-dêdum « nous cherchions »: j'ai déjà expliqué dans mon premier ouvrage que ces mots renferment le verbe qui a donné le substantif déds « action »; le sens littéral de sôk-i-dédum serait donc « nous chercher faisions » 1.

Il reste à examiner quelle peut être l'origine du w de sûk-dawau; je crois que dans ce mot, comme dans dawiau « je donnais » et dans stówmi « je suis debout », pluriel stów-i-me, le w est l'amollissement du p qui est joint, en sanscrit, au causatif des racines finissant par un d ou par une diphthongue (\$ 747). Les racines sid « être debout », dâ « donner », dâ « poser » forment les causatifs sidp-dyd-mi, dâp-dyd-mi, dâp-dyd-mi. Il faudrait donc identifier le lithuanien daw-ia-u² avec l'imparfait sanscrit ddâp-aya-m, stow-ja-u avec dsidp-aya-m, et le dawau de sûk-dawau avec unium ddap-aya-m³. En ce qui concerne l'amollissement du p en w, on peut comparer les mots français savoir, recevoir,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, page 151 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Venant de daw-ia-m, \$ 436, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il est probable que -daw-ia-u s'est affaibli en -dawau à cause de la surcharge résultant de la composition.

neveu, pauvre, poivre, avoir, devoir, cheval, où le p ou le b latin, placé entre deux voyelles, s'est également amolli en v. Comparez aussi l'anglais seven et l'arménien evin (§ 3 1 5) au sanscrit saptan, védique saptán.

## \$ 525. L'imparfait en ancien slave.

Nous passons à l'imparfait en ancien slave. Il est de formation nouvelle, comme l'imparfait latin en bam (\$ 526) : il se termine en achu. On a vu (\$ 925) que le x ch répond à un s sanscrit. Si les aoristes comme dachă «je donnai» représentent les aoristes sanscrits en sam (\$ 561 et suiv.), il s'ensuit que les imparfaits comme vesé-achu doivent contenir le thème du verbe principal combiné avec l'imparsait de la racine sanscrite as 2. Cet imparfait n'est plus employé seul; mais ce n'est pas une raison pour qu'il ne se soit pas maintenu dans des formes composées. L'a de as est resté a en slave, peut-être parce qu'il s'est mélé avec l'a de l'augment. A la deuxième personne du pluriel, la ressemblance est frappante entre le slave aste et le sanscrit d'e-ta (en grec ησ-τε). A la deuxième et à la troisième personne duelles, asta représente le sanscrit ás-tam « vous étiez tous deux » (ἦσ-τον) et å-tâm «ils étaient tous deux» (ἦσ-την); on sait (\$ 92 m) que les consonnes finales primitives tombent toujours en slave.

Devant le s v et le m m de la première personne duelle et plurielle, on insère la voyelle de liaison o; on a donc : ach-o-vé, ach-o-mũ pour le sanscrit ás-va, ás-ma. A la troisième personne, achun (pour asun) répond au sanscrit ásan et au grec Foav.

Le thème du verbe attributif se termine en é ou en a. L'é

J'ai déjà donné cette explication dans la première édition de cet ouvrage (\$ 525). Comparez Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On verra plus loin (\$ 542) que les aoristes sanscrits en sam contiennent le s du verbe substantif as, avec les désinences de l'imparfait. — Tr.

est plus fréquent; l'a ne se trouve qu'après un j¹, après u ć (venant de k) et dans les verbes appartenant à la dixième classe sanscrite, dont le thème se termine aussi en a à l'aoriste et à l'infinitif. Comme exemples, nous citerons : necratz nest-achă aje portais n; vest-achă aje transportais n; peca-achă aje cuisais n (présent : pek-u-n, pec-e-si); bij-achă aje frappais n (présent : bij-u-n, bij-e-si, \$502); selt-achă aje désirais n (présent : seltju-n, seltje-si, aoriste selt-chă); gort-achă aje brûlais n (présent : gor-ju-n, gor-i-si, aoriste gort-chă, \$504); chvalja-achă aje louais n (présent : chvalju-n, chvalje-si, aoriste chvalt-chă, \$504); dela-chă aje travaillais n (présent : delaju-n, delaje-si, aoriste dela-chă).

Je regarde partout l'é ou l'a qui précède l'a du verbé auxiliaire comme la caractéristique de la dixième classe sanscrite (\$ 504 et suiv.), et j'admets que les verbes qui n'appartenaient pas déjà par eux-mêmes à cette classe, y ont passé à l'imparfait 2. Je crois donc devoir identifier le \* é de ves-é-achü « je transportais » avec celui des formes comme gor-é-achü, aoriste goré-chü, et le premier a de bij-a-achü avec celui de rūd-a-achü. La différence entre l'imparfait chval-ja-achü et l'aoriste chval-é-chü vient de ce qu'à l'imparfait la caractéristique sanscrite aya conserve sa syllabe finale, au lieu qu'elle est toujours contractée dans les formes générales; le \* é (pour ai) de chval-é-chü nous présente le même changement de \* qu ay en é que nous trouvons en prâciti et en latin (\$ 109 \*, 6).

Les verbes qui appartiennent à la neuvième classe sanscrite ajoutent encore l'é à la caractéristique de cette classe; exemples : gūb-e-achŭ «je périssais » (présent güb-nu-i, güb-ne-si³, aoriste gūb-o-chŭ). C'est comme si du sanscrit kri-nā-mi (§ 485) venait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On a vu (\$ 275) que le j se fait aussi suivre de l'a dans la déclinaison.

<sup>2</sup> Comparez \$ 505, et rapprochez les verbes lithuaniens à conjugaison mixte (\$ 506).

<sup>3</sup> Voyez \$ 497.

un verbe dérivé krinayam. Il y a aussi en grec des formes de cette sorte, par exemple σερνάω, qui vient de σέρνημι.

L'é s'ajoute enfin à l'imparfait des verbes qui joignent immédiatement les désinences personnelles à la racine (\$ 436, 2); exemple : jad-é-achü «je mangeais » ¹. A l'aoriste, au contraire, nous avons jad-o-chü (avec o comme voyelle de liaison), à l'infinitif jas-ti, au supin jas-tü (par euphonie pour jad-ti, jad-tü, \$ 103). Le verbe Erme vêmi «je sais » (en sanscrit véd-mi) prend l'é à tous les temps, excepté à l'impératif et aux participes dérivés du présent; nous avons, par exemple, l'imparfait véd-é-achü «je savais » ², l'aoriste véd-é-chü, les participes passés actifs véd-é-vü et véd-é-lü, l'intinitif véd-é-ti, le supin véd-é-tü.

On trouvera plus loin (\$ 532) le tableau de l'imparfait en ancien slave.

\$ 526. Origine de l'imporfait latin. — Comparaison avec le celtique.

J'ai exprimé pour la première sois dans mon Système de conjugaison de la langue sanscrite l'idée que les imparsaits latins en bam, comme les suturs en bo, renserment le verbe substantis. Ces sormes contiennent la même racine bû «être» (\$509), qui a donné en latin le parsait sui, l'infinitif sore et le subjonctif archaïque sum³. A moins de nier d'une manière générale que les sormes grammaticales puissent provenir d'une composition, on ne doit pas s'étonner de voir intervenir le verbe substantis dans la conjugaison des verbes attributiss: sa place y est en quelque sorte marquée d'avance, puisqu'il sert (de là

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En sanscrit, le causatif de ad « manger » sait à l'imparsait &d-aya-m.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez à cette forme, après en avoir retranché le verbe substantif annexe, l'imparfait du causatif sanscrit : dvéd-aya-m.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ag. Benary est donc dans l'erreur, quand il dit, dans sa Phonologie romaine, que le latin bam n'a pas encore été rapproché du sanscrit étiavam. Voyez mon Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 97.

son nom de copule) à unir le sujet, qui est représenté par les désinences personnelles, avec l'attribut qui est exprimé par la racine. En prenant le verbe auxiliaire, l'imparfait latin ne fait pas autre chose que ce que font le grec et le sanscrit à l'aoriste : seulement l'un se sert de la racine bû, les deux autres de la racine as, ès.

La même racine bû est chargée, dans les langues celtiques, d'un rôle analogue. Dans le dialecte irlandais, on a les formes meal-fa-m, ou meal-fa-maid, ou meal-fa-maoid « nous tromperons n; meal-fai-dhe « vous tromperez n; meal-fai-d « ils tromperont »; meal-fai-r «tu tromperas »; meal-fai-dh «il trompera ». La forme mutilée fam, qui marque la première personne du pluriel, mais qui a perdu le signe de la pluralité, s'accorde d'une façon remarquable avec le latin bam. Il ne faut pas nous laisser arrêter par cette circonstance que le latin bam sert pour le passé et l'irlandais fam pour l'avenir : fam est pour fiam ou biam, car on dit, hors de composition, biad me «je serai» (littéralement «sera moi »), biadh-maoid « nous serons » 1; dans ces formes, l'i est l'exposant de l'idée de futur (comparez le latin ama-bis, ama-bit, eris, erit). Mais en composition, cet i a été éliminé, pour éviter la surcharge, et le b a été affaibli en f. Les faits sont donc les mêmes en irlandais et en latin, quoique, à l'égard de la lettre initiale, le rapport soit renversé : car en latin ce sont les formes simples fui, fore, fuam qui ont le f, et en irlandais ce sont les formes composées. Mais l'euphonie est la seule cause de cette diversité; on a déjà vu (\$ 18) que le latin, au commencement des mots, représente le b sanscrit par un f, tandis qu'à l'intérieur des mots il présère la moyenne à l'aspirée.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans biad me, biadh-maoid, le signe de la troisième personne du singulier est venu faire corps avec la racine.

\$ 527. Allongement de la voyelle e, devant la désinence bam, dans les verbes de la troisième conjugaison latine.

On peut se demander pourquoi la voyelle caractéristique é est longue dans leg-é-bam, puisque la troisième conjugaison latine correspond à la première classe sanscrite<sup>1</sup>, dont l'a bref devient en latin un i ou (devant un r) un é. Agathon Benary croit que la voyelle caractéristique s'est fondue avec la voyelle de l'augment<sup>2</sup>. Il serait intéressant de voir le latin, qui a perdu l'augment, le retrouver de cette façon comme expression du passé; mais quoique j'aie adopté autrefois cette opinion<sup>3</sup>, je ne voudrais plus-aujourd'hui la soutenir avec la même confiance, d'autant plus que le zend, dont j'avais cru pouvoir invoquer l'exemple, et où j'avais cru que l'augment ne s'était conservé qu'à l'abri d'une préposition précédente, en a, comme on l'a vu, conservé d'autres traces (\$ 5 1 8).

Je pense donc qu'il ne faut pas absolument écarter une autre explication. Il est impossible de nier qu'il y ait des allongements inorganiques, que des voyelles primitivement brèves se changent, pour les besoins de la flexion, en longues ou en diphthongues. C'est ainsi, par exemple, qu'en sanscrit la caractéristique a s'allonge toujours devant un m ou un v (vdh-d-mi, vdh-d-vas, vdh-d-mas)<sup>4</sup>, et qu'en gothique l'i et l'u prennent toujours le gouna quand ils sont suivis d'un r ou d'un h<sup>5</sup>. Le lithuanien renforce les voyelles finales des désinences personnelles, pour les mettre en état de porter le poids du pronom réfléchi annexe (\$ 476); il renforce de même, à quelques cas, les désinences des adjectifs devant le pronom défini annexe (\$ 283). Un renforcement

<sup>1</sup> Voyes \$ 109\*, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phonologie romaine, p. 29.

Annales berlinoises, 1838, p. 13.

<sup>4</sup> Vovez \$ 434.

<sup>\*</sup> Voyez \$ 82.

pareil a lieu en gothique dans des circonstances analogues (\$ 290). Il faut donc admettre la possibilité qu'en latin la voyelle caractéristique de leg-t-bam se soit allongée simplement pour donner au thème du verbe principal la force de porter le poids du verbe substantif annexe 1.

## \$ 528. Allongement de l'e, devant la désinence bam, dans les verbes de la quatrième conjugaison latine.

Dans la quatrième conjugaison latine, l'é de aud-iè-bam représente l'a final de la caractéristique aya (\$ 109°, 6); il est avec cet a dans le même rapport que l'é de veh-è-bam avec la caractéristique a de dvaḥ-a-m. Il faut donc admettre qu'il y a eu fusion entre la voyelle finale de la caractéristique et l'augment du verbe auxiliaire, ou bien que nous avons encore ici un allongement purement phonétique? Ce qui semble confirmer la première explication, c'est que nous avons bien des futurs archaïques comme audibo, ventbo, dormibo, servibo, oppertbor, amicibor, demolibor³, mais qu'on ne trouve jamais dormièbo, venièbo, etc. Ce fait n'a rien que de naturel, si l'on admet que aud-iè-bam est pour aud-iè-èbam; en effet, le futur n'ayant pas droit à l'augment, il n'y avait place que pour des formes comme audibo, qui doivent s'expliquer comme étant pour aud-iè-bo 4.

Il est vrai que dans la troisième conjugaison on trouve un petit nombre de futurs archaïques en e-bo: exsugebo, dicebo, vivebo. Mais on doit sans doute les expliquer, ainsi que le font toutes les grammaires latines, par un mélange avec la deuxième

L'auteur revient sur cette question au \$ 554. - Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez \$ 527.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ces formes sont surtout fréquentes chez Plaute. (Voyez Struve, De la déclinaison et de la conjugaison latines, p. 152 et suiv.)

A Avec iš = sanscrit aya; c'est la caractéristique de la dixième classe. — Les imparfaits comme scham, schat, audibant, custodibant, qu'on trouve dans Plaute, Lucrèce et Catulle, sont évidemment des contractions pour ié.

conjugaison, où l'é appartient à la caractéristique. Comme il y a à l'imparfait, entre mon-é-bam et leg-é-bam, une identité apparente de flexion, la langue a pu être amenée à étendre quelquefois cette identité au futur.

L'imparfait  $d\ddot{a}$ -bam et le futur  $d\ddot{a}$ -bo méritent une mention à part. L'a radical devrait être long partout, comme dans le verbe correspondant en sanscrit; on devrait donc avoir  $d\ddot{a}$ -s, et non  $d\ddot{a}$ -s, en regard du sanscrit  $d\dot{a}d\dot{a}$ -si et du grec  $\delta i\delta\omega$ -s². Mais puisque le verbe latin en question a partout abrégé son a, on n'a pas plus le droit de s'étonner des formes comme  $d\ddot{a}$ -bam que des formes comme  $d\ddot{a}$ -mus,  $d\ddot{a}$ -tis.

Quoi qu'il en soit, l'augment à l'intérieur d'un verbe n'aurait rien de plus surprenant que le redoublement : nous avons, par exemple, en latin *crê-didi*, ven-didi, et en gothique les formes comme sôk-i-dêdum « nous chercher faisions » 3.

\$ 529. L'augment temporel en sanscrit et en grec. — Imparfait du verbe substantif en sanscrit, en grec et en latin.

Comme l'augment syllabique, l'augment temporel s'est fidèlement conservé en sanscrit et en grec. C'est un principe général en sanscrit que deux voyelles qui se rencontrent se confondent en une seule. Quand l'augment se trouve devant une racine commençant par un a, les deux a en se mélant forment un a long : de même, en grec, où l'augment est un e, les verbes commençant par un e prennent ordinairement un n.

Choisissons comme exemple la racine du verbe substantif: चस् as devient चास् as, et és devient नेs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si nous appliquions à la langue latine la terminologie de Grimm, nous dirions que ce sont des verbes à forme forte qui se sont introduits au futur dans la conjugaison des verbes faibles (\$ 109°, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez std-s, std-mus, std-bam, std-bo, en regard de la racine sanscrite std-

<sup>3</sup> Voyez \$\$ 621 et 623.

## On peut comparer, à l'imparfait :

| Sanscrit.     | Grec.                  |  |  |
|---------------|------------------------|--|--|
| ã <b>s-ma</b> | ที-μεν (pour ήσ-μεν) ' |  |  |
| ãs-ta         | મેંઇ-૧૯                |  |  |
| äs-an         | ทุ๊ฮ-ฉข                |  |  |
| ãs-tam        | <del>∛σ-τ</del> ο      |  |  |
| ãs-tâm        | 110-TI                 |  |  |

La première personne du singulier est en sanscrit de-am, ce qui devrait donner en grec Ho-av. Mais le grec a supprimé une syllabe entière et a fait H-v.

Le latin eram (pour esam)<sup>2</sup> a mieux conservé la forme primitive: en général, le latin a su partout conserver la consonne de la racine as<sup>3</sup>, mais, suivant une loi phonique particulière à cette langue, il change s en r, quand il est entre deux voyelles. Il est très-probable que ëram a été précédé d'une forme pourvue de l'augment êram; on peut donc dire que l'è de èram appartient moitié à la racine, moitié à l'augment.

L'arménien *the éi* a conservé partout la longue résultant de la fusion de l'e de l'augment avec l'e de la racine (§ 183<sup>b</sup>, 2).

\$ 530. Deuxième et troisième personnes du singulier de l'imparfait du verbe substantif en sanscrit, en grec et en arménien.

A la deuxième et à la troisième personne du singulier, le sanscrit insère entre la racine as et les signes personnels s et t un t comme voyelle de liaison: d's-t-s, d's-t-t. Sans cette voyelle auxiliaire, ces deux personnes auraient perdu leur désinence, puisque le sanscrit ne souffre pas deux consonnes à la fin d'un

<sup>1</sup> Le σ est tombé devant le μ; mais il est resté au présent ἐσμέν.

<sup>2</sup> Voyez \$ 22.

Excepté peut-être à la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif (\$ 530).

mot: on trouve, en effet, dans le dialecte védique, une forme mu ds «il est»; on en peut rapprocher le dorien Hs «il est» et l'arménien tp et. Il serait permis aussi de voir, avec Kühner¹, dans le s de Hs le remplaçant d'un ancien τ, de sorte que cette consonne serait l'expression de la troisième personne, et non la lettre radicale². La forme Hs n'en serait que plus remarquable, car elle serait la seule forme secondaire qui aurait gardé le signe de la troisième personne. Quoi qu'il en soit, Hs nous aide à comprendre la forme ordinaire de la troisième personne Hv, dont l'identité extérieure avec le Hv de la première personne peut sembler bizarre. A la première personne, Hv est pour Hμ (moyen Hμην), au lieu qu'à la troisième, le ν est l'altération d'un s: Hν est avec le dorien Hs «il est» dans le même rapport que τύπλομεν avec τύπλομες, ou le duel Φέρετον, Φέρετον avec b'draias, b'dratas (\$ 97).

# \$ 531. Deuxième et troisième personnes du singulier de certaines racines sanscrites finissant par s.

En sanscrit, c'est une règle établie que les racines en s changent, à la troisième personne du singulier de l'imparfait, leur s en t, quand elles appartiennent, comme as, à une classe de conjugaison qui n'insère aucune syllabe intermédiaire entre la racine et la désinence personnelle. Le même fait a lieu, mais d'une façon facultative, à la deuxième personne : toute-fois, le s ou ses remplaçants euphoniques sont plus fréquents que t<sup>3</sup>. Ainsi une sâs « gouverner » fait à la troisième personne de l'imparfait déât, à la deuxième déâs (ou déât) et déât. En ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grammaire grecque, p. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous avons expliqué (\$ 152) par le changement du τ final en s les neutres comme τετυφός, τέρας (pour τετυφότ, τέρατ) et la préposition ωρός (pour ωροτί = sanscrit práti).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Abrégé de la Grammaire sanscrite, \$ 291.

qui concerne la troisième personne, je crois qu'il vaut mieux regarder le t comme le caractère personnel : sinon, on ne voit pas pourquoi le t se serait maintenu de préférence à la troisième personne, tandis que la deuxième affecte plutôt la forme ásâs. Dans la période où le sanscrit tolérait encore, comme les idiomes congénères, deux consonnes à la fin du mot, la troisième personne a dû être sans doute ásâs-t, et la deuxième ásât-s.

### \$ 532. Imparfait du verbe substantif.

A côté de **TITLE** d's-l-s « tu étais », **TITLE** d's-l-t « il était », ont sans doute existé d'abord les formes d's-a-s, d's-a-t; nous voyons, en effet, que plusieurs verbes de la seconde classe prennent à volonté, dans les mêmes personnes, a ou t comme voyelle de liaison. On a, par exemple, drôd-t-s « tu pleurais », drôd-t-t « il pleurait », ou drôd-a-s, drôd-a-t (racine rud). Je crois que les formes en as, at sont les plus anciennes, et que les formes en ts, it proviennent, par imitation, des aoristes comme dbôd ts, dbôd tt (troisième formation). Dans ces aoristes, l'allongement de l'i est une compensation pour la perte de la lettre s, qui se trouve à toutes les autres personnes : dbôd-i-sam, dbôd-i-sam, dbôd-i-sam, dbôd-i-sam.

Le zend confirme cette hypothèse, car il nous présente à la troisième personne la forme anhad (avec suppression de l'augment set insertion d'une nasale set insertion d'exemple, en zend, de la deuxième personne; mais je ne doute pas qu'elle n'ait fait anhô (avec éa « et », anhaé-éa). En ancien perse, nous trouvons âh-a « il était », avec suppression du signe personnel (§ 86, 2 b).

111.

Digitized by Google

1 1

Pour déde-s, le s se changeant volontiers en t devant un autre s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce s appartient au verbe auxiliaire as (\$ 542). L'i est une voyelle de liaison.

<sup>3</sup> Autrement nous aurions donhad.

<sup>4</sup> Voyez \$ 56 .

De même, en latin, nous avons erat : l'a a subi un allongement inorganique, puis il a été de nouveau abrégé à cause du t final. Cet allongement s'est étendu à toutes les personnes 1, même à celles où le sanscrit, le grec et probablement aussi le zend joignent immédiatement les désinences à la racine.

En arménien, nous trouvons é-i «j'étais», é-i-r «tu étais» (\$ 183°, 2), ê-i-n «ils étaient». Je regarde cet i comme l'affai-blissement relativement récent d'un ancien a. Il en est de même pour l'e du slave aux aie «tu étais, il était» : un e final, en ancien slave, est toujours l'altération d'un a primitif. A la troisième personne, le slave aie est donc plus près du perse âh-a que du sanscrit dis-i-t. Quant à la deuxième personne, elle a dû être également âh-a en ancien perse, car après un a, à la fin des mots, cette langue ne souffre pas plus le s que le t.

Mentionnons encore l'albanais, qui, sans avoir un lien spécial de parenté avec l'ancien slave, s'en rapproche ici d'assez près. A la première et à la deuxième personne du singulier, il sait jéō-e, jéō-e; à la troisième, iō (comparez le védique ds, le dorien ds). Comme en slave, cet imparsait se combine avec les verbes attributis; mais il perd alors sa voyelle radicale.

Remarquons cnfin qu'en zend, à la troisième personne du singulier, à côté de anhad, on trouve aussi une forme dépourvue de flexion » as, qui s'accorde avec le védique de la Burnouf a

- <sup>1</sup> A la première personne eram, l'a redevient bref à cause de m final.
- <sup>3</sup> N'est employé que comme enclitique (\$ 525).
- <sup>3</sup> Voyez mon mémoire Sur l'albanais et ses affinités, p. 14 et suiv.
- \* Spiegel, De quelques interpolations du Vendidad (p. 25). Burnouf (Yaçna, p. 434) cite aussi une forme and as, avec a long: il rejette avec raison le as s comme fautif, et le remplace par as i. Dans le as a sont renfermées à la fois la voyelle de l'augment et la voyelle radicale. On peut se demander comment le zend peut faire as ou as, puisque cette langue change en \$ o le AR et en as le AR de final sanscrit. Mais le t, qui terminait originairement ces formes, a probablement préservé la sifflante. Spiegel mentionne une leçon astèm, qui est sans doute un duel, car le sanscrit astam vous étiez tous deux doit donner en zend astèm ou astèm.

aussi reconnu un imparfait du subjonctif 1, savoir donhâd « esset », qui se rattache à l'imparfait de l'indicatif anhad; mais il a conservé l'augment, qui s'est perdu à l'indicatif; en sanscrit, nous aurions àsât.

Je fais suivre l'imparfait du verbe substantif en sanscrit, en albanais, en grec, en latin et en arménien. J'y ajoute le slave, dont les formes ne sont employées qu'en combinaison avec des verbes attributifs (\$ 525).

|                    |                         | SING      | ULIER.       |               |                  |
|--------------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------|
| Sanscrit.          | Albanais.               | Grec.     | Latin.       | Ancien slave. | Arménien         |
| ã <b>sa</b> m      | jέσ <b>-<u>ε</u></b>    | ήν        | eram         | -achŭ         | ėī –             |
| ăsis               | jéös                    | मेंड      | er <b>ås</b> | -aše          | ê <del>ŭ</del> r |
| <b>ãsi</b> t, âs ² | ι <del>ö</del>          | ท้ร , ท้บ | erat         | -aśe          | êr               |
| •                  |                         | DI        | del.         |               |                  |
| ã <b>s</b> va      | •                       |           |              | -achovê       |                  |
| ãsta <b>m</b>      |                         | ήσιον     |              | -asia         |                  |
| ãst <b>âm</b>      |                         | מנורטה    |              | -asta         |                  |
|                    |                         | PLU       | RIBL.        |               |                  |
| ãsma               | jέσ <u>ε</u> μ          | ἦ(σ)μεν   | erdmus       | -achomŭ       | łaģ              |
| ăsta               | jéö <u>e</u> t <u>e</u> | ਔσ∕ιε     | erātis       | -aste         | éiģ              |
| äsan               | ıöv <u>€</u>            | ήσαν      | erant        | -achun        | éïu.             |

RENARQUE. — Allongement de l'a, à l'imparfait eram. — On vient de voir que l'a, dans eram, eras, est simplement une voyelle de liaison et qu'il a dû être bref à l'origine. Ce qui a pu contribuer à l'allongement inorganique de cette voyelle, c'est l'analogie des imparfaits en bam, bâs, où la longue a sa raison d'être, puisque ces syllabes sont la contraction du sanscrit á-bavam, á-bavas (\$ 526). Après la suppression du v, les deux a brefs, se trouvant en contact, se sont fondus en une voyelle longue, de même que, dans la première conjugaison latine, la caractéristique sanscrite aya (dixième classe) est devenue â, après la suppression du y (\$ 109°, 6):

\* 11.

<sup>1</sup> Yacna, Alphabet, p. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Âs est la forme védique; en zend, anhad, dé, de; en ancien perse, dha.

ainsi amās, amātis correspondent au sanscrit kāmúyasi «tu aimes», kāmáyaia «vous aimez».

Le besoin de modeler eram, erâs le plus exactement possible sur les formes en bam, bâs, et de mettre un â long partout où le permet la consonne finale, devait se faire sentir d'autant plus vivement qu'au futur il y a accord complet entre eris, erit, erimus, eritis et bis, bit, bimus, bitis. Il était naturel que la langue cherchât à établir le même accord à l'imparfait. Ajoutez à cela que pour ceux qui parlaient le latin, toute la différence entre l'imparfait et le futur résidait dans la voyelle qui précède la désinence personnelle : le contraste entre l'â long de l'imparfait et l'i bref du futur ne pouvait que contribuer à la clarté du discours. Il est impossible, si l'on se renferme dans la langue latine, de voir que l'i n'est pas une simple voyelle de liaison, mais la véritable expression du futur , et qu'au contraire l'â n'est pas l'expression du passé, mais une voyelle caractéristique de la classe.

## \$ 533. Augment temporel en sanscrit, devant les racines commençant par i, i, u, i et r.

Devant les racines commençant par i, i, u, d ou r, l'augment sanscrit ne suit pas les lois phoniques ordinaires, suivant lesquelles il aurait dû donner  $\ell$  (= a + i ou a + i),  $\delta$  (= a + u ou a + d) et ar (= a + r). Au lieu d'un  $\ell$  nous avons di, au lieu d'un  $\delta$  nous avons du, et au lieu de ar nous avons dr. Ainsi  $i\tilde{c}$  « désirer » i fait didam « je désirais », i « arroser » fait didam « j'arrosais ». Il est difficile de dire avec certitude la raison de cette exception aux règles habituelles. Peut-être est-ce à cause de l'importance que l'augment a pour la signification du verbe, qu'ici le vriddhi remplace l'augment; il ne pouvait être indifférent que l'a restât parfaitement perceptible à l'oreille et ne se confondît pas avec la voyelle suivante. Peut-être aussi l'exemple des verbes de la première classe i, qui prennent le gouna quand ils se terminent par une seule consonne, i a-t-il entraîné les ra-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En sanscrit, ya (-ya-si, -ya-ti).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La racine ié est remplacée par iĉ dans les temps spéciaux.

<sup>5</sup> C'est la classe de verbes la plus nombreuse.

cines n'ayant pas droit au gouna: dicam serait alors pour a-ccam, quoique comme verbe de la sixième classe il ne doive pas changer son i en é, et dúksam serait pour a-cksam, quoique l'u, étant suivi de deux consonnes, doive rester invariable.

\$ 534. Effets différents de l'augment et du redoublement dans les verbes sanscrits commençant par i et u.

Devant les racines commençant par un a, l'augment et le redoublement produisent, en sanscrit, exactement le même effet; car quand on place devant la racine as «être » un a comme augment ou comme syllabe réduplicative, le résultat est toujours a-as = âs. Ainsi, au parfait, as fait âsa «je fus, il fut ». Il n'en est pas de même pour les racines commençant par i et u: i «désirer » et ui «brûler » (en latin uro) font avec l'augment àii², âui; mais avec le redoublement ils font îi, ûi, qui sont la contraction régulière de i-ii, u-ui. Aux personnes du singulier qui frappent la voyelle radicale du gouna, l'i et l'u de la syllabe réduplicative s'élargissent en iy et uv; on a donc iy-l'ia «je désirai», uv-lia «je brûlai», en regard des pluriels dépourvus du gouna timá, ûimá.

\$ 535. Les verbes grecs commençant par  $\iota$ ,  $\upsilon$ , o, ne prennent pas l'augment, mais le redoublement.

En grec, devant les racines commençant par une voyelle,

Comme  $\ell$  est pour a + i et  $\ell$  pour a + u, le premier élément de ces diphthongues se fond avec l'a précédent en  $\ell$ , ce qui donne  $\ell i$ ,  $\ell u$ . Pour les racines qui commencent, selon les grammairiens indiens, par r, on pourrait dire que la forme  $\ell r$  ne provient pas de r, mais de la syllabe  $\ell r$  dont r est la mutilation ( $\ell$  1). C'est ainsi qu'au présent bibliami la syllabe réduplicative n'est pas tirée, comme le dit la grammaire indienne, de  $\ell r$ , mais de la racine véritable  $\ell u r$ , dont l' $\ell u$  s'affaiblit en  $\ell v$ ; l'affaiblissement en question n'a pas lieu au parfait redoublé, où l'on a bablara ou bablara vie portai  $\ell v$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aoriste disisam. L'imparfait se forme de ic.

l'augment et le redoublement produisent le même effet. Ce n'est pas une raison pour nier l'existence du redoublement : on vient de voir (\$ 534) par les formes comme tima « nous désirames », tisima « nous brûlames » (pour i-isima, u-usima), que ce redoublement existe en sanscrit. Je crois donc que les verbes grecs qui changent un ι bref ou un ν bref en ī, v, comme 'εκέτενον, 'εκέτεναα, ''νδριζον, ''νδρισμαι, doivent cette longue au redoublement, en d'autres termes que l'i est pour ι + ι et l'v pour ν + ν. Pourquoi, en effet, ε + ι aurait-il donné ī, quand partout ailleurs il donne ει, et que cette diphthongue est si familière au grec que parsois les verbes commençant par un ε prennent à l'augment un ει au lieu d'un »? On en peut dire autant pour l'ν, car la diphthongue εν est très-usitée en grec. De même, je reconnais le redoublement dans le changement de l'o initial en ω, car ε + ο devraient donner ον et non ω¹.

Remarque. — Examen d'une hypothèse de Kühner sur l'augment temporel. — Kühner sait consister l'augment temporel dans la répétition de la voyelle initiale. Cette explication, en ce qui concerne les verbes comme εκότενον, εδριζον, εδρισμαι, ώμίλεον, ώμίληκα, est d'accord avec celle que nous venons de donner. Mais elle me paraît conçue en des termes trop généraux, car il en faudrait conclure que les verbes commençant par une voyelle n'ont jamais de véritable augment: il faudrait regarder, par exemple, comme n'étant pas absolument identiques le grec hoav et le sanscrit ésan, car l'd de desan se compose de l'augment (c'est-à-dire d'un élément étranger à la racine) et de la voyelle radicale, tandis que l'η de hoav contiendrait la voyelle radicale répétée ou redoublée; la ressemblance de ésan et de hoav serait donc en partie fortuite.

Quoi qu'il en soit, si l'on fait abstraction du sanscrit, l'explication de

<sup>1</sup> Il est vrai qu'on trouve dans certaines formes dialectales un ω remplaçant σε; ainsi le dorien fait τῶ νόμω, τῶς νόμως. Mais ce sont là des exceptions. On pourrait dire aussi, à la rigueur, que l'o grec étant sorti d'un ancien α et l'augment ayant d'abord été lui-même un α, ces deux voyelles ont donné une longue qui est représentée par l'ω.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grammaire grecque développée, \$ 99.

Kühner pourrait convenir à la langue grecque, et j'aimerais mieux, avec lui, n'accorder que le redoublement aux verbes commençant par une voyelle que de voir partout l'augment, comme le font quelques grammaires grecques.

## \$ 536. Imparfait moyen.

Au moyen, l'accord est complet entre le sanscrit, le zend et le grec, à la troisième personne du singulier et du pluriel. On peut comparer εφέρ-ε-το, εφέρ-ο-ντο avec le sanscrit ábar-a-ta, ábar-a-nta, et le zend abar-a-ta, abar-a-nta.

A la deuxième personne du singulier, εδείκ-νν-σο présente la même désinence que le zend urûrudu-sa « tu grandis » 1 (\$ 469).

Dans la première conjugaison principale, l'accord entre le grec et le zend est un peu moins évident, parce que le zend a changé la désinence primitive sa en nha (\$ 56°) et que le grec a contracté ε-σο en ου. On a donc εφέρου (pour εφέρ-ε-σο) en regard du zend abar-an-ha ou bar-an-ha. La forme sanscrite est á-bar-a-iles (\$ 469). A la première personne, le sanscrit est hesucoup plus altéré que le grec : il a man dbarê (pour ábar-a-i) en regard de εφερ-ό-μην². A la première personne du pluriel, εφερ-ό-μεθα est plus près du zend bar-â-maidé que du sanscrit ábar-â-maḥi (\$ 472). La deuxième personne εφέρ-ε-σθε τέρου au sanscrit ábar-a-dvam (pour ábar-a-ddvam). Au duel, nous avons en grec έφερ-ε-σθου, εφερ-έ-σθην (pour έφερ-ε-τίου, εφερ-ε-τίην)<sup>4</sup>, et en sanscrit ábar-â-âtâm, ábar-â-âtâm (pour ábar-a-âtâm, ábar-a-âtâm).

l lest vrai que c'est là un aoriste (\$ 587), mais on en peut conclure avec assez de certitude la forme de l'imparfait. Ainsi la racine hu (cinquième classe) «extraire» a dû faire ahunu-sa (\$ 469). La troisième personne hu-nû-ta répond aux formes grecques comme édeixeuro, ai l'on fait abstraction de l'allongement inorganique de la caractéristique et de la perte de l'augment.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On s'attendrait à avoir ábar-a-ma (\$ 471).

<sup>3</sup> Pour έφερ-ε-τ7ε (\$ 474).

<sup>4</sup> Voyez \$ 474.

D'après la troisième classe, ábibr átám, ábibr átám.

Nous avons dit plus haut (\$ 474) que la forme primitive était sans doute ábar-a-tâtâm, ábar-a-tâtâm.

#### OBIGINE DE L'AUGMENT.

\$ 537. Identité de l'augment et de l'a privatif.

Je regarde l'augment comme originairement identique avec l'a privatif : c'est l'expression de la négation du présent. J'ai déjà émis cette idée dans les Annales de littérature orientale 1, et elle a été appuyée depuis par Ag. Benary 2 et par Hartung 3. Elle a été, au contraire, combattue par Lassen 4. Ce savant refuse, en général, de croire que les désinences grammaticales aient pu se former par adjonction: il doute, par exemple, que le verbe substantif joue un rôle quelconque dans la conjugaison des verbes attributifs, quoique sa présence, à certains temps, soit aussi évidente que possible. Je ne puis donc pas m'étonner que mon explication de l'augment lui ait paru le comble du système dit d'agglutination. Comment croire, dit M. Lassen, que pour signifier «j'ai vu», l'homme primitif ait dit : «je ne vois pas»? Mais l'homme primitif n'a point dit «je ne vois pas» au lieu de «j'ai vu». La particule négative doit être entendue comme portant uniquement sur le présent, et non sur l'action elle-même. En général, le sanscrit emploie, dans certains composés, ses particules négatives d'une manière qui peut d'abord paraître étrange, jusqu'à ce qu'on découvre la vraie intention du langage. Ainsi l'a privatif, placé devant l'adjectif uttamá-s « le plus haut », en renforce la signification: an-uttamas 5, loin de signifier « le

<sup>1</sup> Londres, 1820.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annales de critique scientifique, 1833, p. 36 et suiv.

<sup>3</sup> Théorie des particules grecques, II, p. 110.

<sup>\*</sup> Bibliothèque indienne d'Auguste-Guillaume Schlegel, III, p. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> L'a privatif placé devant un mot commonçant par une voyelle se fait suivre, comme en grec, d'une nesale.

moins haut » ou « le plus bas », veut dire « le plus haut de tous ». Comment expliquer ce fait? c'est que anuttama-s est un composé possessif, comme, par exemple, abala-s (de a privatif et bala « force ») « n'ayant point de force, faible ». Le sens propre de anuttama-s est « qui altissimum non habet », et, par conséquent, « quo nemo altior est ». D'après cet exemple, on devrait croire que chaque superlatif ou comparatif peut être employé d'une façon analogue, et que apunyátama-s ou apunyatara-s signifie « le plus pur ». Mais il n'en est rien : la langue n'a pas fait un plus ample usage de cette faculté, ou, s'il est permis de parler ainsi, elle n'a pas renouvelé deux fois ce caprice. Du moins, je ne connais pas un second superlatif de cette espèce.

Autre exemple. Le mot éka signifie « un » : on croit peut-être que anêka ou nâika (pour na-êka) signifieront « pas un ». Mais de même que la force négative de l'augment, dans les verbes, porte seulement sur l'idée accessoire du présent, et non sur l'acte lui-même, de même les préfixes an ou na n'affectent ni l'existence, ni la personnalité 1, ni même l'unité de éka 2, mais seulement l'idée accessoire de la limitation à l'unité. Il n'y aurait rien de surprenant à ce que anêka et nâika signifiassent au duel « deux », au pluriel « trois » ou quelque autre nombre plus élevé; ils pourraient encore signifier « peu » ou « quelques-uns ». Mais l'usage en a décidé autrement et ces deux mots veulent dire « beaucoup ».

L'usage a décidé aussi du sens de l'augment: d-védam, formé de védmi «je sais », aurait pu signifier aussi bien «je saurai » que «je savais ». C'est pour le passé que l'usage s'est prononcé. Il est vrai que le passé forme avec le présent un contraste plus sensible que le futur, car le passé est irrévocablement perdu et

<sup>1</sup> On a vu (\$ 308) que &ka est un pronom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'unité marquée par éka subsiste dans les composés anéka ou néika, comme le nombre un est compris dans les nombres sept, huit, neuf, etc.

va toujours s'éloignant, au lieu que le futur, qui constamment se rapproche de nous, tend de plus en plus à devenir le présent. C'est ce qu'a parsaitement senti le langage : aussi trouvons-nous souvent le présent employé dans le sens du sutur.

REMARQUE. — Examen d'une objection de Vorlander. — Vorlander, dans son écrit intitulé Esquisse d'une science organique de l'âme humaine, dit : « La négation du présent n'est pas encore le passé '. » On pourrait dire avec la même raison : la négation de l'unité n'est pas encore le grand nombre. En effet, la négation de l'unité pourrait signifier deux, trois, ou encore le néant : ce qui n'empêche pas que le grand nombre, comme on vient de le voir, est exprimé par la négation de l'unité, ou du moins par la négation de la limitation à l'unité. Ajoutons que si la négation du présent n'est pas encore le passé, si la négation de l'unité n'est pas encore le grand nombre, du moins le passé est une négation du présent et le grand nombre, du moins le passé est une négation du présent et le grand nombre est une négation, une transgression de l'unité. Voilà pourquoi l'une et l'autre idée sont exprimées à l'aide de particules négatives.

Inversement, en certains cas, la négation peut être marquée par une expression du passé. Dans sa ballade de l'apprenti sorcier, Goethe fait dire au magicien s'adressant à ses balais transformés en porteurs d'eau:

Besen, Besen, Seid's gewesen!

«Balais, balais! l'ayez été!», c'est-à-dire «ne le soyez plus!».

En général, le langage n'exprime rien d'une façon complète: en toute occasion, il se contente de faire ressortir le signe le plus saillant, ou du moins celui qui lui paraît tel. C'est la tâche de l'étymologie de retrouver ce signe. L'éléphant s'appelle en sanscrit «le dentu » (dantén), le lion s'appelle «le chevelu » (késin), quoique le dentu ne soit pas encore un éléphant, ni le chevelu un lion. A son tour, le mot dánta «dent» peut donner lieu à une observation analogue: car, qu'on le fasse venir de ad «manger» (avec suppression de l'a) ou de dans «mordre» (avec suppression de la sifflante), on peut dire que ce qui mange ou ce qui mord n'est pas encore pour cela une dent (ce pourrait être aussi un chien ou une bouche). Ainsi, le langage tourne dans un cercle d'expressions incomplètes, marquant incomplétement

<sup>1</sup> Page 317.

les objets à l'aide d'une qualité qui elle-même est désignée d'une manière incomplète. Cependant, comme de tous les attributs du passé, le plus saillant, sans aucun doute, c'est de n'être plus présent, le présent accompagné de la négation est une expression mieux justifiée que ne l'est, par exemple, appliqué à l'éléphant, le mot dantés.

\$ 538. L'a privatif et l'a de l'augment ne se comportent pas de la même manière devant une racine commençant par une voyelle.

Quand l'a privatif, pris dans son sens propre, c'est-à-dire comme négation, vient se placer en sanscrit ou en grec devant un mot commençant par une voyelle, il se fait suivre d'un n euphonique. Nous avons vu (\$ 529) qu'au contraire l'augment, dans les deux idiomes, se fond avec la voyelle suivante. Mais je ne crois pas que ce soit là une raison pour attribuer une origine différente aux deux particules. La grammaire sanscrite nous présente des faits analogues : ainsi l'adjectif svédú «doux» fait à l'instrumental féminin svâdv-d', au lieu qu'au massulin et au neutre il évite l'hiatus, non par le changement de l'u en v, mais par l'insertion d'un n euphonique (\$ 158). C'est de la même façon que se distinguent l'augment et l'a privatif ordinaire : ils emploient des voies différentes pour éviter l'hiatus. Cette distinction, quoique certainement ancienne, puisque le grec et le sanscrit la présentent l'un et l'autre, doit cependant appartenir à une époque où la force négative de l'augment n'était plus perçue, et où il servait déjà d'exposant au passé, sans qu'on en pût dire la raison. En général, la condition requise pour que les mots ou parties de mots exprimant des relations grammaticales deviennent de vraies formes grammaticales, c'est que le motif pour lequel il en est ainsi ait été oublié. Le s, par exemple, qui exprime le nominatif, n'est devenu l'exposant d'une relation casuelle déterminée que quand le sentiment de son identité avec le thème pronominal sa sut éteint (§ 134).

# \$ 53g. Le n des particules privatives in, en latin, et un, en allemand, est-il primitif?

Quoique je regarde la particule privative in, en latin, et un, en allemand, comme de même famille que l'a privatif sanscrit et grec, je n'en voudrais pas conclure qu'il y avait originairement une nasale à côté de l'a. En effet, nous avons ici trois témoins, le sanscrit, le zend et le grec, qui déposent en faveur de l'opinion commune, savoir que le n est une insertion euphonique; il faut ajouter que ces trois langues se distinguent, en général, par un état de conservation plus parsait que le latin et l'allemand. Nous ne devons pas nous étonner qu'une insertion euphonique très-fréquente soit devenue constante dans un ou dans plusieurs idiomes, la langue s'y étant peu à peu tellement habituée qu'elle n'a plus pu s'en passer. Il faut remarquer, en outre, que les idiomes germaniques ont une grande propension à prendre un n inorganique, même là où l'euphonie ne l'exigeait pas : c'est pour cette raison qu'un si grand nombre de mots de la déclinaison à voyelle ont passé dans la déclinaison des thèmes en n, appelée par Grimm la déclinaison faible. Ainsi le sanscrit vidavá «veuve», en latin vidua, en ancien slave vidova (à la fois thème et nominatif), est devenu en gothique viduvôn (génitif  $viduvon-s)^{1}$ .

Si, cependant, an était en sanscrit la forme primitive du préfixe en question, son n n'en tomberait pas moins, non-seulement devant les consonnes, mais encore devant les voyelles. C'est une règle générale, en sanscrit, que les mots finissant par n perdent cette consonne au commencement d'un composé: râgan « roi » suivi de putra « enfant » fait râga-putra « enfant de roi »; suivi de indra « prince », il fait râgêndra <sup>2</sup>. En ce qui concerne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au nominatif, le n est rejeté (\$ 140), ce qui donne viduvô.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Après la suppression de n, l'a de ragan, en se combinant avec l'i, fait  $\epsilon (=a+i)$ .

les lois phoniques, les particules inséparables obéissent au même principe que les mots pouvant être employés hors de composition. En conséquence, si la forme primitive était an, il faudrait expliquer d'une autre manière la différence qui s'est établie, dans la suite des temps, entre l'augment et la particule négative: l'augment, conformément au principe général, aurait rejeté son n devant les voyelles comme devant les consonnes, au lieu que la particule n'aurait supprimé son n que devant les consonnes.

# \$ 540. L'a privatif et l'a de l'augment peuvent être rapportés à un pronom démonstratif.

La négation n'étant que l'exclusion ou l'éloignement d'une chose ou d'une qualité, nous avons cru pouvoir rattacher les particules négatives a et na aux thèmes pronominaux a et na, servant à désigner les objets éloignés (§ 371). En supposant que an soit la forme primitive de l'a privatif et de l'augment, on pourrait le rattacher au thème démonstratif an and, en lithuanien and-s ou an-s, en slave onü « celui-là ».

Si l'on admet cette origine pronominale de la négation, il se présente pour l'identité de l'augment et de l'a privatif une autre explication, qui d'ailleurs ne s'écarte pas, quant au fond, de ce que nous avons dit plus haut. Le langage, peut-on dire, en plaçant un a devant les verbes, n'a pas songé à l'a négatif, et il n'a pas eu l'intention de nier le présent : il a entendu employer le pronom a, pris dans le sens de «celui-là», et il a voulu, de cette façon, rejeter l'action dans le lointain, la reléguer dans le temps disparu derrière nous. Le langage se serait donc contenté de recourir au même procédé qu'il avait employé une première fois en créant les expressions négatives. D'après cette hypothèse, l'augment ne serait pas, avec l'a privatif, dans un rapport de

<sup>1</sup> Thème ono (\$ 372).

filiation: ils se trouveraient l'un et l'autre sur la même ligne. Tous deux viendraient immédiatement du pronom, au lieu que, selon la première explication, on arrive d'abord du pronom à la négation, et de celle-ci à l'expression du passé considéré dans son opposition avec le présent.

D'après l'interprétation que nous venons de proposer, le rôle de l'augment pourrait se comparer à celui que joue, en sanscrit, la particule **m** sma construite avec un présent : cette particule, qui forme alors un mot à part. donne au présent le sens du passé. Je la regarde comme identique avec le sma, pronom de la troisième personne, que nous avons trouvé en composition dans asmé « nous », yuśmé « vous », et dans beaucoup de pronoms de la troisième personne <sup>1</sup>. Employé comme expression du passé, sma doit être entendu dans le sens de « celui-là, là-bas, au loin » <sup>2</sup>.

G. de Humboldt a expliqué d'après le même principe le mot na, qui sert, en tagalien et en tonga, comme expression du passé. Je rattache ce na au thème démonstratif sanscrit na, et, par conséquent, d'une manière indirecte, à la particule négative na<sup>3</sup>. Rappelons, à ce sujet, que l'expression du futur, en tonga et en madécasse, peut se ramener également à un thème démonstratif : le tonga te se rapporterait au thème sanscrit ta<sup>4</sup> et le madécasse ho au thème usa (§ 345)<sup>5</sup>.

541. L'augment peut-il être considéré comme le reste d'un redoublement?
 Examen des opinions de Buttmann et de Pott.

L'a de l'augment est devenu en grec un s; au contraire, l'a

- <sup>1</sup> Voyez \$ 165 et suiv. et \$ 333.
- <sup>2</sup> Il est d'ailleurs employé souvent comme particule explétive.
- <sup>3</sup> Voyes mon mémoire Sur la parenté des idiomes malayo-polynésiens avec les langues indo-européennes, p. 100 et suiv.
- \* En nouveau-zéelandais et en tahitien, il est employé, sous la forme te, comme article.
  - <sup>5</sup> En tonga, he est employé comme article; comparez le grec ò.

de la particule négative est resté a en grec. Nous voyons de même que le parfait sanscrit tutôpa 1 « je frappai, il frappa » est représenté à la première personne par τέτυφα, à la troisième par τέτυφε.

Il est certain qu'en se renfermant dans la langue grecque, il était impossible de soupçonner la parenté de l'augment et de l'a privatif, puisque ces deux préfixes ne semblent pas moins éloignés par la forme que par le sens. Buttmann<sup>2</sup> fait sortir l'augment du redoublement : ĕτυπ7ον, selon lui, serait pour τέτυ-מוסי. Mais il suffit de mettre à côté de l'imparfait בישולסי le sanscrit dtôpam, et à côté de réruva le sanscrit tutôpa, pour montrer que cette explication ne se peut soutenir. Les prétérits augmentés n'ont pas, en sanscrit, le moindre rapport avec le parfait redoublé : celui-ci fait toujours entrer dans la syllabe réduplicative la voyelle radicale (en l'abrégeant, si elle est longue), au lieu que l'augment consiste toujours dans un a, quelle que soit la voyelle de la racine. Une explication de cette sorte ne serait possible à la rigueur que si, au lieu d'un a, l'augment consistait dans un i, parce que les syllabes réduplicatives, pour alléger leur poids, substituent volontiers un i à un a<sup>3</sup>, et quelquesois même à un u4.

Dans ses Recherches étymologiques 5, Pott suppose que l'aug-

<sup>1</sup> Tutopa, qui sert à la fois pour la première et la troisième personne, a en réalité perdu toute désinence personnelle; l'a est l'ancienne voyelle de liaison.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grammaire grecque développée, \$ 82, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est ce que nous voyons, par exemple, dans la syllabe réduplicative des verbes désidératifs. Ainsi l'on a pipás «vouloir boire», pour papás ou pápás (racine pá); pipațis «vouloir fendre», pour papațis (racine paţ). On a, de même, bibármi «je porte», pour babarmi (racine bar, bṛ); tišiâmi «je suis debout» (\$ 508), pour tasiâmi (racine siâ). Et, en grec, δίδωμι pour δόδωμι (sanscrit dádâmi), etc.

<sup>\*</sup> Ge dernier sait se présente à l'aoriste second des verbes commençant par une voyelle, qui redoublent la racine tout entière; exemple : जीतनम् dúninam (pour duninam), de la racine ún «diminuer» (\$ 584).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Première édition, t. II, p. 73.

ment est une sorte de variété du redoublement; selon lui, l'a de l'augment devrait être regardé comme un son neutre destiné à représenter toutes les voyelles. Cette hypothèse me paraît trèspeu vraisemblable : elle serait admissible tout au plus pour les verbes qui ont affaibli un a radical en u ou en i¹, et il faudrait supposer que l'augment appartient à une époque antérieure à cet affaiblissement.

Si pourtant l'on voulait, malgré tout, voir dans l'augment une sorte de redoublement, j'aimerais mieux admettre que les voyelles radicales i, i, u, û ont été frappées du gouna, et que l'a du gouna est seul demeuré: water ávédam, par exemple, serait pour évédam (= aivaidam), qui lui-même serait pour vaivaidam.

#### AORISTR.

\$ 542. Les sept formations de l'aoriste sanscrit. — Première formation.

Dans ma Grammaire sanscrite, j'ai appelé le second prétérit augmenté le prétérit multiforme, parce qu'il a sept formations différentes. Il représente, sous les réserves exprimées plus haut (\$ 513), l'aoriste grec. Quatre formations répondent plus ou moins exactement à l'aoriste premier, et les trois autres à l'aoriste second.

Les quatre formations qui s'accordent avec l'aoriste premier ajoutent toutes un s à la racine, soit immédiatement, soit à l'aide de la voyelle de liaison i. Dans ce s², je reconnais le verbe substantif. La première formation nous représente très-exactement l'imparfait du verbe as, avec cette seule différence que l'â de d'sam, d'sts, etc. est supprimé et qu'à la troisième personne du pluriel, au lieu de (â)san, nous avons (â)sus. On ne doit pas être surpris de la perte de l'â, puisqu'il contient l'augment, qui,

<sup>1</sup> Et non pour les racines qui, de toute antiquité, ont du un se ou un i. - Tr.

² Qui, dans certaines positions, devient \ (\$ 21 b).

dans le temps en question, est déjà exprimé devant la racine du verbe principal; quant à l'a bref qui reste, après la suppression de l'augment, il devait, en composition, se perdre d'autant plus aisément qu'au présent il manque même dans le verbe simple, devant les désinences pesantes du duel et du pluriel (\$ 480). Entre le présent smas « nous sommes » et la syllabe finale des aoristes comme dkśdip-sma « nous jetâmes » ¹, la seule différence réside donc dans le s final; mais celui-ci devait être supprimé à l'aoriste, puisque ce temps prend les désinences secondaires.

Quant au changement de an en us, à la troisième personne du pluriel, par exemple dans dkśđip-sus (pour dkśđip-san), il vient de ce que us est une désinence plus légère que an. Nous voyons le même changement à l'imparfait des racines réduplicatives; exemple: dbibar-us «ils portaient » (pour dbibar-an). C'est pour éviter la surcharge causée par le redoublement que nous avons dbibar-us, de même qu'on a dkśdip-sus à cause de la surcharge résultant de la combinaison avec le verbe attributif.

#### \$ 543. Mutilation du verbe auxiliaire annexe.

Devant les désinences personnelles commençant par un t, un i ou un d, les racines finissant par une consonne autre que n rejettent le s du verbe substantif : cette suppression est destinée à éviter la rencontre désagréable de trois consonnes. On a donc áksáip-ta « vous jetâtes » (pour áksáip-sta), de même qu'au parfait passif grec les racines terminées par une consonne rejettent le  $\sigma$  des désinences  $\sigma\theta ov$ ,  $\sigma\theta e$ ; exemples :  $\tau\epsilon\tau v\varphi\theta e$ ,  $\tau\epsilon\tau a\chi\theta e$  (pour  $\tau\epsilon\tau v\psi\theta e$ ,  $\tau\epsilon\tau a\xi\theta e$ ). C'est la même raison qui fait aussi que la racine sia « être debout » perd sa sifflante, quand celle-ci se trouve en contact immédiat avec le préfixe ut; exemple : ut-lita « levé » (pour ut-slita).

111.

<sup>1</sup> Racine ktip « jeter ».

### \$ 544. Imparfait moyen du verbe substantif.

Avant de passer à l'aoriste moyen, il est nécessaire de donner le tableau de l'imparfait moyen du verbe substantif. Sauf en composition, ces formes sont presque complétement sorties de l'usage 1.

| SINGULIER.      | DUEL.           | PLURIEL.        |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| äsi             | ã svahi         | ãs mahi         |
| ã <b>s</b> i âs | ã <b>s</b> âiâm | äddvam ou ädvam |
| ã <b>st</b> a   | űsâtâm          | ñsata.          |

\$ 545. Tableau de la première formation de l'aoriste sanscrit.

Comme modèle de la première formation de l'aoriste sanscrit, nous prenons la racine finissant par une voyelle wit a conduire, et la racine finissant par une consonne with ksip a jeter. Les racines terminées par une voyelle prennent à l'actif le vriddhi, et au moyen, à cause de ses désinences généralement plus pesantes, le gouna. Les racines terminées par une consonne prennent à l'actif également le vriddhi; au moyen, elles présentent la voyelle radicale pure.

|            |                            |                  | AUIIV.              |                     |           |
|------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Singulier. |                            | Duel.            |                     | Pluriel.            |           |
|            |                            |                  |                     |                     | _         |
| ándišam ²  | ák <b>éd</b> ip <b>sam</b> | á <b>ndišva</b>  | ákšdipsva           | á <b>náit</b> ma    | ákšdipsma |
| ándišís    | ákšāipsis                  | ánâišța <b>m</b> | ák <b>iðiptam</b> 3 | ánâióta             | ákšáipta  |
| ándišíl    | ákšáipsít                  | ándišļām         | ákšáiptám           | તે <b>ન</b> તેંદેપક | ákšáipsus |

ACTIE

L'auteur donne ici ce tableau, parce que ces formes vont reparaître en combinaison avec les verbes attributifs. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au sujet de é pour s, voyez \$ 21 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur la suppression de s, voyez \$ 543.

MOYEN.

| Sing            | ulier.               | Duel.             |                              | Pluriel.             |            |
|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| .—              |                      |                   |                              |                      |            |
| ánési           | áktipei              | án <b>éš</b> vahi | ákšipsvahi                   | ánéémahi             | ákšipsmahi |
| ánéšj <b>ás</b> | ákšipids             | ánéidiám          | áki ipsáidm                  | á <b>né</b> dď vam ' | ákšibď vam |
| á <b>nés</b> ta | ák <del>ši</del> pta | ánésátám          | ák <b>ši</b> psåt <b>å</b> m | ánêšata ²            | ákšipsata. |

\$ 546. Les parfaits latins en si. — Le parfait latin est un ancien aoriste.

Il y a une ressemblance surprenante entre le moyen disipsi et les parfaits latins comme scripsi: si l'on fait abstraction de la quantité de l'i final, la forme latine est la représentation parfaite de la forme sanscrite.

La troisième personne scripsit s'accorde mieux avec l'actif dkidipst, qui sans vriddhi ferait dkispst; de même vexit (vec-sit) avec प्रवासीत् dvakit «il transporta». Au contraire, la première personne vext ressemble au moyen प्रवास dvakit.

A la deuxième personne, nous avons vexisti, qui peut être rapporté au moyen áksip-iâs (pour áksipsiâs); le s final est tombé et l'à s'est affaibli en 15.

Ainsi le parfait latin, qu'on aurait aussi bien, d'après sa signification, le droit d'appeler un aoriste, n'a rien de commun

- 1 On trouve aussi ánédvam, car s, devant le d'des désinences personnelles, peut se changer en d ou être supprimé. Enfin, on a encore ánédvam (probablement pour une ancienne forme ddvam, qui vient elle-même de édvam).
- <sup>1</sup> Sur la suppression de la lettre n qui appartient à cette désinence personnelle, voyez \$ 459.
- 'Racine vah a transporter", en latin veh. L'un et l'autre idiome a, pour des raisons d'euphonie, changé le h en la ténue gutturale, devant le s du verbe substantif. En sanscrit, ce s, après un k, doit devenir s (\$ 21 b).
- 'Nons avons vu qu'en slave, où il existe un mélange analogue du moyen avec l'actif, le sanscrit *ids* devient ti (\$ 512, remarque 2).
- ' l'avais autrefois identifié la désinence sté du parfait latin avec la désinence i du parfait sanscrit. Mais j'aime mieux aujourd'hui rapporter toutes les formes du parfait latin à un seul et même temps sanscrit.

Digitized by Google

avec le parfait grec et sanscrit 1. Je crois pouvoir en rapporter toutes les formes, sans en excepter les formes redoublées comme cucurri, momordi, cecini, à l'aoriste sanscrit 2. Nous avons, en effet, des aoristes comme ácúcuram, moyen ácúcurê (racine cur « voler »), et êπεφραδον, επεφνον 3. Cucurri, momordi, cecini ont donc simplement perdu l'augment, comme l'ont perdu scripsi, vexi, mansi, et comme l'a perdu aussi l'imparfait; c'est cette absence de l'augment qui leur donne l'aspect des parfaits grecs et sanscrits.

\$ 547. Cause de l'allongement de la voyelle radicale, dans les parfaits latins comme scâbi, vîdi, légi, fûgi, fôdi.

Les parsaits latins comme scâbi, vîdi, lêgi, fûgi, fôdi, pourraient, si l'on faisait abstraction de la voyelle longue, être comparés aux aoristes comme dlipam (moyen dlipê), en sanscrit, et ελιπον, en grec. Mais l'allongement de la voyelle, en latin, s'oppose à ce rapprochement. Je crois donc que les parsaits en question appartiennent à la septième formation sanscrite (déûcuram, déûcurê, \$580): ils contiennent un redoublement caché, comme certains prétérits allemands, tels que hiess «j'appelai, il appela» (= vieux haut-allemand hiaz, gothique haihait). Je reconnais dans lêgi, scâbi, fûgi, fôdi des contractions pour le-egi, sca-abi, fu-ugi, fo-odi, qui sont eux-mêmes pour lelegi, scacabi, fufugi, fofodi. Comme la consonne de la deuxième syllabe a été supprimée, celle de la première n'a plus l'air d'appartenir

<sup>1</sup> La troisième personne scripsit est beaucoup plus près de l'aoriste sanscrit ákédipsit que du parfait tutöpa, τέτυψε. Ces parfaits ont perdu leur désinence personnelle et il en est de même pour les formes comme saislép, en gothique. Il est donc
très-probable qu'avant la séparation des idiomes il n'y avait déjà plus de désinence
à la première et à la troisième personne du singulier du parfait actif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les parfaits en si se font reconnaître à première vue comme des aoristes, quoique la ressemblance soit plus frappante avec le sanscrit qu'avec le grec.

<sup>3</sup> Nous reviendrons plus loin sur ce sujet (\$ 579).

à une syllabe réduplicative : c'est ainsi que dans le grec γῖνομαι (pour γι-γέν-ο-μαι) le γ a l'air d'appartenir à la syllabe radicale, quoique en réalité le ν seul, dans γῖν, représente la racine<sup>1</sup>.

\$ 548. Changement de la voyelle radicale, dans les parsaits latins comme cépi, frégi, fêci.

Dans les formes comme cepi, fregi, feci, il y a sans aucun doute un redoublement 2. Si c'étaient des parfaits, on les pourrait rapprocher des formes sanscrites telles que tépimá « nous brûlâmes » (\$ 605). Comme aoristes, je les rapporte à la septième formation sanscrite : de même que volume dolsam « je succombai » est pour ananisam, dont le deuxième n a été supprimé 3, de même cépi est une contraction pour cacipi. On a vu (\$ 5) que l'é latin, quand il est pour a + i, correspond parfois à l'é sanscrit. Dans la seconde syllabe, l'a radical est affaibli en i, à cause de la surcharge produite par le redoublement : on peut rapprocher des formes supposées cacipi, fasici les formes réellement usitées cecini, tetigi. Mais la contraction de cépi, seci, set fregi doit remonter à une époque où l'a de la syllabe réduplicative n'était pas encore, comme dans cecini, tetigi, affaibli en e.

Cependant, on peut aussi faire venir cépi, fêci de cecipi, fesici,

Dans sa Phonologie romaine, A. Benary explique également les formes comme fédi, fédi par un redoublement. Mais il suppose que la syllabe réduplicative est tombée, et que par compensation la syllabe radicale a été allongée; je ne puis sousçrire à cette explication, car si je connais des exemples où la suppression d'une partie du mot entraîne, par compensation, l'allongement de la syllabe précédente, je n'ai jamais vu le même effet se produire sur la syllabe suivante.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'avais déjà exprimé la même opinion quand je voyais encore dans ces formes de véritables parfaits. Voyez ma recension de la Phonologie romaine de Benary (Annales de critique scientifique, 1838, p. 10). Pott, dans une recension du même ouvrage (Annales de Halle), s'est prononcé contre mon opinion, mais, selon moi, sans motifs suffisants.

<sup>3</sup> Je n'admets pas l'explication des grammairiens indiens, qui voient dans ánésam un aoriste irrégulier de la sixième formation.

par les formes intermédiaires ceipi, feïci; la première voyelle, après avoir absorbé la seconde, se serait allongée, comme nous avons au subjonctif legâs, legâmus, pour legaïs, legaïmus.

Le parsait égi mérite une mention spéciale: il dissère de séci, cèpi, en ce qu'il n'a pas perdu de consonne entre les deux éléments dont est composé son é, c'est-à-dire entre la syllabe réduplicative et la syllabe radicale; égi est la contraction de a-igi ou e-igi. On peut expliquer de la même manière édi, êmi (pour e-edi, e-emi). Toutesois, comme nous reconnaissons dans les parsaits latins d'anciens aoristes, on pourrait aussi voir dans égi, édi, êmi un reste de l'augment.

\$ 549. Les désinences sti, stis (amavisti, amavistis) du parfait latin.

Je reviens à la désinence stt du parfait latin. Dans le tt de serpsisti, vexisti, cucurristi, cépisti, nous avons cru devoir reconnaître la
désinence moyenne ids, et dans le parfait latin un ancien aoriste.
Si cette explication est juste, serpsisti sera un aoriste de la quatrième formation plutôt que de la première. Il est vrai que la
quatrième formation est inusitée, en sanscrit, au moyen, et,
pour les racines finissant par une consonne, également à l'actif.
Mais il n'est pas vraisemblable que, dans le principe, elle ait
été d'un usage aussi restreint: à côté de l'actif dydsisam (racine
yd « aller ») on peut supposer un ancien moyen dont la seconde
personne devait être dyd-sisids; c'est à cette forme que correspondrait le latin serp-sisti. Le sanscrit sarp, sip « aller », en lui
supposant un aoriste moyen de la quatrième formation, ferait
dsrp-sisids.

A l'égard de la lettre s qui précède, au singulier et au pluriel, la désinence de la seconde personne (cépi-sti, cépi-stis;

<sup>1</sup> La première formation ajoute à la seconde personne la désinence sids (dudiés, dképids pour dképsids); la quatrième formation, si elle était usitée au moyen, aurait la désinence siéjds.

cucurri-sti, cucurri-stis; serpsi-sti, serpsi-stis), on peut encore noter en sanscrit un autre fait analogue. Le précatif1 moyen, qui unit également à la racine le s du verbe substantif (soit immédiatement, soit à l'aide de la voyelle de liaison i), fait précéder d'un autre s les désinences personnelles commençant par un t ou un t : ce second s, qui peut-être est purement euphonique, se change en s sous l'influence de l'é précédent. Ainsi la racine sarp, srp, si elle était usitée au moyen, ferait au précatif srpstsias, srpststa (deuxième et troisième personnes du singulier), srpslydsiam, srpslydstam (deuxième et troisième personnes du duel). La forme sepsiside est très-proche du latin serp-s-i-sti, bien qu'il faille faire cette distinction que l'i latin est simplement une voyelle de liaison, tandis que l'é sanscrit est l'expression du mode. Les formes de précatif que nous venons de citer sont d'ailleurs les seules qui insèrent une deuxième sifflante : la première personne du pluriel est sypst-mahi en sanscrit, de même que nous avons serpsimus (et non serpsismus) en latin. Non pas que le sanscrit ne supporte le groupe sm; nous le trouvons, par exemple, à la troisième formation de l'aoriste, dbôdisma « nous sûmes », moyen abodismahi.

## \$ 550. Exemples de désinences du moyen introduites à l'actif.

De ce qui précède, nous croyons pouvoir conclure qu'à la deuxième personne du singulier, le temps improprement appelé parfait en latin contient une désinence moyenne; mais la langue n'a plus conscience de l'origine de cette forme et elle l'emploie comme une terminaison de l'actif transitif. Quoique le grec ait parfaitement conservé son moyen, il a également intercalé dans son actif une désinence moyenne; nous voulons parler de la troisième personne de l'impératif, où Pepórtar répond aussi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est le temps qui correspond à l'optatif aoriste grec (\$ 705).

exactement que possible au sanscrit bârantâm. Dans les idiomes où le moyen ne s'est conservé que par fragments, il est naturel que les formes qui subsistent aient servi à combler des lacunes de l'actif¹; d'autres fois, quand la forme active est restée, le moyen vient prendre place à côté d'elle, comme une variante à signification identique.

\$ 551. La syllabe si dans les formes latines comme vec-si-mus, dic-si-mus.

Nous avons rapproché plus haut (\$ 546) les premières personnes comme vext, mansi des formes sanscrites comme ávaksi, ámansi. Mais je ne crois pas que l'identité s'étende jusqu'à la voyelle finale. On peut expliquer l'i latin comme provenant d'un ancien a, de sorte que st fera le pendant du σα grec dans έλυ-σα, έτυπ-σα. En effet, ce n'est pas à la première formation de l'aoriste, mais à la deuxième, que je rapporte aujourd'hui le parfait latin en st, au moins à la plupart de ses personnes<sup>2</sup>.

La seconde formation de l'aoriste insère un a entre le s du verbe substantif et les désinences personnelles. Cet a est traité à peu près de la même manière que l'a des verbes de la première et de la sixième classe<sup>3</sup>: ainsi on l'allonge à la première personne du duel et du pluriel, devant les désinences va et ma. De même que váḥ-a-si, váḥ-a-ti, váḥ-a-ta deviennent en latin veh-i-s, veh-i-t, veh-i-tis, de même que váḥ-â-mas devient veh-i-mus, il est naturel de supposer que dans dic-si-sti, dic-si-t, dic-si-mus, dic-si-stis, la syllabe si répond au sa, sâ<sup>4</sup> de la for-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En ancien slave, à la deuxième et à la troisième personne de l'aoriste actif, nous avons trouvé la désinence TZ til, qui répond aux désinences moyennes ids, ta du sanscrit (\$ 512, remarque 2).

<sup>\*</sup> Les désinences de la première formation sont : sam, sis, sit; sva, stam, stam; sma, sta, sus. Celles de la deuxième formation sont : sam, sas, sat; sava, satam, satam; sama, sata, san. — Tr.

Voyez \$ 109°, 1.
 Par suphonie \$a, \$il.

mation en question et au grec σα. Conséquemment, dic-si-mus répondra à εδείκ-σα-μεν, ddik-sû-ma, et dic-si-stis à εδείκ-σα-τε, ddik-sa-ta.

D'après ce qui précède, la parenté entre vec-si-t et le sanscrit ávâk-st-t ne serait point si étroite que je l'ai admis autrefois : le latin vec-si-t suppose une forme sanscrite dvak-sa-t, de même qu'en regard de dic-si-t nous trouvons effectivement ddik-sa-t (grec édeix-os, pour édeix-oa-t).

La deuxième personne dic-si-st correspondra au moyen ddiksa-ids « tu montras », si l'on voit dans le second s une lettre euphonique <sup>2</sup>.

\$ 552. La première personne du singulier du parfait latin.

Même en rapportant les parfaits latins en si à la deuxième formation de l'aoriste sanscrit, il n'en reste pas moins trèsvraisemblable que la première personne du singulier appartient au moyen. En effet, l'a de la deuxième formation sanscrite est supprimé devant l'i de la première personne du moyen; au lieu de ddik-sê (= ádik-sa-i), on a donc ádik-si. Il y a accord complet entre les formes latines comme dic-si et les formes sanscrites comme ddik-si; au contraire, l'aoriste actif est ádikiam, ce qui ne pouvait guère donner dixt en latin, puisque le m final s'est généralement conservé dans cette langue<sup>3</sup>. De ádikiam, le latin aurait fait probablement dixim, comme il a dicebam, dicam, dicerem, dixerim.

Il est vrai qu'à l'époque où le latin s'est détaché du sanscrit, il est impossible que la forme mutilée ddiksi existât déjà; c'était

¹ Comparez le moyen εδείκ-σα-το = sanscrit ádik-sa-ta.

Le t en latin se fait volontiers précéder d'un s (\$ 95). [L'auteur a proposé une autre explication au \$ 549. — Tr.]

<sup>3</sup> Il s'est conservé notamment à la première personne des formes secondaires. En grec, au contraire, un m final est quelquefois supprimé. Comparez εδειξα avec ádile-sam, πόδα avec pádam, pedem.

probablement ddiksama ou ddiksamam (= toes Edun, \$ 471): mais même ces formes nous conduisent plus aisément que ddiksam au latin dixt, car c'est précisément là où le m était encore suivi d'une voyelle que la première personne en latin a perdu sa désinence.

## \$ 553. La troisième personne du pluriel du parfait latin.

A la troisième personne du pluriel, nous trouvons, en regard du sanscrit ddikian et du grec &deuzan, le latin dixerunt. Le r tient sans doute (comme d'habitude entre deux voyelles) la place d'un ancien s; dic-serunt est donc pour dic-sesunt (comme eram, ero, pour esam, eso). Le verbe auxiliaire est redoublé ou répété, soit que dic-sesunt doive être rattaché à la quatrième formation sanscrite (d-yà-sisus, pour d-yà-sisunt), soit plutôt que la répétition du verbe auxiliaire ait été opérée dans la période latine. Une fois qu'on eut oublié le sens et l'origine de la lettre s dans dic-si, il ne serait pas étonnant qu'on eût de nouveau combiné cette forme avec le verbe substantif<sup>2</sup>.

Le même besoin de clarté fait qu'en grec on dit ἐτίθε-σα-ν, ἐθε-σα-ν, quoiqu'à la première et à la seconde personne on ne dise pas ἐτιθέ-σα-μεν, ἐτιθέ-σα-τε, ni ἐθέ-σα-μεν, ἐθέ-σα-τε. Une circonstance qui a pu contribuer à l'adjonction du verbe auxiliaire, c'est que, sans ce verbe, la désinence eût été trop courte : elle n'eût pas formé une syllabe. Au médio-passif, où la même raison n'existait pas, nous avons ἐτίθε-ντο, et non ἐτιθέ-σα-ντο.

Le prâcrit adjoint le verbe substantif à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif<sup>3</sup>; mais il n'en fait pas usage

<sup>1</sup> Voyez \$ 54g.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est le besoin de clarté qui aurait amené cette nouvelle addition du verbe substantif. Mais les éléments constitutifs de dictrunt (pour dic-sésunt) se sont si étroitement unis, que cette forme, à son tour, a pris l'apparence d'une forme simple.

De même, à l'impératif.

pour la deuxième et la troisième personne. Exemple : निक्रम् gaccamha (mha pour sma) « nous allons » 1.

## \$ 554. Allongement de l'e dans les formes latines comme dixérunt.

On devrait s'attendre à avoir dixèrunt, et non dixèrunt, puisque l'i, devant un r, se change ordinairement en è bref. L'é long de dixèrunt n'est pas moins remarquable que celui de dic-è-bam (pour dic-i-bam). Il est probablement dû à la même cause (\$ 527). Si nous avons eu raison de supposer que l'é de dicèbam renferme l'augment, la même explication devra s'appliquer à dixèrunt (pour dic-sè-erunt).

On pourra objecter que l'e est bref dans dic-è-rem, dic-sè-rim<sup>2</sup>; mais l'optatif grec et le potentiel sanscrit, auxquels correspond le subjonctif latin, n'ont pas l'augment : il n'y avait donc pas de raison pour que le subjonctif l'eût en latin. Dice, dans dice-rem, représente le sanscrit disa (racine dis + caractéristique a), et dic-se (plus anciennement dic-si) représente le sanscrit dik-sa, le grec deux-oa.

## \$ 555. Deuxième formation de l'aoriste sanscrit. — Tableau de cette formation.

La deuxième formation, qui a laissé de nombreux rejetons en grec et en latin, est d'un usage très-restreint en sanscrit. Il n'y a que les racines finissant par é, é ou h (encore n'est-ce pas la totalité) qui prennent cette formation.

Le s, s ou h final se change en k devant le s du verbe auxiliaire. A son tour, ce s, à cause du k précédent, se change en

Voyez ci-dessus, tome I, page 256, note. Comparez Lassen, Institutiones lingua procritica, pages 192 et 335; Burnouf et Lassen, Essai sur le pelli, page 181; Höfer, De pracrita dialecto, page 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$\$ 707 et 710.

i. On a donc ki, par exemple dans ádikiam, ádiki «je montrai», en regard du ξ grec de εδειξα et du α latin de dixt².

Je fais suivre le tableau de la deuxième formation de l'aoriste sanscrit, et je place en regard le grec & Su La et le latin dixt:

|                        |                         | SINCULIER.   |                           |                                         |
|------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Sanscrit.              |                         | G            | Latin.                    |                                         |
| Actif.                 | Moyen.                  | Actif.       | Moyen.                    |                                         |
| ádik-ša-m              | ádik-ti                 | έδευι-σα     | έδεικ-σά-μην              | dic-si                                  |
| ádik-ša-s              | ádik-ša-lás             | έδεικ-σα-s   | နဲဝဲဧင်း <del>- တ</del> လ | dic-si-stî                              |
| ádik-ša-t              | ddik− <b>š</b> a-ta     | έδειχ-σε     | έδεί <del>κ-σα-τ</del> ο  | dic-si-l                                |
|                        |                         | DUBL.        |                           |                                         |
| ádik- <b>šá-</b> va    | ádik-šá-vahi            | •••••        | έδεικ-σά-μεθον            |                                         |
| ádik-ša-tam            | ádik-éátám <sup>s</sup> | έδείχ-σα-τον | έδείχ-σα-σθο <del>ν</del> |                                         |
| ádik-ša-tám            | ádik-sátám *            | έδειχ-σά-την | έδεικ-σά-σθην             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                        |                         | PLURIEL.     |                           |                                         |
| ádik <del>-šå-ma</del> | ádik- <b>š</b> å-maķi   | έδείχ-σα-μεν | έδεικ-σά-μεθα             | dic-si-mus                              |
| ádik-la-ta             | ádik-ia-ďvam            | έδείχ-σα-τε  | έδείχ-σα-σθε              | dic-si-stis                             |
| ádik-ša-n              | ádik–śa–nta             | έδειx-σα-ν   | ἐδείx-σα- <del>ντ</del> ο | dic-sé-runt.                            |

### \$ 556. Parfaits latins en wi, vi.

Dans dic-st, c'est l'auxiliaire es que le latin emploie pour former son parfait; dans ama-vi, audi-vi, mon-ui, il a recours à l'auxiliaire fu. Nous voyons de même le sanscrit employer indiféremment, au prétérit redoublé, les formes périphrastiques corayam-asa «je volai, il vola » et corayam-babava (même sens).

Déjà dans mon Système de conjugaison de la langue sans-

<sup>1</sup> Voyez \$ 21 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La parenté de dico et de deixrum est connue. Il suffit de rappeler la locution latine dicis causa.

<sup>3</sup> Pour adik-ia-didm.

<sup>·</sup> Pour adik-sa-dtam.

<sup>•</sup> Voyez \$ 619.

crite, j'ai rapporté au verbe fu les parsaits latins en vi, ui; mais je crois avoir eu tort de voir dans le v ou l'u le représentant de f. Je suppose aujourd'hui que le f est tombé, à peu près comme est tombé le d de duo dans viginti, bis, bi-pes 1.

## \$ 557. Origine de ces parfaits.

Conformément à une règle générale, l'u de (f)ui s'est changé en v entre deux voyelles; mais il s'est conservé intact quand il est précédé d'une consonne. On a donc amavi, audivi, en regard de monui.

C'est pour alléger le poids du mot composé que fui a perdu son f initial. C'est ainsi que dans les mots français onze, douze, treize, la syllabe de du latin undecim, duodecim, tredecim a disparu<sup>2</sup>.

## \$ 558. Le parfait potui.

La preuve la plus claire que dans amavi, audivi, monui est contenu le verbe substantif nous est fournie par la forme potui. En effet, cette forme appartient à un verbe qui dans toute sa conjugaison se combine avec le verbe substantif. Il fait pos-sum (pour pot-sum), pot-eram, pot-ero, pos-sim, pos-sem. Au parfait, où la racine es faisait défaut, il a eu recours à fu : de là pot-ui, pour pot-fui qui eût été trop dur. On pouvait s'attendre à avoir pof-fui; mais la langue a préféré sacrifier l'une des consonnes. Malgré cette suppression de l'un des f, je doute que personne soit tenté de voir dans potui une forme simple, contrairement à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le sanscrit dva «deux» est devenu dua en nouveau-zéelandais, mais ua en langue tongue. Voyez mon mémoire Sur la parenté des idiomes malayo-polynésiens avec les langues indo-européennes, p. 11 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour la même raison, le d du nom de nombre «dix» s'affaiblit en r ou l'dans plusieurs langues de l'Europe et de l'Asie (\$ 319, remarque). Aux formes que j'ai mentionnées ci-dessus, on peut encore ajouter le malais et le javanais las «dix» et le maldive los. Exemples : dúa-b-las (malais) «douze»; javanais ro-las; maldive ro-los.

l'analogie de tous les autres temps du même verbe. Mais si l'on accorde que pot-ui est une forme composée, force est d'en dire autant pour les parfaits comme mon-ui, ama-vi, audi-vi, sé-vi, si-vi.

\$ 559. Les parfaits latins en ui, vi sont d'anciens aoristes.

Comme les parfaits en m, les parfaits en m, m sont, selon moi, d'anciens aoristes, en ce sens que fm, dont ils sont formés, est un aoriste. Rapprochez le latin fm de l'aoriste sanscrit d-bût et de l'aoriste grec  $\ell$ - $Q\bar{\nu}(\tau)$ . Il me paraîtrait beaucoup plus difficile de rapporter fm au prétérit redoublé babûva, en grec  $m\ell Q\bar{\nu}m\varepsilon$ , car il faudrait supposer que le verbe latin a perdu le redoublement et qu'il a conservé une désinence dont le sanscrit, le grec et le gothique sont privés  $^1$ . Nous reviendrons plus loin sur ce sujet ( $^{\$}$   $^{\$}$   $^{\$}$   $^{\$}$   $^{\$}$  ).

## \$ 560. Troisième formation de l'aoriste sanscrit. — Tableau de cette formation.

La troisième formation de l'aoriste sanscrit se distingue de la première, en ce que le verbe auxiliaire se joint à la racine du verbe attributif au moyen de la voyelle de liaison i. Sous l'influence de cet i, le s se change en s; mais, grâce à la voyelle euphonique, il peut se maintenir dans des positions où le s de la première formation est supprimé? Tandis que ksip, par exemple, fait à la deuxième personne du pluriel dksâip-ta, au lieu de dksâip-sta, parce que la rencontre des trois consonnes eût été trop dure, bud « savoir » fait dbôd-i-sta.

Au contraire, à la deuxième et à la troisième personne du singulier actif, la sifflante est supprimée et l'on allonge la voyelle de liaison, probablement pour compenser cette perte. On a

<sup>1</sup> Voyez \$ 610.

<sup>2</sup> Voyez \$ 543.

donc ábôd i-s « tu sus », ábôd-i-t « il sut ». Ces deux personnes forment, comme on voit, avec ábôd-i-sam et toutes les autres flexions du même temps un contraste dont il est possible de deviner la cause. Comme les désinences de la deuxième et de la troisième personne consistent simplement dans un s et un t, on aurait eu les formes ábôdiss, ábôdist (pour ábôdist); en senscrit, suivant une règle générale, les mots terminés par deux consonnes doivent sacrifier la deuxième (\$ 94). Mais la langue a mieux aimé renoncer au verbe auxiliaire qu'au signe personnel, parce que les deux personnes seraient devenues semblables 1.

Je fais suivre le tableau de l'aoriste actif et moyen de la racine bud «savoir». Les racines finissant par une consonne frappent leur voyelle du gouna à l'actif et au moyen; les racines finissant par une voyelle ont, comme dans la première formation, le vriddhi à l'actif, le gouna au moyen. Ainsi nu «célébrer» fait anâvisam, anavisi.

|             | ACTIF.              |                 |
|-------------|---------------------|-----------------|
| Singulier.  | Duel.               | Pluriel.        |
| ábôď-i-ŝam  | ábôď-i-šva          | ábôď-i-šma      |
| ábôď-í-s    | ábố <b>ď-i-sṭam</b> | ábôď -i-šta     |
| ábóď-í-t    | ábóð-i-stám         | ábód-i-éus      |
|             | MOYEN.              |                 |
| ábóð-i-ši   | ábôď – i-švahi      | ábôď – i–šmahi  |
| ábôď-i-šļās | ábôð-i-sálam        | ábóð-i-dð vam 1 |
| ábôď-i-šta  | ábôð-i-sâtâm        | ábóð-i-šata ³.  |
|             |                     |                 |

¹ Cette confusion a cependant lieu assez souvent à l'imparfait : ainsi dbibar signifie à la fois «tu portais» (pour dbibar-t) et «il portait» (pour dbibar-t); dvak veut dire «tu parlais» (pour dvak-t) et «il parlait» (pour dvak-t).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour ábódisdram.

<sup>3</sup> Au sujet de la suppression de π, voyez \$ 459, et comparez les formes ioniennes comme σεπαύσται.

\$ 561. L'aoriste en ancien slave. — Tableau comparatif de l'aoriste en ancien slave et en sanscrit.

En ancien slave comme en sanscrit, l'aoriste supprime le verbe substantif à la deuxième et à la troisième personne du singulier, et le conserve à toutes les autres <sup>1</sup>. Mais des formes comme **ualul** ábôdis, **ualul** ábôdit devaient encore perdre, en slave, la consonne finale (\$ 92 m). On a donc σογμη budi « tu éveillas » en regard de ábôd-i-s « tu sus » ou « tu t'éveillas »; σογμη budi « il éveilla » en regard de ábôd-i-t « il sut » ou « il s'éveilla »; mais σογμηστε bud-i-ste « vous éveillâtes » en regard de ábôd-i-sia « vous sûtes » ou « vous vous éveillâtes ».

Nous donnons ici le tableau comparatif de l'aoriste slave, en nous réservant d'y revenir dans les paragraphes suivants.

| SINGULIER. |               | DUEL.         |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Sanscrit.  | Ancien slave. | Sanscrit.     | Ancien slave. |
| ábôð-i-šam | bud-i-chŭ     | ábôď-i-šva    | bud-i-chové   |
| ábôď-i-s   | bud-i-'       | ábôď-i-šṭam   | bud-i-sta     |
| ábôď-í-t   | bud-i-'       | ábôď -i-štám  | bud-i-sta     |
|            | PL            | URIEL.        |               |
|            | Sanscrit.     | Ancien slave. |               |
|            | ábôď-i-šma    | bud-i-chomŭ   |               |
|            | ábôď-i-šta    | bud-i-ste     |               |
|            | ábôď –i-žus   | bud-i-šan.    |               |

\$ 562. De l'i dans les aoristes comme bud-i-chi, en ancien slave.

Le tableau qui précède est un des parallèles les plus frap-

¹ Voyez \$ 92 °. Sur certains aoristes qui, à la première personne du singulier et du pluriel, ont conservé l'ancien s, au lieu de le changer en × ch, voyez Miklosich Théorie des formes, 2° édition, \$ 162. A la troisième personne du pluriel, ces aoristes ont s, au lieu du s ordinaire.

pants qu'on puisse trouver entre le sanscrit et ses frères de l'Europe. Toutesois, l'accord des deux langues n'est pas si parsait qu'on pourrait le croire à première vue. L'i du slave bud-i-chū n'a pas la même origine que celui du sanscrit ábôd-i-sam; en essent bod-a-mi) d'où vient ábôd-i-sam: il répond au causatis bôdóyâmi « saire savoir, éclairer, éveiller ». C'est pour cette raison que nous avons comparé plus haut (\$ 447) la deuxième personne du présent bud-i-si au sanscrit bôd-áya-si, et le premier i de chval-i-ti (\$ 504) à la caractéristique aya de la dixième classe sanscrite. La ressemblance vient de ce que les verbes slaves conservent à l'aoriste leur caractéristique.

En réalité, l'aoriste slave appartient à la première formation sanscrite; pour s'en assurer, on peut comparer AAXZ da-chǔ «je donnai», AACTE da-ste «vous donnâtes» avec les formes sanscrites comme dnâi-sam, dnâi-sṭa. Nous ne pouvons mettre en regard le verbe sanscrit dâ, parce qu'il prend la cinquième formation (\$ 573); s'il prenait la première, il ferait ddâ-sam, ddâ-sta.

\$ 563. Insertion d'un o euphonique devant les désinences de la première personne du duel et du pluriel, en ancien slave.

A la première personne du duel et du pluriel, l'ancien slave insère un o, comme voyelle de liaison, entre le verbe auxiliaire et le signe personnel. Il en résulte que da-ch-o-vê, da-ch-o-mũ ont plutôt l'air d'appartenir à la deuxième formation sanscrite (ddikś-â-va, ddikś-â-ma = ἐδείξ-α-μεν) qu'à la première (dnâisva, dnâisma). Mais l'insertion de cet o est de date récente; elle a lieu pour éviter le groupe chv, chm. Le serbe, qui a conservé dans ses prétérits (à l'imparfait, comme au temps communément appelé prétérit simple) l'ancienne sifflante du verbe substantif, n'a pas inséré de voyelle de liaison; on a, par exemple, igrasmo

13

« nous jouâmes », dont le smo s'accorde très-bien avec le sma sanscrit, dans les aoristes comme átâp-sma « nous brûlâmes ».

\$ 564. Aoriste des verbes correspondant aux verbes sanscrits de la dixième classe, en ancien slave et en grec.

Les verbes slaves qui correspondent aux verbes sanscrits de la dixième classe gardent la caractéristique à l'aoriste; elle s'y montre sous la même forme que dans la deuxième série de temps 1. On a donc des aoristes en a-chă, en ê-chă et en i-chă; exemples : rūd-a-chă «je pleurai », sel-ê-chă «je désirai », gor-ê-chă «je brûlai », bud-i-chă «j'éveillai »<sup>2</sup>.

En sanscrit, les verbes de la dixième classe ne prennent pas l'auxiliaire à l'aoriste 3. Au contraire, en grec, nous avons ἐτίμη-σα (ἐτίμ-ā-σα), ἐΦίλ-η-σα, ἐμίσθ-ω-σα, qu'on peut comparer
aux aoristes slaves comme rūd-a-chǔ (pour rūd-a-sǔ). L'accord
de l'ancien slave et du grec nous autorise à penser qu'originairement les verbes sanscrits de la dixième classe formaient également leur aoriste par l'adjonction du verbe substantif; je
suppose des formes comme árôd-ay-i-sam, en analogie avec les
futurs comme rôd-ay-i-syâ-mi². Il me paraît peu vraisemblable que
l'ancien slave et le grec soient arrivés, chacun de leur côté et d'une
façon indépendante, à former, pour la classe des verbes en question, des aoristes aussi ressemblants que le sont, par exemple,
à la troisième personne du pluriel, ἐτίμ-ā-σαν et rūd-a-san.

\$ 565. Insertion d'un o euphonique entre la racine et le verbe auxiliaire, en ancien slave.

Les verbes slaves qui appartiennent à la première, à la sixième

<sup>1</sup> Voyez \$ 504 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 561 et suiv.

<sup>3</sup> Ils suivent à l'aoriste la septième formation. — Tr.

<sup>\*</sup> L'i est une voyelle de liaison (\$ 664).

et à la neuvième classe sanscrite 1 placent, quand leur racine finit par une consonne, un o, comme voyelle de liaison, entre la racine et le verbe auxiliaire. Ils s'éloignent sur ce point de la première formation sanscrite 2. On peut comparer sesons ves-o-ch-u « je transportai » avec dvdk-s-am (par euphonie pour dvdh-s-am).

| SINGULIEB.                                       |                                                    | DURL.                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sanscrit.<br>ávák-š-am<br>ávák-ší-s<br>ávák-ší-t | Ancien slave.  veṣ-o-ch-ŭ  veṣ-e  veṣ-e            | Senecrit.<br>ávák-ś-va<br>ávák-(š)-tam<br>ávák-(š)-tâm | Ancien slave.  veṣ-o-ch-o-vê  veṣ-o-s-ta  veṣ-o-s-ta |
|                                                  | PI                                                 | URIEL.                                                 |                                                      |
|                                                  | Senserit.<br>ávák-é-ma<br>ávák–(é)-ta<br>ávák–é-us | Ancien slave.  ves-o-ch-o-mü  ves-o-s-te  ves-o-ŝ-an.  |                                                      |

\$ 566. Absence du verbe auxiliaire et de la désinence personnelle à la deuxième et à la troisième personne du singulier, en ancien slave.

La deuxième et la troisième personne du singulier, dans toutes les conjugaisons slaves, sont privées, à l'aoriste, non-seulement de la désinence personnelle, mais encore de la consonne du verbe auxiliaire<sup>3</sup>.

La suppression de la désinence personnelle était obligée (\$ 92 °). Après cette suppression, on devrait avoir veṣ-o-se « tu transporta», il transporta» 4, pour faire pendant à la première

- 1 Voyez \$ 109 , 1 et 5.
- <sup>2</sup> On vient de voir (\$ 562) que tous les soristes slaves qui prennent le verbe auxilieire appartiennent à la première formation.
- 3 Nous faisons abstraction ici des formes qui présentent la désinence moyenne T3 til = sanscrit ids, ta (\$ 512, remarque 2).
  - A la deuxième personne, veș-o-se serait pour veș-o-se-s (= sanscrit dvdk-si-s),

personne ves-o-ch-ŭ et à la troisième personne du pluriel ves-o-s-an. Mais au lieu de ves-o-se, nous avons vese. Peut-être la syllabe finale a-t-elle été supprimée et la voyelle de liaison o s'est-elle altérée en e; c'est ainsi qu'au vocatif singulier l'o final du thème, n'étant protégé par aucune désinence, s'affaiblit en e (\$ 272).

Miklosich propose une autre explication. Selon ce savant, rese serait un aoriste second; cette forme serait venue s'intercaler dans l'aoriste premier, à peu près comme si ἔτυπ-σα avait perdu sa seconde et sa troisième personne du singulier, et qu'il eût remplacé ἔτυπ-σα-ε, ἔτυπ-σε par ἔτυπ-ε-s, ἔτυπ-ε. Mais les verbes slaves qui correspondent à la dixième classe sanscrite (\$ 504) ne se prêtent pas à cette hypothèse, car ils n'ont pas d'aoriste second, et ils ne peuvent pas plus en avoir que τιμάω, Φιλέω ου μισθόω en grec 1.

Mais si l'on ne veut pas supposer que sese ves-e soit pour ves-o-ch-e(s), ves-o-ch-e(t), on peut, en modifiant l'explication de Miklosich, admettre que ves-e appartient à l'imparfait. Il correspondra alors au sanscrit dvaḥ-a-s, dvaḥ-a-t. De même, pec-e répondra à dpac-a-s, dpac-a-t; rūd-a à drôd-aya-s, drôd-aya-t; bud-i à dbôd-aya-s, dbôd-aya-t, et vid-e à dvêd-aya-s, dvêd-aya-t<sup>2</sup>. On devra supposer que ces formes d'imparfait se sont introduites à l'aoriste, et que l'imparfait slave les a remplacées par des formes composées de création nouvelle (\$ 525). Si cette explication est juste, il serait intéressant de retrouver

et à la troisième personne pour ves-o-ée-t (= sanscrit évéle-éé-t). C'est ainsi qu'à l'imparfait nous avons la désinence -aée, en regard du sanscrit ée-ée, ée-é-t (pour ée-ée, éé-a-t, \$ 532).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Des aoristes correspondant à la sixième formation sanscrite (\$ 575) ne sont guère possibles en slave qu'avec des verbes comme dvig-nu-n « je remue » (\$ 109 °, 5), et ces verbes en possèdent effectivement.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez les formes analogues en lithuanien (\$ 523) et les aoristes arméniens en ii (\$ 183<sup>h</sup>, 2).

en slave, cachées au milieu de l'aoriste, deux formes de l'ancien imparfait sanscrit et grec.

\$ 567. Aoriste des racines da et bu, en ancien slave.

Les aoristes dachă «je donnai» et EZIXZ būchă «je fus» méritent une mention spéciale: non-seulement ils prennent, comme toutes les racines finissant par une voyelle, le verbe substantif sans le secours d'une voyelle de liaison, mais ils conservent la sifflante de la deuxième et de la troisième personne, en la combinant avec la désinence moyenne TZ tă 1. On a donc da-s-tă «tu donnas, il donna», bū-s-tă «tu fus, il fut »2.

Au lieu de la forme moyenne būstů, on trouve souvent, dans des manuscrits glagolitiques du xiv siècle, such bisi; Miklosich fait remarquer qu'il faut lire szich būsi, car les documents en question confondent souvent n et zi. Cette forme bisi ou būsi est employée pour la deuxième comme pour la troisième personne. La désinence si s'accorde très-bien avec les désinences sanscrites si-s, si-t de la première et de la quatrième formation. Ainsi, a bû, d'après la première formation, ferait dbû-si-am, dbû-si-s, dbû-si-t.

Je sais suivre la conjugaison complète de l'aoriste des racines slaves da et bū:

| SING    | ULIEB.           | D          | URL.             | PLU        | RIEL.      |
|---------|------------------|------------|------------------|------------|------------|
| .—      |                  | _          |                  |            |            |
| da-ch-ŭ | bü-ch-ü          | da-ch-o-vê | bū-ch-o-v€       | da-ch-o-mŭ | bū-ch-o-mu |
| da-s-tŭ | bū <b>−s</b> −tŭ | da-s-ta    | bū− <b>s</b> −ta | da-s-te    | bü-s-te    |
| da-s-tù | bū-s-tŭ          | da-s-ta    | bū−s−ta          | da-š-an    | bü-s-an.   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 512, remarque 2.

Les formes correspondantes en sanscrit seraient : áddsids, áddsta; ábbija, ábbija (avec gouna). Les racines en d (comme dd) ne peuvent prendre la première formation de l'aoriste qu'au moyen; les racines en d (comme bu) ne la peuvent prendre ni à l'actif, ni au moyen.

<sup>3</sup> Théorie des formes de l'ancien slave, \$ 258.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nous faisons abstraction du vriddhi qui serait exigé ici en sanscrit.

\$ 568. Les aoristes grecs édona, édona, ima.

La gutturale qui remplace une ancienne sifflante dans le slave dachŭ et dans les formations analogues, rappelle le x des aoristes grecs εδωκα, εθηκα, ήκα. Ce qui est de règle, en ancien slave, à la première personne des trois nombres, a bien pu arriver accidentellement en grec: nous voulons dire le changement d'une sifflante primitive en gutturale. Nous supposons donc que εδωκα est pour εδωσα, soit que le σ se soit transformé tout d'une venue en x, soit qu'un x ait pris place aux côtés de la sifflante qui aurait fini par disparaître ; εδωκα viendrait alors de εδωσκα. Peut-être aussi un x était-il d'abord venu se placer devant le σ, comme dans ξύν pour σύν (= sanscrit sam «avec»), en sorte que εδωκα serait pour εδωξα; de même, le latin cum, s'il est le congénère de ξύν, σύν, सम sam, doit peut-être s'expliquer comme étant pour xum.

\$ 569. Le s du verbe auxiliaire changé en k, à l'impératif lithuanien. — Le x du parfait grec. — Le σ du parfait passif, dans la même langue ².

Ce n'est pas seulement en grec et en ancien slave que nous trouvons le s de l'aoriste changé en gutturale : le lithuanien nous présente une forme de même famille, où, à ce que je crois, un s primitif a été remplacé par un k. Je veux parler de l'impératif, qui représente le précatif sanscrit ou l'aoriste de l'optatif grec 3; on a, par exemple, dûk « donne », dűkite « don-

- ' Comparez le x qui s'est introduit, en grec, dans l'imparfait έσχον, έσχε, et en latin, dans le futur archaïque escit. Rapprochez aussi les imparfaits et les aoristes comme δινεύεσχε, χαλέσχον, χαλέσχετο, έλασχε, δασάσχετο, dans lesquels il est impossible de méconnaître la présence du verbe substantif : les formes en σα-σχον, σα-σχονην le contiennent deux fois.
- <sup>2</sup> L'auteur recherche quels sont, dans les différentes langues indo-européennes, les temps formés comme le slave *dachü*, et il est amené de la sorte à parler de certaines formes verbales qui n'appartiennent pas à l'aoriste. Tr.

<sup>3</sup> Voyez \$ 92 5.

nez», en regard du sanscrit dâsîdvám « que vous eussiez donné » (précatif moyen).

Mais si le x de ἔδωκα, ἔθηκα, ἢκα est sorti d'un σ, soit immédiatement (ce que je croirais le plus volontiers)1, soit par l'intermédiaire de ox ou &, nous sommes amenés à nous demander si le x des parsaits comme dédona ne provient pas luimême d'un o, et par conséquent du verbe substantif. Il est vrai qu'en sanscrit le parsait ne se combine pas avec la racine as; mais cette circonstance importe peu, car tous les temps, au fond, ont le même droit de recourir à la copule (\$ 526). Nous voyons, par exemple, qu'en grec les imparfaits comme essour et les aoristes comme ¿Sou se combinent, à la troisième personne 'du pluriel, avec le verbe substantif (\$ 553), quoiqu'en sanscrit les formes correspondantes s'en abstiennent. A l'imparfait, certains dialectes grecs se servent de la forme ¿oxov (\$ 568), et le latin de la forme bam (\$ 526), quoique le sanscrit, au même temps, se prive absolument du secours du verbe substantif. Il n'est donc pas étonnant que le parfait grec emprunte un verbe auxiliaire, tandis que le parfait sanscrit emploie une forme simple.

Comme la racine du verbe attributif porte déjà, au parfait, le poids du redoublement, le x ne vient se joindre qu'aux thèmes où il trouve le plus aisément accès, c'est-à-dire après une voyelle ou une liquide : nous avons, par exemple, δέδωκα, εκφίληκα, ἔφθαρκα, ἔσῖαλκα, εκφαγκα, mais non τέτυπκα, εκπλεκκα. Pour éviter ces combinaisons trop dures, le x, par une sorte de substitution analogue à celle des consonnes germaniques², est devenu h, et en se joignant, sous cette forme, à la consonne précédente, a changé le æ ou le β en φ, le x ou le γ en χ: on a donc τέτυφα pour τέτυπ-ὰ, venant de τέτυπ-κα; εκ-

<sup>&#</sup>x27; Sur le changement inverse d'une gutturale en σ, voyes \$ 109°, 2,

<sup>2</sup> Voyez \$ 87, 1.

πλεχα pour σέπλεκ-ά, venant de σέπλεκ-κα. Quant aux dentales, la langue a préféré les sacrifier complétement au x : nous avons έψευκα pour έψευδκα, σέπεικα pour σέπειθκα.

Au passif, où les désinences sont plus pesantes, le verbe auxiliaire devait plus difficilement trouver accès. En regard des parfaits actifs en xa, nous ne trouvons point de parfaits passifs en . xauai (ou σαμαι, avec maintien de la sifflante primitive), de même qu'en regard de έδίδοσαν, έδοσαν on n'a point εδιδόσαντο, εδόσαντο. On pourrait toutesois admettre que le σ de τετέλεσμαι, ἔσπασμαι, ἤνυσμαι, qu'on explique ordinairement comme une insertion euphonique, appartient au verbe substantif1; nous voyons, en effet, qu'il est traité exactement de la même manière que le σ qui tient la place d'une dentale radicale (εψευσμαι, τείπεισ-μαι) et qu'il tombe seulement devant un autre σ (σείπει-σαι, τετέλε-σαι). Dans les verbes en », il y a lutte entre le ν et le σ. A la première personne, une forme σέφανσμαι étant impossible, il fallait opter entre σέφα-σμαι ou σέφαμ-μαι (comparez εξήραμμαι, etc.): c'est σέφα-σμαι qui l'a emporté. Au contraire, à la troisième personne, on dit πέφαν-ται et non σέΦα-σ∫αι.

Les substantifs comme  $\varphi d\sigma \mu \alpha$ ,  $\tau \epsilon \lambda \epsilon \sigma \mu \alpha$ ,  $\tau \epsilon \lambda \epsilon \sigma' n's$  ne sont pas une objection suffisante contre l'explication que nous venons de proposer. Sans faire dériver ces noms du parfait passif, on peut admettre cependant que la langue grecque, une fois habituée aux groupes  $\sigma \mu$ ,  $\sigma'$ , les a introduits dans des formes où ils n'avaient pas la même raison d'être que dans le temps en question.

\$ 570. Quatrième formation de l'aoriste sanscrit. —
Tableau de cette formation.

La quatrième formation sanscrite donne lieu à peu de com-

' Ce  $\sigma$  se trouve surfout après une voyelle brève, quelquesois cependant après une longue ( $\eta \times \sigma \nu = 0$ ).

paraisons avec les langues de l'Europe. Mais elle est importante en ce que le verbe substantif s'y étale tellement qu'il est impossible de ne pas reconnaître sa présence. Dans les formes comme áyâ-sisam «j'allai», il occupe la plus grande partie du mot, et il présente deux sois sa consonne radicale; il en est de même aux autres personnes, excepté à la deuxième et à la troisième du singulier, où nous avons dyâ-sîs, dyâ-sît (au lieu de dyâsis-s, dyâsis-t) pour la même raison que, dans la troisième formation, on a dbôdîs, dbôdît.

La conjugaison complète de dyâsisam est :

| SINGULIER. | DUEL.      | PLURIEL.          |
|------------|------------|-------------------|
| áyð-sišam  | áyá–sišva  | áy <b>A–sišma</b> |
| áyð-sis .  | áyû–sištam | áyð-sista         |
| áyå–st     | áyð-sistðm | áyð-siðus.        |

\$ 571. La quatrième formation est inusitée au moyen. — Elle n'est employée à l'actif qu'avec des racines finissant par une voyelle ou par m.

Au moyen, cette formation de l'aoriste n'existe pas ou est sortie de l'usage. Les désinences du moyen étaient probablement trop pesantes par elles-mêmes pour être ainsi surchargées; c'est un motif semblable qui fait qu'en grec la syllabe σα de εδίδοσα-ν, εδο-σα-ν ne se trouve pas au passif εδίδο-ντο, εδο-ντο (\$ 553).

Même à l'actif, la quatrième formation n'est pas usitée pour les racines finissant par une consonne, excepté ram «jouer», nam «s'incliner», yam «dompter». Mais comme m se change, devant un s, en anousvâra (n), c'est-à-dire en un son très-faible, il n'y a pas grande différence, à l'égard de la pesanteur, entre dyâ-sisam (racine yâ) et dran-sisam, dnan-sisam, dyan-sisam.

<sup>1</sup> Voyez \$ 560.

REMARQUE. — Origine de la quatrième formation. — On doit se demander comment le sanscrit est arrivé à la forme sisam : cette question peut être résolue de deux manières.

Ou bien (c'est l'explication que j'ai admise autresois) sam sera la syllabe principale et si une syllabe réduplicative ; ou bien il faut regarder sam comme étant venu se surajouter à la deuxième formation de l'aoriste, dans laquelle on avait cessé de sentir la présence du verbe auxiliaire. Selon cette seconde explication, que je regarde aujourd'hui comme la plus vraisemblable, la syllabe sa , qui, à elle seule, représente déjà le verbe substantif, s'est fait suivre de nouveau du même verbe, à peu près comme serpserunt (pour serpsesunt) en latin. Cette syllabe sa s'est ensuite assaibilé en si. En conséquence, sisam serait pour sasam, sisva pour sasva ou sasva, sisma pour sasma ou sasma, sistam pour sastam, etc.

Il y a, en sanscrit, une racine qui nous présente, à certaines personnes, le même genre d'altérations phoniques : c'est la racine आस् éds «gouverner», qui fait au duel sistâm, sistâm, au lieu de édstâm, édstâm, et au pluriel sistâ, au lieu de édstâ.

A la troisième personne du pluriel, nous trouvons áyá-sièus, au lieu de áyâ-sièan. On a vu précédemment que us est une désinence plus légère que an (\$ 462): la racine, déjà chargée par la répétition du verbe auxiliaire, a dû choisir les formes les moins pesantes. De même, la racine précitée éds, qui aime les formes affaiblies, fait à la troisième personne du pluriel de l'imparfait déâs-us.

Nous avons aussi en grec des exemples d'un auxiliaire joint deux fois au verbe principal. Ce sont les aoristes ioniens comme ἐλάσασκε (pour ήλασε, venant de ήλασατ), δασάσκετο (pour ἐδάσατο). La suppression de l'augment dans ces aoristes et dans les imperfaits analogues a probablement pour cause la surcharge résultant de la répétition du verbe auxiliaire.

- <sup>1</sup> Sous l'influence de l'i précédent, le s de sam se change en s (\$ 21 b).
- <sup>2</sup> La même que nous trouvons, en grec, à l'aoriste premier (\$ 555).
- Voyez \$ 553.
- \* Dans la troisième édition de sa Grammaire sanscrite (1863), M. Bopp propose une nouvelle explication, qu'il préfère aux deux précédentes. Le premier s des formes comme dydsisam appartient au verbe substantif; mais il a fini par faire corps avec le verbe principal, de sorte qu'au lieu de yd, c'est yds qui est considéré comme racine. En faisant prendre à yds l'aoriste de la troisième formation, on a eu dyds-i-tam, comme bud fait dbôd-i-tam. Grammaire sanscrite, \$ 371, remarque. Tr.

\$ 572. Exemples de la première et de la deuxième formation en zend.

En zend, les aoristes qui joignent le verbe substantif à la racine sont rares. Comme exemples de la première formation nous citerons: \*\*parita\*, deuxième personne du pluriel actif de la racine par « détruire » = sanscrit par, pf; \*\*parita\*, manita « il parla » = sanscrit dmanista « il pensa » (racine man 1); c'est un aoriste moyen; \*\*parita\*, rusta « il se leva », également un aoriste moyen de la racine rud (en sanscrit ruh)<sup>2</sup>.

La forme dasta «il donna » n'appartient pas à l'aoriste, mais à l'imparfait; elle répond au sanscrit ádatta (pour adad-ta, venant de adadâ-ta =  $\dot{\epsilon}\delta l\delta o-\tau o$ ), dont le premier t doit, en zend, devenir un  $\dot{\epsilon}$  (\$ 102).

Comme exemple d'un aoriste de la deuxième formation, on peut citer taviat, troisième personne du singulier actif de la racine tap «brûler»; rapprochez-en les aoristes grecs comme ÉTUM-GE.

\$ 573. Cinquième formation, en sanscrit. — Aoriste second en grec. – Restes de cette formation en arménien. — L'augment en arménien.

Nous passons aux formations sanscrites qui sont représentées en grec par l'aoriste second. Selon l'ordre adopté dans ma Grammaire sanscrite, ce sont les cinquième, sixième et septième formations.

La cinquième formation ajoute immédiatement les désinences personnelles à la racine : elle ne se distingue de l'imparfait que par l'absence de la caractéristique de la classe. La même diffé-

La racine sanscrite man «penser» prend en zend le sens de «parler»; compares le dérivé «lège manitra «discours».

<sup>2</sup> Voyez Burnouf, Études sur la langue et les textes zends, page 307. Le 49 s de sept la transformation euphonique du d' de la racine; rusta est donc formé comme le sanscrit áktipta pour áktipta (\$ 543), comme átutta pour átutsta. — Sur le sanscrit ruh, pour rud, voyez \$ 23.

rence qui existe en grec entre έδων et έδίδων se retrouve en sanscrit entre ádâm et ádadâm, et en zend entre dan et com dadam t. Au grec έσην, έσης, έσης τέρου en sanscrit dsiâm, áslâs, dsiât, tandis que l'imparfait est átisiam, átisias, átisiat (\$ 508). Au grec έθην répond en sanscrit ádâm, tandis que l'imparfait έτίθην est représenté par ádadâm. Au grec έφυ-ν, έφυ-ς, έφυ-(τ) répond le sanscrit ábûν-am (pour ábû-m²), ábû-s, ábû-t, pendant que l'imparfait έφυ-ο-ν, έφυ-ς-ς, έφυ-ς est représenté par ábav-a-m, ábav-a-s, ábav-a-t.

A cette formation appartient, en arménien, l'aoriste  $t_{unn}$ .  $e_{-tu} = \text{sanscrit } \acute{a}d\^{a}m$ , grec  $\acute{e}\delta\omega\nu$ , deuxième personne  $e_{-tu}$  (pour  $e_{-tu-s}$ ), troisième personne  $e_{-t}$ , troisième personne du pluriel  $e_{-tu-n}$  3 = dorien  $\acute{e}_{-}\delta_{0-\nu}$  4.

# On peut comparer:

| SINGULIER. |        | PLURIEL.  |           |                 |           |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
|            |        |           |           |                 |           |
| Senecrit.  | Grec.  | Arménien. | Senscrit. | Grec.           | Arménien. |
| áð á-m     | ėθη-ν  | edi "     | áð ð-ma   | <b>έθε</b> -μες | eda-ģ     |
| áð ð-s     | દંθη-s | ede-r     | áď å-ta   | the-re          | edi-ģ     |
| áďå−t      | ŧθη    | ed        | áď-us     | έθε-»           | edi-n.    |

# A la même formation appartient encore en arménien by eki

- <sup>1</sup> Sur le **d**, tenant en zend la place d'un d, voyez \$ 39.
- <sup>2</sup> Voyez \$ 437, remarque.
- <sup>3</sup> Voyez \$ 183 <sup>h</sup>, 2. La voyelle radicale a est affaiblie en u comme en latin dans le subjonctif archaïque duim. A la troisième personne du singulier e-t, la voyelle radicale est supprimée.
- <sup>4</sup> Dans les formes spéciales, le verbe arménien supprime la voyelle radicale devant la caractéristique ne (\$ 496); exemple :  $q^2\omega k \omega^* d$  denom  $\pi$  je place ». A l'aoriste, comme on peut le voir par le tableau que nous donnons, la voyelle radicale est tour à tour a, i, e, ou bien elle est supprimée.
- <sup>5</sup> Voyez Schröder, page 122. En ce qui concerne l'affaiblissement de l'a redical en i, comparez l'i du latin tradi-s, tradi-t, tradi-mus, ou mieux encore celui de cré-di-s = trad-dadd-si (\$ 632).

« je vins »  $^1$  = sanscrit dgd-m, grec  $\xi \delta n-\nu$ ; deuxième personne  $eki-r^2$ , troisième personne  $ekn^3$ .

L'augment ne s'est conservé, en arménien, que devant les formes monosyllabiques à : les formes polysyllabiques, à cause de leur poids plus considérable, s'en sont débarrassées. En conséquence, le seul temps qui à toutes ses personnes nous présente l'augment, c'est l'aoriste des trois verbes que nous venons de citer 5. L'augment se trouve en outre à la troisième personne du singulier de l'aoriste de quelques verbes irréguliers, comme e-tes « vidit » 6. Devant a et ô l'augment s'allonge en \$ 6; exemples : \$\frac{1}{2} \text{mod da} \text{ a cil conduisit } n^7, \$\frac{1}{2} \text{ do d} \text{ cil oignit } n^8. Cet allongement se trouve aussi assez souvent devant une consonne; exemples : \$\frac{1}{2} \text{lebek} \text{ ou ebek a cil brisa } n^9; \text{ êtes ou etes a vidit } n; \text{ êber ou eber a cil porta } n; \text{ êber a cil mangea } n^{10}.

Les racines commençant par e n'ont pas d'augment à l'aoriste. Je crois pourtant, en comparant l'é de l'imparsait e é « j'étais » à l'e bres du présent em « je suis », reconnaître dans cet é, comme dans l'n du grec e, une contraction de la voyelle radicale et de la voyelle de l'augment. Il y a aussi, à ce qu'il me semble, un augment temporel dans e é « il descendit »; à

- <sup>1</sup> Présent ga-m, \$ 436, 4.
- <sup>2</sup> Avec maintien de l'i qui, dans ede-r, s'est changé en e.
- ³ D'après l'analogie de et «il donna» et ed «il plaça», on aurait attendu une troisième personne ek. Peut-être le n de ekn représente-t-il le m de la racine गम् gam «aller» = gothique quam «venir», proche parente de т gd (même sens).
  - <sup>4</sup> Petermann, Grammaire arménienne, page 196.
- \* Encore faut-il excepter la première personne du pluriel tuaq « nous donnâmes », qui, étant dissyllabique, est privée de l'augment. On a, au contraire, e-daq « nous plaçames », e-kaq « nous allames ».
- On a, au contraire, tesi «vidi», teser «vidisti»; de même au pluriel. La première personne du présent est tesanem «je vois» (\$ 496).
  - <sup>7</sup> Première personne aξi (en grec dyω, en latin ago, en sanscrit ag' «aller»).
  - \* Première personne δζί (en latin ungo, en sanscrit ang «oindre»).
  - \* Schröder, Thesaurus, page 122. Comparez le sanscrit bang «briser».
  - <sup>10</sup> Schröder, Thesaurus, page 125. Comparez le sanscrit gar, gf «dévorer».

la première personne, cet aoriste, qui d'ailleurs est seul de son espèce, fait igi; le présent est ig-ane-m (\$ 496). Dans ég, l'ancien a de l'augment s'est contracté, d'après les lois phoniques du sanscrit, avec l'i de la racine '. Il ne se présente pas d'autre occasion dans la conjugaison arménienne pour une contraction de ce genre, car il n'y a pas d'autre verbe commençant par un i radical qui ait à l'aoriste une forme monosyllabique.

\$ 574. Restes de la cinquième formation, en ancien slave.

En ancien slave, il reste également quelques débris de la cinquième formation sanscrite. Tel est, par exemple, da «tu donnas, il donna »²; au contraire, la forme da-s-tũ (même sens) est, comme nous l'avons reconnu, un aoriste moyen de la première formation ³. A la deuxième personne, si l'on fait abstraction de la perte de l'augment, da s'accorde aussi exactement que possible avec le sanscrit d-dd-s = grec  $\xi$ - $\delta\omega$ -s; à la troisième personne, da répond à d- $d\hat{a}$ -t = grec  $\xi$ - $\delta\omega$ : la suppression de la consonne était obligée en ancien slave. Citons encore l'aoriste  $\Xi z_1$   $b\bar{u}$  «tu fus, il fut », qui répond au sanscrit d- $b\hat{u}$ -s, d- $b\hat{u}$ -t, au grec  $\xi$ - $\phi\bar{v}$ -s,  $\xi$ - $\phi\bar{v}$  \* nous avons vu qu'il s'est également conservé une forme moyenne  $b\bar{u}$ -s- $t\bar{u}$ .

\$ 575. Sixième formation de l'aoriste, en sanscrit. — Comparaison avec le grec, le lithuanien et le latin.

La sixième formation sanscrite se distingue de la cinquième en ce qu'elle insère un a entre la racine et la désinence personnelle : cet a est traité exactement de la même manière que la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyer \$ 183 \*, 4 , où nous montrons une contraction analogue à l'ablatif singulier des thèmes en i.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miklosich, \$ 248.

Voyez \$ 512, remarque 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez \$ 572. — Je rapporte le latin fui à la sixième formation (\$ 577).

caractéristique a de la première et de la sixième classe <sup>1</sup>. Pour les verbes de la première classe, entre cet aoriste et l'imparfait, il n'y a donc d'autre différence que l'absence du gouna. Ainsi ris « blesser » (classe 1) fait à l'imparfait drés-a-m (= drais-a-m) et à l'aoriste dris-a-m. C'est le même rapport qui existe entre Elein-o-v et Elin-o-v. La racine bud « savoir » (classe 1) fait à l'imparfait dbôd-a-m (= dbaud-a-m) et à l'aoriste dbud-a-m; c'est le même rapport qu'entre Espey-o-v et Espey-o-v.

A cette formation appartiennent, en lithuanien, les aoristes des verbes primitifs, quand ils ne passent pas, au temps en question, dans la dixième classe (\$ 506). Ainsi likaú (racine lik) «je quittai» répond au grec έλιπον et au sanscrit árićam (racine rić 2 «abandonner») et est avec son présent lekù 3 dans le même rapport que ελιπον avec λείπω. Certains verbes qui ont un i à l'aoriste prennent un e bref au présent; mais cet e tient très-probablement la place d'un ancien & 4. Le cas ne se présente, du reste, que pour bredù « je traverse à gué [une rivière], aoriste bridau, et pour des racines terminées par deux consonnes, comme kertù «je taille», aoriste kirtaú 5. Dans certains verbes comme kylů (y = i) «je m'élève», aoriste kilaů, le présent allonge la voyelle, au lieu de la frapper du gouna, ou bien il prend, comme dans les langues germaniques, un i pour voyelle du gouna, de sorte qu'on a  $i = i + i^{\circ}$ . Il y a aussi des verbes qui ont à l'aoriste un y (prononcez i) et qui, au présent, prennent le gouna; exemple : mēźù «mingo», aoriste myżaú. Les aoristes des verbes en tu (\$ 499) sont avec leur présent dans

<sup>1</sup> Voyes \$ 1094, 1.

<sup>2</sup> Pour rik.

<sup>3</sup> Sur # pour at, voyez \$ 193.

<sup>4</sup> Voyez Schleicher, Grammaire fithuanienne, \$ 113, 3.

<sup>&#</sup>x27;En sanscrit kart, krt « fendre».

Voves \$ 27.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Racine sanscrite mih.

le même rapport qu'en grec été $\pi$ -o- $\mu$ ev avec té $\pi$ -to- $\mu$ ev; exemple :  $du\acute{s}-\ddot{o}$ -me « nous nous refroidimes », présent  $du\acute{s}$ -ta-me.

Dans les verbes sanscrits de la sixième classe, la formation en question se confondrait nécessairement avec l'imparfait, puisque ces verbes ne prennent pas le gouna dans les temps spéciaux. Aussi ne rencontrons-nous cette formation de l'aoriste que pour un petit nombre de verbes irréguliers qui, aux temps spéciaux, insèrent une nasale, et la suppriment dans les temps généraux. Tel est, par exemple, le verbe lip « oindre », qui fait à l'imparfait dlimpam et à l'aoriste dlipam; tel est encore lup « couper », qui fait à l'imparfait dlumpam et à l'aoriste dlupam<sup>2</sup>.

Le même sait se présente en lithuanien: nous avons, par exemple, l'aoriste lip-a-u « je collai » (pour lip-a-m, \$ 436, 1) = sanscrit dlip-a-m, et le présent limp-u (pour limp-a-mi) = sanscrit limp-d-mi.

En latin, je rapporte à cette formation les parsaits fidi, scidi<sup>3</sup>, dont la troisième personne fid-i-t, scid-i-t s'accorde très-bien avec le sanscrit dbid-a-t, dbid-a-t dbid-a-t. Je regarde aussi tüli comme un aoriste de la sixième formation<sup>5</sup>: il répond, quant à sa racine, au sanscrit que tul (classe 1) «soulever», qui ferait à

<sup>1</sup> Voyez \$ 109\*, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Compares le latin rumpo, rúpi, ruptum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur les désinences de la première et de la deuxième personne, voyex \$\$ 546 et 552.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si les racines sanscrites bid, bid suivaient l'analogie de lip, lup, elles seraient à l'imparfait dbind-a-t, dbind-a-t; mais elles appartiennent à la septième classe, qui devant les désinences légères insère la syllabe na (\$ 109 °, 3). Il y a d'ailleurs une proche parenté entre les racines de la septième classe et les racines comme lip, lup.

Il est vrai qu'à côté de tuli, nous avons conservé une ancienne forme tetuli (comparez le sanscrit átútulam, de tul, classe 10). Mais cels ne nous oblige point à admettre que tüli vient de tetuli : les deux formes peuvent être également anciennes, comme en sanscrit le même verbe peut adopter tour à tour à l'aoriste plusieurs des sept formations. Pour tetuli, il faut supposer un ancien tutuli (comparez tutudi), qui aurait pu donner, en se contractant, tûli.

l'aoriste átulam, s'il suivait cette formation. A fidi, scidi<sup>1</sup>, tüli, je joins encore bibi: car quoique bibo soit une ancienne forme redoublée, comme on peut le voir par le sanscrit pívâmi (védique píbâmi, pour pipâmi), il n'en est pas moins traité en latin comme s'il venait d'une racine bib<sup>2</sup>.

En grec, les aoristes comme ελαδον, εχαδον, ελαθον sont avec leurs imparfaits ελάμδανον, εχάνδανον, ελάνθανον dans le même rapport que les aoristes sanscrits álipam, álupam avec les imparfaits álimpam, álumpam: il y a seulement cette différence qu'outre la nasale insérée dans la racine, le verbe grec, à l'imparfait, présente encore la syllabe αν, qui est également supprimée à l'aoriste.

Comme verhe de la cinquième classe, nous citerons sak « pouvoir », dont l'imparfait est ásak-nav-am et l'aoriste ásak-a-m : le rapport entre ces deux formes est le même qu'entre εζεύγνυν et εζύγην, εμίγνυν et εμίγην, επήγνυν et επάγην.

Comme exemple de la neuvième classe, nous citons kliś « tourmenter », dont l'imparfait est ákliś-nā-m et l'aoriste ákliś-a-m : le rapport entre ces deux formes est le même qu'entre εδάμ-νη-ν et εδάμην.

Enfin, pour la quatrième classe, on peut prendre comme exemple la racine svid « suer » qui fait à l'imparfait ásvid-ya-m et à l'aoriste ásvid-a-m. Nous avons de même l'imparfait εξαλλο-ν (par assimilation pour εξαλ-jo-ν<sup>3</sup>) en regard de l'aoriste εξαλ-ο-ν.

\$ 576. Restes de la sixième formation, en arménien et en ancien slave.

A la sixième formation sanscrite appartiennent, en arménien, tous les aoristes seconds qui ne sont pas, comme etu, eki, edi,

- 1 A côté duquel on trouve l'archaïque scicidi.
- <sup>2</sup> C'est ce qu'on voit, par exemple, par le supin bib-i-tum.
- 3 Comparez άλλος pour άλjoς (\$19).

24

de la cinquième, ni comme le seul upuph arari (\$ 587) «je fis » de la septième formation. La voyelle a qui, en sanscrit, s'intercale entre la racine et la désinence personnelle, est affaiblie en i¹, excepté à la deuxième et à la troisième personne du singulier, et à la deuxième du pluriel. A la seconde personne du singulier, c'est un be qui remplace l'a sanscrit, comme cela arrive très-souvent en arménien. A la troisième personne, la voyelle est supprimée; mais, en revanche, la forme devenant monosyllabique, l'augment reste. A la première personne du pluriel, l'ancien a est maintenu, peut-être parce que la voyelle s'allonge en sanscrit dans la forme correspondante (álip-â-ma), ou par compensation pour la perte du signe personnel².

A la rigueur, il ne faudrait citer ici que les verbes arméniens qui ont un thème plus plein pour les temps spéciaux, comme. par exemple, tesi « je vis », of hôi « unxi », harti « j'interrogeai», qui font au présent tes-ane-m, ôi-ane-m, harti-ane-m. Quant à la plupart des verbes arméniens, je regarde leur aoriste second comme originairement identique avec l'imparfait sanscrit et grec. Nous avons déjà montré (\$ 449) que le temps appelé impératif prohibitif est en réalité un imparfait. De même que l'arménien mi ber-e-r « ne porte pas » répond au sanscrit má bar-a-s (même sens), de même ber-e-r « tu portas » répond à dbar-a-s (= ¿Opep-e-s). La troisième personne du pluriel ber-i-n s'accorde très-bien avec le zend bar-ĕ-n (ou abarĕn), le sanscrit ábar-a-n, le grec ¿Opep-o-».

On peut consulter le tableau comparatif suivant :

<sup>2</sup>  $A\dot{q}$  pour  $am\dot{q}$  (\$ 440). Petermann explique de la même manière la forze  $\dot{e}$ - $\dot{q}$  qu'on trouve, à la seconde personne du pluriel, à côté de  $\dot{i}$ - $\dot{q}$ .

<sup>1</sup> Comparez, à cet égard, les formes latines comme fid-i-t = dbid-a-t.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Au sujet des aoristes en *gh ti*, qui correspondent aux imparfaits sanscrits des verbes de la dixième classe, voyez \$ 183<sup>b</sup>, 2. Sur le même fait en lithuanien, voyez \$ 523.

| Sanscrit. | Zend.             | Arménien. | Gree.             |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| ábar-a-m  | bar-ë-m           | ber-i-    | έφερ-0-1          |
| ábar-a-s  | bar-ô             | ber-e-r   | έφερ-ε-ς          |
| ábar-a-t  | bar-a-ḍ           | eber      | έφερ-ε            |
| ábar-d-ma | bar-â-ma          | ber-a-ģ ¹ | έφέρ-ο-μεν        |
| ábar-a-ta | b <b>ar-a</b> -ta | ber-i-ģ ² | έφέρ-ε-τε         |
| ábar-a-n  | bar-ĕ-n           | ber-i-n   | <b>έφ</b> ερ-ο-ν. |

De même qu'en arménien les seuls verbes qui aient de véritables aoristes de la sixième formation sont ceux qui répondent plus ou moins exactement à la neuvième classe de conjugaison sanscrite (\$ 496), de même, en ancien slave, les seuls aoristes de cette formation appartiennent et ne pouvaient appartenir qu'aux verbes comme güb-nu-n, güb-ne-si (\$ 497). Par la suppression de la caractéristique et par l'adjonction d'une voyelle de liaison, on forme, en ancien slave, des aoristes seconds tels que drig-u «je remuai» (présent drig-nu-n).

On peut comparer, comme modèles de cette formation, le sanscrit dstab-a-m «j'appuyai, j'arrêtai » (présent stab-nd-mi) \*, le grec  $\ell\delta\alpha x-o-\nu$  (présent  $\delta dx-\nu\omega$ ), le lithuanien  $gaw-a-\iota$  «j'obtins » (présent gdu-n'-u) b et l'ancien slave  $dvi-g-\iota$  (présent dvig-nu-n).

Voyez \$ 440.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ou ber-é-q. Voyez page 210, note 2, et \$ 449.

<sup>3</sup> Miklosich, qui les a le premier mis en lumière, les appelle des aoristes forte.

A Racine stamb, dont le m est supprimé, non-seulement aux temps spéciaux, mais encore à quelques temps généraux. Je soupçonne une parenté entre cette racine et le causatif sidp-dyd-mi α je mets debout», de la racine sid α être debout» (\$ 747). L'aspiration du ¶ i aurait passé sur la labiale (p) qui, de consonne sourde (p), serait devenue sonore (b) et se serait incorporée à la racine.

<sup>5</sup> Voyez \$ 497. La diphthongue an s'est changée en aw, comme en sanscrit l'6 (= au) de gó « bœuf» devient av dans gáv-ć « boyi».

| Senetrii.             | Grec                   | Laboure.              | Ancies slave. |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| ástab a m             | Acres                  | gar-a-ú               | doig-&        |
| ástab a s             | Sames                  | gen-a-i               | drij e''      |
| ástab-a-t             | edra-e                 | gáx-a-'               | drij-e-'      |
| ástab á va            |                        | g <del>án i a</del> s | dvig-o-vé     |
| ástab a tam           | êd <del>in e ror</del> | géw-ö-la              | drij-e-la     |
| ástab a tám           | idax-é-rep             | Comme au sing.        | deis e-la     |
| ástab <del>á ma</del> | idán-o-per             | g <del>án i m</del> e | dvig-o-mi     |
| astab-a-ta            | èdan e re              | gán-ō-te              | drij-e-te     |
| ėstab-a-n             | Samor                  | Comme au sing.        | drig-u-i.     |

\$ 577. La sixième formation, dans les verbes terminés par une voyelle, en sanscrit, en latin et en lithuanien.

Les racines sanscrites finissant par une voyelle prennent rarement la sixième formation. Les grammairiens indiens posent la règle que devant la voyelle de liaison il y a suppression de la voyelle radicale finale. excepté pour w r et w t. lls citent comme exemples ásram « je grandis », áhvam « j'appelai », qu'ils font venir des racines sri et kvê?. Mais je crois que ces aoristes dérivent des racines su, hu, et je les regarde comme des formes irrégulières pour ásuv-a-m, áhuv-a-m³.

D'après le même principe, le latin a les parsaits fuv-i<sup>1</sup> et pluv-it, pluv-isse. Le r de ces deux dernières formes n'appartient pas à la flexion, comme dans ama-vi, audi-vi : c'est ce qui ressort des substantifs pluv-ia, pluv-ius<sup>5</sup>.

2 Pour had. Voyes \$ 109 , 2.

1 Fusimus dans Ennius, furiuset ches Cicéron.

<sup>1</sup> Ж∮ par euphonie pour g, à cause de l'e suivant.

Il est de règle que l'u ou l'ú final des thèmes monosyllabiques devienne us devant une voyelle. On a vu (\$ 500) un fait analogue pour l'é. Comparez aussi l'acriste de la septième formation ádudrus—a-m «je courus», de la racine dru.

Comparez dilur-ium. dilur-ius. Au contraire, des formes comme ama-via, sudivia sont impossibles

En lithuanien, la racine bū « être » (futur bū-siu) fait à l'aoriste būw-a-ú « je fus ». Sont formés de même les aoristes : pūw-a-ú « je pourris » ¹; źūw-a-ú « je succombai » (présent źūw-u, infinitif źū-ti); khūw-a-ú « hæsi » (présent khūw-ù, infinitif khū-ti); grūw-a-ú « je m'écroulai » (présent grūw-ù, infinitif grū-ti).

\$ 578. La sixième formation, en zend.

En zend, il est très-difficile de distinguer avec certitude si une forme appartient à l'imparfait ou à la sixième formation de l'aoriste. Au moins cela est-il presque impossible pour certains verbes tels que sanad « il frappa ». Comme la racine sanscrite han (= zend san ou gan) appartient à la deuxième classe de conjugaison, l'imparfait est dhan (pour ahan-s, dhan-t, \$ 94). En zend également, cette racine suit ordinairement la deuxième classe : ainsi nous avons gainti « il frappe », şainté (même sens) 2. Il semble donc que sanad doive être un aoriste. Mais d'un autre côté, nous trouvons en zend des formes où san ou gan est conjugué d'après la première classe; exemple : ganaiti. Conséquemment on peut aussi regarder sanad comme un imparfait. Mais même en rapportant san à la deuxième classe, on peut encore expliquer sanad comme un imparfait formé d'après l'analogie du sanscrit परोद्त drodat «il pleurait» et du zend pousso anhad «il était» (\$ 532).

\$ 579. Septième formation de l'aoriste, en sanscrit. — Comparaison avec le grec.

La septième formation sanscrite se distingue de la sixième par une syllabe réduplicative qui vient se placer devant la racine. Elle est représentée en grec par les aoristes comme ἐπεψνον,

¹ Présent purou, infinitif pu-ti. Comparez la racine sanscrite puy «puer», d'où vient pu-ti-s «puanteur». Voyez Glossaire sanscrit, 2° édition, p. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est un moyen, à moins que la leçon ne soit fautive et qu'il ne faille lire sainti.

έπέφραδον, έκέκλετο, ainsi que par certaines formes privées d'augment comme τέτυκον, ενέπιθον. Nous avons déjà rapproché (\$ 546) les parfaits latins tels que eucurri, tutudi, cecini, et nous avons fait observer que les formes comme cêpi, frêgi, fêci, légi, fôdi, scâbi, vidi, fûgi cachent un redoublement (\$\$ 547 et 548).

La structure de l'aoriste grec ¿πεφνον est la même que celle de dpaptam « je tombai » 1, pour dpapatam (racine pat « tomber »). En sanscrit comme en grec, la voyelle radicale est supprimée 2.

La racine pat «tomber», que nous venons de mentionner, existe en grec sous la forme wet. Mais les deux langues ont suivi le procédé inverse, car le grec prend le redoublement au présent winle et à l'imparfait éninlov, et y renonce à l'aoriste énecov (dorien énerov), tandis que le sanscrit fait à l'imparfait dpatam et à l'aoriste dpaptam. C'est donc l'aoriste redoublé dpaptam qui ressemble à l'imparfait grec éninlov, et c'est l'imparfait sanscrit dpatam qui est le pendant de l'aoriste énerov.

\$ 580. Allongement de la syllabe réduplicative ou de la syllabe radicale, dans les aoristes de la septième formation.

A la septième formation appartiennent en sanscrit tous les verbes de la dixième classe et, par conséquent, tous les causatifs. Une sorte de loi rhythmique veut que la syllabe réduplicative soit longue et la syllabe radicale brève, ou vice versa : peu importe d'ailleurs que la voyelle longue le soit par nature (dédéuram) ou par position (dpaptam). La même racine peut adopter les deux formes : ainsi, de la racine étl «faire» viennent les aoristes détéilam et dédélam. Mais la plupart du temps l'usage a consacré exclusivement l'une des deux formes d'aoriste. C'est d'habitude le redoublement qui a la syllabe longue : ainsi éur «voler» fait seulement dédéuram.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grammaire sanscrite abrégée, \$ 38a, remarque.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La racine de éxequor est per, d'où vient paros. — Tr.

\$ 581. Verbes sanscrits ayant l'aoriste de la septième formation.

Outre les verbes de la dixième classe, les causatifs, la forme précitée ápaptam, et quelques autres dont il sera question dans les paragraphes suivants, la septième formation ne compte que cinq racines, qui finissent toutes par une voyelle. Ce sont : śri «aller», śvi «croître», dru «courir», śru «entendre», snu «couler»<sup>1</sup>; elles font à l'aoriste : áśiśriyam, áśiśviyam, ádudruvam, ásusnuvam.

\$ 582. Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale, en sanscrit et en zend, dans les aoristes de la septième formation.

Nous avons déjà fait remarquer que ántéam « je succombai » (racine naé) contient un redoublement : ántéam est sorti de ánaniéam (pour ánanaé-a-m) par la suppression du second n. Les parfaits latins comme cépi ont une origine semblable (\$ 548).

Je reconnais aussi un redoublement dans units de descam « je parlai » (racine vać), quoique l'ô ait l'air de n'être qu'une modification de l'a radical. La racine vać supprime volontiers sa voyelle radicale et vocalise alors son v en u; nous avons, par exemple, au participe parfait passif, uktá, et au pluriel du prétérit redoublé úć-i-ma (pour u-ućima). Si l'on admet qu'à l'aoriste en question vać s'est contracté en uć, vôć s'expliquera très-bien comme venant de va-uć (pour va-vać). Ainsi qu'on l'a vu plus haut (\$ 580) pour áćúćuram « je volai » (racine ćur), la syllabe réduplicative, dans va-u-ć, est plus pesante que la syllabe radicale.

Nous avons de même, en zend, send vaucëm «je parlai», vaucad «il parla».

1 Les racines sau « couler » et sru (même sens) ont une origine commune; elles ne diffèrent que par les liquides, qui, comme on l'a vu, permutent souvent entrelles (\$ 20). Les formes grecques sont νέω, νεύ-σομαι et βέω, βεύ-σομαι.

\$ 583. L'aoriste árandam. — Liquide changée en nasale.

Je crois encore reconnaître un redoublement dans árandam «je blessai, je tuai» (racine rad); les liquides r et n auraient permuté entre elles (drandam pour árardam) et l'a de la syllabe radicale draradam aurait été supprimé comme dans ápaptam, pour ápapatam. En ce qui concerne le changement d'un r en n, on peut rappeler le tongouse nima «cinq», en regard des formes rima, lima usitées dans les dialectes congénères. Rapprochez aussi les formes intensives au danéal (racine éal) et au éanéar (racine éar) où le l et le r de la syllabe radicale sont remplacés par une nasale dans la syllabe réduplicative 1; il en est de même pour le μ du grec ωίμπλημι, ωίμπρημι. Le changement inverse de m en l s'observe dans le sanscrit dmâ «souffler» comparé au latin flare 2.

\$ 584. Aoriste de la septième formation dans les verbes sanscrits commençant par une voyelle. — Comparaison avec le grec.

Les verbes sanscrits commençant par une voyelle redoublent, dans cette formation de l'aoriste, la racine tout entière : la première syllabe est nécessairement longue, la voyelle radicale venant se mêler à celle de l'augment (\$ 529). Le même fait se présente en gree dans les aoristes à redoublement attique, comme #yayov, &popov. Il y a toutesois cette différence entre le grec et le sanscrit que ce dernier idiome, dans la seconde syllabe, exige toujours la plus légère de toutes les voyelles, à savoir un i. Ainsi at «aller», ou plutôt son causatif atay, sait à l'aoriste

<sup>1</sup> Voyes Abrégé de la grammaire sanscrite, \$\$ 506 et 507.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le changement de r en n s'observe aussi en lette, si Pott a raison, comme je le crois, de rattacher à la racine dur-t «piquer» le substantif dunduris «frelon» (Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> édition, II, p. 690). Le même savant suppose aussi que le grec δένδρον est pour δέρδρον, et il en rapproche δρῦς et le sanscrit drumé-s «arbre» (Ibidem, II, p. 235).

äṇiam; âpay, causatif de âp « obtenir », fait âpipam 1; tday, causatif de îd « célébrer », fait âididam. C'est le même changement de l'a en i que nous avons observé dans les formes latines comme contingo, tetigi (§ 6). En grec, on peut comparer ἀτιτάλλω, δυίνημι, ὁπιπ/εύω pour ἀτατάλλω, δυόνημι, ὁποπ/εύω<sup>2</sup>.

L'i remplace aussi, dans la seconde syllabe, un we un et un a d' radical, ainsi que les diphthongues qui renserment u. Par exemple, unday, causatif de und « mouiller » ³, sait âtindidam, et ûn « diminuer » (classe 10) sait âtininam. Ces aoristes et les sormes analogues du désidératif prouvent que l'u est traité par la langue sanscrite comme une voyelle plus pesante que l'i: autrement l'i ne remplacerait pas l'u dans des syllabes qui tendent à diminuer leur poids le plus possible. Ce sont, du reste, dans toute la grammaire sanscrite, les seules formes où un u, pour s'alléger, se change en i. Ainsi les racines commençant par une consonne suivie d'un u le gardent invariable au désidératif, tandis que les racines contenant un a le changent en i : en regard des désidératifs comme pipatis « vouloir sendre » ( racine pat « fendre »), nous avons yuyuts « vouloir combattre » ( racine yud « combattre ») 4.

# \$ 585. Aoriste de la septième formation dans les verbes sanscrits finissant par deux consonnes.

Quand une racine finit par deux consonnes dont la première est une liquide, on conserve la liquide dans la syllabe réduplicative, mais on la supprime dans la syllabe radicale, pour alléger le poids du mot; exemples : âúndidam « je mouillai » pour

<sup>1</sup> Compares le latin ad-ip-iscor pour ad-ap-iscor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyes Pott, Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> édition, II, p. 690.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Compares le latin unda.

<sup>4</sup> C'est par les formes comme dúndidam que j'ai pu constater que l'u, en sanscrit, est plus pesant que l'i.

dúndundam (\$ 584), dirgigam « j'acquis » pour dirgargam (racine arg, classe 10). C'est d'après le même principe qu'en latin pungo supprime sa nasale au parfait et fait pupugi au lieu de pupungi. La suppression de la nasale dans tetigi, tutudi est moins surprenante, car le n n'appartient pas à la racine (\$ 109°, 1) et disparaît aussi au supin et dans les formes analogues.

Si en sanscrit la première des deux consonnes finales est une muette et la seconde une sifflante, la syllabe réduplicative prend seulement la muette, tandis que la syllabe radicale garde l'une et l'autre; ainsi, de théay, causatif de thé « voir », vient l'aoriste dicihéam (pour dikihéam ou dihéihéam). C'est d'après le même principe que nous avons en grec dλαλκον; formé selon l'analogie de dúndidam², l'aoriste serait, au contraire, άλκακον ou πλκακον.

\$ 586. Aoriste de la septième formation avec redoublement incomplet.

Il y a un petit nombre de thèmes verbaux de la dixième classe qui comptent deux ou plusieurs syllabes avant le complément causatif ay; mais l'aoriste n'admet dans le redoublement que ce qui peut être compris en une syllabe. Ainsi avad tray 3 « mépriser » fait à l'aoriste dv-avad tram. En grec, le même principe est suivi par les formes comme dλ-ηλιφα, dy-ηγερκα, δρωουχα.

\$ 587. Restes de la septième formation, en zend et en arménien.

Nous avons déjà plusieurs fois mentionné, en zend, un aoriste qui appartient à la septième formation:

¹ Dans la syllabe réduplicative, les gutturales sont toujours remplacées per des palatales.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est-à-dire avec suppression de la liquide dans la syllabe radicale. — Tr.

Avadiray renferme, à ce que je crois, la préposition ave; quant à dir, je le regarde comme étant de même famille que dydi « penser», d'i « intelligence».

ruduia « tu grandis » (\$ 469), de la racine rud « grandir » = sanscrit ruh ¹. L'a de l'augment, dans uritruduia, est remplacé par un u : mais cet u est probablement le reste de la diphthongue au, qui, à une époque plus ancienne, se trouvait en tête de cette forme; dans au l'a représentait l'augment et l'u était le résultat de l'épenthèse (\$ 46). Peut-être est-ce l'allongement de l'u dans la seconde syllabe qui a entraîné la mutilation de la diphthongue initiale. On peut rapprocher les aoristes sanscrits comme aédéuram (\$ 580), où c'est également la syllabe réduplicative qui est allongée.

Il y a aussi en arménien un reste de la septième formation sanscrite: c'est l'aoriste, unique en son genre, upuph ar-ar-i nje fis » (présent un util ar-ne-m). Cette forme l'emporte sur les formes sanscrites comme d'i-ii-a-m (\$ 584), en ce que l'a de la racine n'a point éprouvé d'affaiblissement dans la syllabe principale; ar-ar-i rappelle, à cet égard, les aoristes grecs comme tyayov.

#### PARFAIT 2.

\$ 588. Signification du prétérit redoublé, en sanscrit et en gothique. — Emploi des verbes auxiliaires dans les langues germaniques.

Dans le sanscrit classique, comme nous l'avons déjà fait remarquer (\$ 513), le prétérit redoublé a ordinairement le sens de l'aoriste grec. Dans les Védas, il est souvent employé comme un véritable parfait : il a surtout ce sens quand il est précédé d'un pronom relatif ou de la conjonction hi « car » 3. Néanmoins,

- <sup>1</sup> La racine sanscrite n'a gardé du d' que l'aspiration.
- <sup>2</sup> Pour compléter le chapitre du parfait, il faut se reporter aux 35 546 et suiv. 575, 577 et 579, où il est question du parfait latin, et au 5 569, où l'auteur traite du parfait grec en  $\kappa\alpha$ . Tr.
- on a, par exemple, dans le premier livre du Rig-véda: yé... tataktur manasá harí «qui... creaverunt mente fulvos [equos]» (xx, 2); yad vá ham abidudróha yad

le temps dont les Védas se servent de préférence pour marquer l'achèvement de l'action, ce n'est pas le prétérit redoublé, mais l'aoriste.

En allemand moderne, les prétérits non périphrastiques, comme ich schlief, ich hiess, ich wuchs (de schlafen «dormir», heissen - appeler -, machen - grandir »), qui sont les congénères du parsait grec et du prétérit redoublé sanscrit, ne s'emploient plus que comme des aoristes et des imparfaits. Le parfait est exprimé par les formes périphrastiques : ich habe geschlafen, ich habe geheissen, ich bin gewachsen. En gothique, et dans les plus anciens monuments du vieux haut-allemand, ces formes à verbe auxiliaire n'existent pas encore 1 et le prétérit simple remplit à la sois l'office de l'imparsait, de l'aoriste, du parsait et même du plus-que-parfait. C'est au n' ou, comme Grimm le fait observer, peut-être déjà au vin' siècle, que les auxiliaires commencent à se montrer. Le procédé est le même qu'en sanscrit, où l'on peu dire : gris smi pour gritas asmi) - je suis allén et uktárán asmi nj'ai dit - , littéralement - je suis dit ayant -) 2. Outre l'auxiliaire qui est devenu en allemand moderne haben «avoir», le vieux haut-allemand se sert encore pour ses parfaits périphrastiques du verbe eigen (même sens)3.

nd sipé « quad aut ego peccavi, quadre juravi » xxxx. 22 ; yé ménutés é yatat édré « qui hominibus decus paravit » (xxx. 15 ; yet té calerme « quod tihi fecimus» (xxx. 18); yem caleire » que fecit » (xxxx. 17; urus la régit serupet éabére séryéye parathe auvitante » longuem enim rex Varanas fecit soli iter insequendo» (xxxv. 8). De même que le pronou relatif et la conjonction le semblent exercer une certaine influence sur l'emploi du preternt redeable, ils out aussi le pouvoir de conserver au verbe son accent : survant une règle de l'accentuation sanscrite, le verbe perd son accent quand il n'est pas a la tête de la phrase « voyex Système comparatif d'accentuation, remarque 3-1; mais accempagne du pronou relatif ou de la particule [si, îl le garde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'auteur parle, bien entendu, de l'actal, car, au passif, le prétérit gothique emphise toujours des auxiliaires. — Tr.

<sup>1</sup> Imre \$ 513

i Gramm, Grammoire allemande, W. page 150 et suiv. Le verbe eigan, à l'in-

#### \$ 589. Le redoublement en gothique.

Dans certains verbes gothiques, le redoublement s'est entièrement conservé. Ce sont : 1° les verbes (d'ailleurs en petit nombre) dont la voyelle radicale est longue 1; 2° les verbes qui ont au présent un a long par position. Ainsi slép « dormir » fait au parfait (première et troisième personnes du singulier) saislép 2; vô « souffler » (= sanscrit vâ) fait vaivô; hait « appeler » fait haihait; auk « augmenter » fait aiauk; fald « plier » (présent falda) fait faifalth 3.

Les verbes qui ont un é au présent, le remplacent tous, excepté saislep, par un 6 au prétérit. Ainsi téka «je touche » fait taitôk; grêta « je pleure » (= sanscrit krand « pleurer ») fait gaigrôt; lêta «je laisse» fait lailôt; flêka «je déplore» (= latin plango) fait faiflok; rêda « je conseille » fait rairoth. Ce changement de voyelle n'a rien de surprenant, puisque l'é et l'é sont l'un et l'autre les représentants de l'à primitif (\$ 69), comme en grec l'a bref est représenté habituellement par  $\varepsilon$  et par o, et l'à long par  $\eta$  et par w. Il y a donc le même rapport entre taitôk et têka qu'entre τέτροφα et τρέφω, λέλοιπα et λείπω, σείποιθα et σείθω, ξρόωγα et δήγνυμι (\$ 491). Le changement en question vient, je crois, de ce que l'o est une voyelle plus pesante que l'e; or, le parfait, qui a à porter le poids du redoublement, éprouve le besoin de fortifier le plus possible sa racine : nous voyons, en effet, que si le gothique a pu conserver le redoublement, c'est seulement avec celles de ses racines qui étaient le plus solidement constituées 4.

dicatif, ne se trouve qu'au pluriel. Au subjonctif, it est employé dans les deux nombres.

<sup>1</sup> Il n'est pas question ici des verbes qui allongent au présent une voyelle naturellement brève, comme cela arrive, par exemple, pour ceux qui prennent le gouna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur \* pour \*, voyez \$ 86, 5.

<sup>3</sup> Pour faifald (\$ 93\*).

<sup>\*</sup> Voyez \$ 490, remarque 2. J'avais supposé autrefois (Vocalisme, p. 40) qu'au

## i 590. Les parfaits gothiques vôhs et stôth.

Les deux seuls verbes gothiques qui aient perdu le redoublement, quoiqu'au présent ils aient un a long par position, sont vahsja «je grandis» (= sanscrit vaké, zend who uks) et standa «je suis debout». Ils font au prétérit (première et troisième personnes du singulier) vôhs, stôth. Le ja de vahsja devait tomber au parfait, étant la caractéristique de la classe (\$ 109°, 2). Il y a donc le même rapport entre vôhs et vahsja qu'entre le sanscrit nandésa et násyami «je succombe». Le parfait stôth supprime la nasale inorganique qui se trouve au présent standa 1; mais il est irrégulier en ce qu'il conserve le th devant les désinences 2: il fait, par exemple, stôthum «nous fûmes debout», au lieu de stôdum que nous devrions attendre d'après l'analogie de bauth, budum (racine bud «offrir»).

## § 591. Les parfaits gothiques haihah et faifah.

Si vahsja et standa ont perdu leur redoublement au parsait (\$590), il y a au contraire deux autres verbes qui ont conservé la syllabe réduplicative, quoiqu'ils n'aient pas au présent un a long par position. Ce sont haha « je pends » et saha « je prends », qui sont au parsait haihah et saisah. Mais dans tous les dialectes germaniques autres que le gothique, ces verbes ont au présent deux consonnes après leur a : on est donc autorisé à croire qu'en gothique leur a était primitivement long par position 3.

parfait gree,  $l'\alpha$ , qui suit la syllabe radicale, avait pu exercer une influence sur la voyelle  $\epsilon$ ; mais c'est une explication que je crois devoir retirer.

- 1 Au contraire, le vieux haut-allemand fait au prétérit stuont (présent stantu).
- <sup>3</sup> Sur l'origine de ce th, voyez \$ 91, 3.
- 3 Comparez \$ 490, remarque s.

\$ 592. Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale, dans les langues germaniques. — Faits analogues en sanscrit, en grec et en latin.

Comme J. Grimm l'a remarqué le premier, le redoublement de ces deux classes de verbes ne se perd pas dans les autres dislectes germaniques, quoiqu'il ne se montre plus d'une façon aussi apparente qu'en gothique. Ce qui fait qu'on l'aperçoit moins, c'est que la seconde syllabe du parfait est supprimée ou privée de sa consonne; dès lors, la syllabe réduplicative fait l'effet d'être la syllabe radicale ou se fond avec celle-ci.

Des faits analogues se présentent en sanscrit, en grec et en latin. Ainsi les racines lab « prendre », pat « voler, tomber » font au désidératif lips, pits (pour lilaps, pipats)<sup>2</sup>. Je crois que ces formes ont perdu leur seconde syllabe. Il est vrai qu'on pourrait dire aussi que c'est la syllabe réduplicative qui a été supprimée et que l'a radical a été affaibli en i; mais on ne voit pas pourquoi la langue aurait fait subir cet affaiblissement à l'a de la racine, puisque, la syllabe réduplicative une fois retranchée, la forme était suffisamment allégée. La seconde syllabe a perdu une consonne dans le grec γινώσκω (pour γιγνώσκω), γίνομαι (pour γίγνομαι, qui lui-même est pour γιγένομαι). On a de même en sanscrit l'aoriste ánésam (= ánaisam) pour ánanisam. Nous en avons rapproché (\$ 548) les parfaits latins comme cêpi.

\$ 593. Origine de la diphthongue ai, contenue dans la syllabe réduplicative, en gothique.

La syllabe réduplicative, en gothique, renferme toujours la

<sup>&#</sup>x27; Ainsi, dans l'allemand moderne ich hielt, la syllabe hi appartient au redoublement. La forme gothique est haihald, vieux haut-allemand hi(h)alt (\$ 473). [C'est également un redoublement qui est caché dans le prétérit anglais l'hold (\$ 594). —Tr

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, \$ 490. Je regarde aussi d'ikt «allumer» comme un désidératif pour di(da)kt (racine dah «brûler»).

diphthongue ai : c'est là une particularité qui peut-être appartient en propre à ce dialecte. Voici comment je serais tenté de l'expliquer.

Avant la séparation des différents idiomes germaniques, l'usage a pu exister de remplacer un a par un i dans la syllabe réduplicative. Le même affaiblissement a lieu en sanscrit au désidératif: la racine dah «brûler», par exemple, fait didaks et non dadaks. Par un allégement analogue, dans les formes latines comme cecini, l'a devient e dans la première syllabe et i dans la deuxième. Le présent gothique valda «je gouverne» aurait donc eu la forme redoublée vivald. Plus tard, le gothique, en frappant cet i du gouna, en aurait fait vaivald 1. Comme l'é et l'é, en gothique, sont sortis d'un ancien à (\$69), la même explication s'appliquerait aux parfaits tels que vaivé (racine vé «souffler» = sanscrit vâ) et saislép (racine slép «dormir» = sanscrit svap).

Quant aux racines renfermant la diphthongue au, comme auka «j'augmente», parfait aiauk, il est difficile de décider si c'est l'a ou l'u qui est représenté par i dans la syllabe réduplicative. Je croirais plutôt que c'est l'u, car sous le rapport étymologique la seconde voyelle des diphthongues en est toujours la partic essentielle, et c'est toujours la seconde voyelle (i ou u) que les verbes sanscrits à diphthongue radicale admettent dans la syllabe réduplicative.

\$ 594. Le redoublement, en vieux norrois et en ancien saxon.

En vieux norrois, les verbes renfermant un  $a^2$  suivent au prétérit redoublé le procédé inverse. Ils prennent, comme en sanscrit, un a dans la syllabe réduplicative, et ils affaiblissent l'a de la syllabe radicale en i. Les deux voyelles, en se contrac-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez le gouna dans la syllabe réduplicative des intensifs sanscrits (\$ 753).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Première conjugaison de Grimm.

tant, forment un ê. Ainsi la racine hald «tenir n¹ fait hahilt (pour hahalt) et, par contraction, hêlt, pluriel hêldum². Les racines ayant un â long (= gothique ê³) forment leur prétérit de la même manière. Ainsi grât «pleurer n fait grêt (pour gra(gr)it), blâs «souffler n fait blês (pour bla(bl)is) 4. L'ancien saxon, dans ses prétérits, suit l'analogie du vieux norrois; ainsi fallu «je tombe n fait au prétérit fêll (pour fafill), et slâju «je dors n fait slêp (pour slaslip) 5.

Si l'explication que nous venons de proposer est juste, ces formations sont l'inverse de celles que nous trouvons en gothique et en vieux haut-allemand, car le prétérit de halt «tenir», en vieux haut-allemand, est hi-alt (pour hi-halt), et celui de blas « souffler » est bli-as (pour bli-blas).

\$ 595. Le redoublement, en vieux haut-allemand.

Il nous reste à examiner ce que deviennent en vieux hautallemand les prétérits des verbes qui ont, en gothique, un ai ou un au dans leur racine.

De la diphthongue ai, le deuxième élément se perd dans la syllabe radicale et le premier seul est conservé, soit sous la forme a, soit, ce qui est plus fréquent, altéré en e. Au prétérit gothique haihait « j'appelai » correspond dans Otfrid hiaz (pour hihaz, qui lui-même est pour hihaiz); partout ailleurs que chez

Digitized by Google

Participe passé haldinn. Le présent de l'indicatif prend l'adoucissement (umlaut) et fait held.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur le t qui, à la fin des mots, remplace le d, voyez \$ 93°.

<sup>3</sup> Voyez \$ 69, 2.

<sup>&#</sup>x27;Participe passé grâtinn, blâsinn. Le présent de l'indicatif prend l'adoucissement et fait græt, blæs. La suppression des deux consonnes, au milieu du mot, présente quelque analogie avec celle qu'on observe dans le vieux haut-allemand vior « quatre », en regard du gothique fidvôr.

<sup>5</sup> Comparez les parfaits sanscrits comme nandina « je m'inclinai », pluriel némina (pour nanimina). Voyez \$ 605 et suiv.

Otfrid, nous trouvons hiez. En allemand moderne, les deux voyelles i et e se sont fondues en une seule (= i), en sorte qu'on a hiess (prononcez hiss).

De la diphthongue gothique au, c'est, suivant les différents textes, tantôt le premier, tantôt le second élément qui a été conservé. L'a reste a ou devient e; l'u reste u ou s'altère en o (\$ 77). Ainsi le verbe gothique hlaupa «je cours», qui faisait probablement au prétérit haihlaup (pour hlaihlaup²), a en vieux haut-allemand les prétérits liaf (pour lilaf, qui lui-même est pour hlihlauf), lief, liuf et liof³. La forme usitée en allemand moderne est ich lief (prononcez ltf) «je courus».

#### \$ 596. Le redoublement, en sanscrit.

En sanscrit, la syllabe réduplicative prend la même voyelle que la syllabe radicale; mais si la voyelle radicale est longue, on l'abrége dans le redoublement, et si c'est une diphthongue, on n'en conserve que la dernière partie (\$ 593). En conséquence, band «lier» fait baband 4, bâs «briller» fait babâs, bid «fendre» fait bibid, dip «briller» fait didip, tud «frapper» fait tutud, pûr «remplir» fait pupûr. Les racines ayant un r pour voyelle radicale ont l'air de faire exception, car elles ont un a dans la syllabe réduplicative: ainsi mrd «écraser» fait mamárda 5 «j'écrasai» ou «il écrasa». Mais ce parfait vient de la forme primitive mard, et non de mrd (\$ 1).

Il a déjà été question (\$ 534) des racines commençant par

Le présent, en vieux haut-allemand, est heize (= gothique haita); comme le parfait hiez, il a changé l'ancien a en e.

<sup>2</sup> Voyez \$ 598.

<sup>3</sup> Voyez Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand.

A Nous mettons seulement le thème du parfait, sans désinence personnelle.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Comparez le latin momordi. Je ne vois pourtant pas dans momordi le représentant du sanscrit mamárda, mais celui d'un aoriste de la septième formation, qui serait amamardam, au moyen amamardé (\$ 5/16 et suiv.).

une voyelle. Ajoutons seulement ici que les racines commençant par un a et finissant par deux consonnes forment leur redoublement d'une façon toute particulière : l'a du redoublement se contracte avec l'a de la racine, ce qui donne un a long, qu'on fait suivre d'un n euphonique, après quoi vient de nouveau la racine tout entière; la voyelle radicale est donc représentée trois fois. Ainsi ang « oindre » (= latin ungo) a pour thème du parfait à-n-ang (venant de aa-n-ang).

\$ 597. De la voyelle du redoublement, en grec et en latin.

Quelle que soit la voyelle radicale, le grec a toujours un se dans la syllabe réduplicative, si la racine commence par une consonne. On peut comparer, par exemple, τέταφα au sanscrit intápa ou tatápa « je brûlai », τέτυφα à tutópa « je frappai, je blessai, je tuai », πεφίληκα <sup>1</sup> à pipráya ou pipráya (racine pri « réjouir, aimer » <sup>2</sup>).

Le latin fait de même pour ces parfaits que nous avons rapportés à l'aoriste de la septième formation (\$ 579), comme cecini, tetigi: il ne va pas si loin, toutefois, que le grec, car il n'est obligé de prendre un e dans la syllabe réduplicative que si la racine renferme un a, c'est-à-dire la plus pesante de toutes les voyelles<sup>3</sup>. Il ne craint pas de redoubler un o (momordi), ni un u (tutudi).

Je ne doute pas que le grec n'ait eu égard, dans le principe, à la qualité de la voyelle radicale; mais les voyelles du redoublement se sont décolorées à la longue et ont fini par devenir uniformément s. Il est arrivé quelque chose de semblable en

Sur l'origine du κ de κεφίληκα et de l'aspirée dans τέτυφα, voyez \$ 568 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez le gothique frijó «j'aime», qui est un verbe dénominatif, se rattachant à l'adjectif sanscrit priyá «aimé, aimant».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un fait analogue se présente au désidératif sanscrit; les racines renfermant un a le remplacent par un i dans la syllabe réduplicative.

allemand moderne, où c'est toujours un e que nous trouvons dans les syllabes finales des mots polysyllabiques : ainsi binde, salbe, gaben représentent les formes gothiques binda, salbe, gêbum, et gaste, gasten sont pour le gothique gasteis, gastim. Cette sorte d'affaiblissement, dont souffrent les extrémités des mots en allemand moderne, a fort bien pu atteindre, en grec, une syllabe initiale qui n'appartenait pas proprement au thème.

\$ 598. La consonne du redoublement, en sanscrit, en grec, en latin et dans les langues germaniques.

Après avoir traité de la voyelle du redoublement, nous passons aux lois qui régissent les consonnes.

Le sanscrit remplace une gutturale par la palatale correspondante: ainsi kâs « briller » fait cakâs, gam « aller » fait gagam.

Comme le grec, le sanscrit remplace une consonne aspirée par la non aspirée correspondante :  $d\hat{a}$  « placer, poser » fait  $dad\hat{a}$ , comme  $\theta_n$  fait  $\tau \epsilon \theta_n$ .

Quand la racine commence par deux consonnes, le sanscrit redouble ordinairement la première: ainsi krand «pleurer» fait takrand, kšip «jeter» fait tikšip. Le gothique suit le même principe, quand la seconde consonne est une liquide: ainsi gaigrôt «je pleurai» correspond au sanscrit takranda, et saislép¹ «je dormis» au sanscrit suśvápa². Nous pouvons conclure par analogie que le parfait de hlaupa «je cours» a dû être haihlaup³, et non hlaihlaup. Mais si la seconde des deux consonnes est une muette, le gothique redouble l'une et l'autre; exemple: skai-

<sup>1</sup> Sur s changé en s, voyez \$ 86, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La racine suap se contracte en sup devant les désinences pesantes : c'est à cette forme sup que se rapporte la syllabe réduplicative su. Sur le changement de s en s, voyez \$ 21 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il ne s'en trouve pas d'exemple.

skaith 1 « je séparai ». De même on doit croire que staut faisait staistaut.

Les autres dialectes germaniques n'ont mis aucune restriction au redoublement des deux consonnes : en vieux haut-allemand, les prétérits sliaf «je dormis», spialt «je fendis» ne peuvent s'expliquer que par d'anciennes formes slislaf, spispalt, à moins qu'on n'admette que l'une des deux consonnes ait été supprimée dans la seconde syllabe. Je crois, en effet, reconnaître une suppression de ce genre dans les formes ana-steroz «impingebat ", ana-sterozun "impingebant", pleruzzin "adolerent", capleruzzi «immolaret». Grimm 2 suppose que ces formes ont inséré un r euphonique; mais le r de ana-steroz et de ana-sterozun tient, selon moi, la place d'un s : je vois dans ces formes un redoublement de la racine stôz (= gothique staut «frapper»). Ainsi steroz pour stesoz, qui lui-même serait pour stestoz. Quant aux deux formes pleruzzin et ca-pleruzzi, je crois que leur r remplace un l; les liquides permutent fréquemment entre elles, et ici ce changement a pu être favorisé par le désir d'éviter le voisinage de deux syllabes ayant la même consonne. Pleruzzi serait donc pour pleluzzi, qui lui-même serait pour plepluzzi.

On peut rapprocher de ces formes les parsaits latins spopondi, steti, qui ont également sacrifié, dans la seconde syllabe, l'une des deux consonnes initiales. Il y à seulement cette différence entre le vieux haut-allemand et le latin, que celui-ci, au lieu de supprimer la deuxième lettre (ce qui donnerait sposondi, stesi, et, par le changement de s en r, sporondi, steri 3), a préséré se débarrasser de la première.

Luc, IX, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulletin mensuel de l'Académie de Berlin, 1850, page 17. Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, III, 260, et VI, 713.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez sero, pour seso.

\$ 599. Redoublement des racines commençant par sp, st, sk, en sanscrit, en zend et en latin.

Quand une racine sanscrite commence par deux consonnes, dont la première est une sifflante et la seconde une muette, le redoublement se fait par exception à l'aide de la deuxième et non de la première consonne. Les autres lois phoniques précédemment exposées restent en vigueur. Ainsi stâ « être debout » fait tastâti; spars, spré « toucher » fait paspársa.

Le zend, quoique très-proche parent du sanscrit, ne connaît pas cette sorte de redoublement à l'aide de la deuxième consonne. En regard du sanscrit tisiâmi, il a la forme semple histâmi, où le h initial représente la sifflante de la racine. J'en conclus que la loi qui vient d'être exposée n'existait pas encore ou n'avait pas toute son extension au temps où le zend s'est séparé du sanscrit. Le latin sisto², le grec iolnu redoublent, comme le zend histâmi, la première consonne (\$ 508).

# \$ 600. Redoublement de la racine $\sigma / a$ , en grec.

De même que dans δίδωμι, τίθημι, βίδημι, nous avons dans τσίημι un redoublement (comparez avec i la syllabe hi dans le zend histâmi). Le σ initial s'est changé en esprit rude. Il en est de même au parfait ἔσίηκα, où le redoublement est représenté par ἐ (pour σε)<sup>3</sup>.

<sup>&#</sup>x27; Je ne connais pas d'exemple, en zend, du parfait de la racine eque été, ni d'aucune autre racine commençant par une sifflante et une muette. Mais comme été prend le redoublement au présent, on en peut inférer la forme du redoublement au parfait.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Au parfait stati, le redoublement est formé d'après un autre principe qui, s'il avait été suivi au présent, aurait donné stito.

<sup>3</sup> Le redoublement de to/1nxa est donc plus complet que ne l'est, en général, celui des verbes grecs commençant par deux consonnes (à moins que ces deux consonnes ne soient une muette suivie d'une liquide).

Buttmann 1 pense qu'à l'origine l'aspiration plus forte de l'esprit rude a pu servir à remplacer le redoublement, et il cite comme exemples, outre ἐσ/ηκα, les formes εἴμαρται et ἀΦέσ/αλ-κα², lequel suppose un ancien ἐσ/αλκα. Je ne crois pas qu'on doive mettre ἐσ/ηκα sur la même ligne que εἴμαρται, dont je ne veux pas m'occuper ici : ἔσ/ηκα a l'esprit rude au même droit que le latin sisto a son s. Quant à la forme dialectale ἀΦέσ/αλκα, il est intéressant de remarquer que sa racine commence également par un σ. Ce qui a pu contribuer à maintenir l'aspiration de ἔσ/ηκα, c'est l'analogie du présent et de l'imparfait, marqués également de l'esprit rude.

\$ 601. Redoublement des racines commençant par deux consonnes, en grec. — Confusion de l'augment et du redoublement.

Si l'on excepte ἔσληκα, dont il vient d'être question, et les racines commençant par une muette suivie d'une liquide, le grec a renoncé au redoublement de la consonne pour ses racines ayant deux consonnes initiales. Il fait, par exemple, ἔψαλκα, ἔφθορα, et non ωέψαλκα, ωέφθορα. C'est évidemment le poids de la syllabe radicale qui a fait alléger ainsi la syllabe réduplicative. On voit que la similitude entre l'e de ἔψαλκα, ἔφθορα et l'e de ἔψαλλον, ἔφθειρον est purement fortuite. L'e de ἔψαλλον, ἔφθειρον qui représente un a sanscrit, est complétement indépendant de la racine : il vient s'y adjoindre comme expression du passé. Au contraire, l'e de ἔψαλκα, ἔφθορα, est le reste d'une syllabe qui avait originairement la consonne initiale de la racine.

Je ne veux pas nier cependant que le grec n'ait quelquesois confondu son redoublement avec l'augment : il se peut, par exemple, que l's de ἔπγα, ἐούρηκα soit le même que celui de

<sup>1</sup> Grammaire grecque développée, \$83, remarque 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur une inscription milésienne, dans Chishull, Antiquitates asiatica, p. 67.

čαξα<sup>1</sup>, ἐούρουν. Toutefois, on peut aussi expliquer l's des parfaits ἔταςα, ἐούρηκα comme un redoublement, puisque α et o, qui sont originairement identiques, s'altèrent très-souvent en s<sup>2</sup>.

\$ 609. La voyelle radicale au prétérit redoublé, en sanscrit. — Allongement d'un a radical suivi d'une seule consonne. — Comparaison avec le gothique.

Nous passons à l'étude des changements qu'éprouve, en sanscrit, au prétérit redoublé la voyelle radicale. L'a suivi d'une seule consonne est allongé à la troisième personne du singulier actif; il peut à volonté rester bref ou être allongé à la première personne. Ainsi éar « aller » fait éactira ou éactira « j'allai », éactira « il alla ».

J'ai cru, dans la première édition de cet ouvrage (\$ 602), pouvoir comparer aux formes comme éaéâra les formes gothiques telles que fôr «j'allai, il alla » 3. Mais comme l'ô gothique reste à toutes les personnes des trois nombres et comme il se trouve également dans les formes terminées par deux consonnes, telles que vôhs «je grandis, il grandit », je renonce aujourd'hui à cette explication. Je vois dans vôhs, fôr des formes redoublées remontant à une époque où la syllabe réduplicative, au lieu de ai, contenait encore la voyelle radicale a. Vôhs est donc pour vavahs, à peu près comme à la première personne du duel nous avons bairôs «nous portons tous deux», pour baira-as et, plus anciennement, baira-vas = sanscrit bár-â-vas (\$ 441).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le digamma initial, qui se rattache à un b sanscrit (racine babig a briser»), fait supposer un aoriste bFaga et un parfait FbFaga = sanscrit babbiga.

² Voyes \$ 3. Comme exemple du changement d'un a en s, nous rappelons रोश्सर्ट (= यदिचात् ádikiat, \$ 555), à côté de रोश्सर्ट , रोश्सर्ट ; et comme exemple du changement d'un o en s, nous citerons le vocatif रिकर (\$ 204).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Septième conjugaison forte de Grimm. La racine far «aller» (en allemand moderne, fahren) est, je crois, de même origine que éar.

\$ 603. L'a radical suivi de deux consonnes reste invariable en sanscrit. —

Comparaison avec le gothique.

Quand un a radical est suivi, en sanscrit, de deux consonnes, il reste invariable à toutes les personnes des trois nombres; exemple : mamánia «j'ébranlai», mamani-i-má «nous ébran-lâmes» (racine mani).

Il en est de même en gothique pour les verbes qui ont conservé leur syllabe réduplicative, comme vaivald «je gouvernai, il gouverna», duel vaivaldů, pluriel vaivald-u-m.

\$ 604. Le parfait gothique. — Cause du changement de la voyelle radicale au pluriel. — La deuxième personne du singulier en vieux haut-allemand.

Les verbes gothiques qui, dans les temps spéciaux, changent en i un a radical suivi de deux consonnes 1, conservent l'a dans les formes monosyllabiques du parfait. Mais dans les formes polysyllabiques du même temps, ils remplacent l'a par la voyelle plus légère u. Nous avons donc, au singulier, band «je liai, il lia», bans-t «tu lias», mais, au pluriel, bundum «nous liâmes »<sup>2</sup>.

Je fais suivre le parfait du gothique band (s'il avait conservé le redoublement, nous aurions baiband<sup>3</sup>). Je place en regard le parfait sanscrit babánda «je liai, il lia».

<sup>1</sup> Douzième conjugaison de Grimm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez, en latin, calco et conculco, salsus et insulsus (\$ 7).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Remarquons à ce propos que le dialecte védique supprime quelquesois la syllabe réduplicative du parsait. Il fait, par exemple, nindimá «nous blamames». Voyer Bensey, Glossaire du Sama-véda, page 97, et Grammaire sanscrite développée, page 373, note 9.

| SINGULIER.                            |                        | DUEL                                        |                     |  |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--|
| babánď-a<br>babanď-i-la '<br>babánď-a | band<br>bans-t<br>band | baband-i-vá<br>baband-á-ius<br>baband-á-tus | bund-û<br>bund-u-ts |  |
|                                       | Pi                     | LURIEL.                                     |                     |  |

baband-i-má bund-u-m baband-á bund-u-th baband-ús bund-u-n

En regard du gothique bans-t « tu lias », le vieux haut-allemand présente la forme bunt-i (ou punt-i). L'adjonction d'un i, en rendant le mot polysyllabique, a amené l'affaiblissement de l'a en u, de sorte que la seconde personne du singulier n'a pas la même voyelle radicale que la première et la troisième<sup>2</sup>.

Quelle est l'origine de cet i qui vient s'ajouter, en vieux hautallemand, à la seconde personne de tous les prétérits réguliers à forme forte? Je serais porté à y voir la voyelle de liaison i que nous trouvons dans le sanscrit baband-i-la. Il est vrai qu'il y a des raisons de supposer que cet i a été plus anciennement un a (\$ 614 et suiv.). Mais on peut admettre que le vieux haut-allemand a eu d'abord un a, qui s'est affaibli en u et finalement en i. L'i de bunti serait alors identique, quant à son orgine, avec la voyelle de liaison u dans bunt-u-mês, bunt-u-i, bunt-u-n.

On a proposé une autre explication pour la forme bunti : le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans les formes en *i-la*, l'accent peut être placé à volonté sur les différentes syllabes du mot. On a donc báband ita ou babánd ita, etc. Les formes qui s'adjoignent immédiatement la désinence ta prennent toujours le ton sur la syllabe radicale; exemple : ya-ya-ta.

La conjugaison du parfait, en vieux haut-allemand, est : bant, bunti, bant; buntumés, buntut, buntun. — Tr.

prétérit redoublé aurait perdu sa seconde personne et l'aurait remplacée par une forme du subjonctif <sup>1</sup>. Mais, dans cette hypothèse, on s'attendrait à trouver la seconde personne du subjonctif bunti-s, et non la première ou la troisième bunti.

REMARQUE. — Examen d'une opinion de Holtzmann. — Holtzmann attribue le changement de la voyelle radicale, dans les formes comme band et bundum, à l'influence de l'accent. Selon ce savant, partout où l'a est accentué en sanscrit, il reste a en gothique; partout où, en sanscrit, l'a n'est pas accentué, en gothique, il devient u'a. Mais je ne puis admettre celte explication, car je regarde comme relativement récente l'accentuation de baband'imá et des formes analogues : on a dû avoir plus anciennement babánd'ima, comme nous avons au singulier babánd'h. En général, le déplacement que les désinences pesantes font éprouver à l'accent sanscrit me paraît un fait particulier à cet idiome et d'une date relativement moderne. Je regarde, par exemple, l'accentuation de lus comme plus ancienne que celle de imás '; si, au singulier, émi est d'accord avec siµu, cela vient de ce que l'accent ne s'est pas déplacé en sanscrit, n'étant point attiré par le poids de la désinence s.

\$ 605. Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale, en sanscrit et en gothique.

Nous passons aux verbes gothiques qui, au présent, ont affaibli en i un a radical suivi d'une seule consonne, et qui ont

- <sup>1</sup> C'est l'explication de Grimm, Grammaire allemande, I, p. 881. Tr.
- <sup>3</sup> Dans son écrit intitulé : De l'apophonie (Ueber den Ablaut), p. 50.
- <sup>3</sup> Voyez le tableau comparatif à la page 234.
- \* Voyes \$ 486, et Système comparatif d'accentuation, \$ 66.
- \* Nous pouvons, dit Holtzmann, rétablir avec assez de certitude les intermédiaires qui manquent entre le sanscrit et le gothique. 7 Ces intermédiaires seraient : babundimá, bundimá (?) et, avec déplacement de l'accent, búnduma (pourquoi pas búndima?), búndum (pourquoi pas búndima?). L'explication que nous avons donnée plus haut nous dispense de chercher des intermédiaires et d'avoir égard à l'accentuation sanscrite. Partout où la forme est monosyllabique, nous avons a : partout où elle est polysyllabique, nous trouvons la voyelle plus légère (\$5 6 et 7) u. Comparez encore le subjonctif prétérit : bundjau, bundeis, etc.

conservé cet a au singulier du prétérit. Ils se distinguent des verbes précédemment examinés par une particularité curieuse : au duel et au pluriel du prétérit indicatif et dans les trois nombres du prétérit subjonctif, par conséquent, dans toutes les formes polysyllabiques appartenant au passé, ils prennent un é comme voyelle radicale. En vieux et en moyen haut-allemand, au lieu de cet é, nous avons un â. Ainsi la racine lus « legere », dont le présent est lisa en gothique, lisu en vieux haut-allemand, lise en moyen haut-allemand, nous donne au passé les formes suivantes :

| INDICATIF.  |                         | SUBJORCTIF.             |           |                         |                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Gothique.   | Vieux<br>baut-ellemand. | Moyen<br>haut-aliemand. | Gothique. | Vieux<br>haut-allemand. | Moyen<br>haut-allemand. |
| las         | la <b>s</b>             | las                     | lésjau    | lâsi                    | læse                    |
| las-t       | låsi 1                  | læse ²                  | lêseis    | lâsis                   | læsest                  |
| la <b>s</b> | las                     | las                     | lėsi      | lâsi                    | læse                    |
| lêsum       | ldsumês                 | låsen                   | lêseima   | lâsîmês                 | læsen                   |
| lêsuth      | lAsul                   | lå <b>s</b> et          | léseith   | låsît                   | læset                   |
| lêsun       | lâsun                   | låsen                   | lêseina   | lâsin                   | læsen.                  |

Nous voyons ici les formes polysyllabiques prendre une voyelle plus pesante que les formes monosyllabiques : c'est là un fait qui est en contradiction, non-seulement avec ce que nous avons observé jusqu'à présent, mais avec ce qui se passe pour tous les autres verbes forts. La même dérogation apparente aux lois de pesanteur a lieu en sanscrit pour les racines correspondantes. Par un accord qui est peut-être fortuit, le sanscrit change, comme le gothique, l'a radical en é devant les désinences pesantes, c'est-à-dire au duel et au pluriel du parfait actif et aux trois nombres du parfait moyen. Dans l'une et l'autre langue, le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avec 4 pour a, parce que la forme est polysyllabique (\$ 604).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avec æ pour a, par adoucissement (umlaut).

fait en question ne se présente que pour les racines finissant par une seule consonne; mais il faut, de plus, en sanscrit, que la racine ne commence point par deux consonnes, ni par un v, une aspirée ou une gutturale <sup>1</sup>. Partout où l'a radical est changé en é, la syllabe réduplicative est supprimée <sup>2</sup>.

Comme exemple, nous donnons le parfait actif et moyen de la racine tan « étendre » :

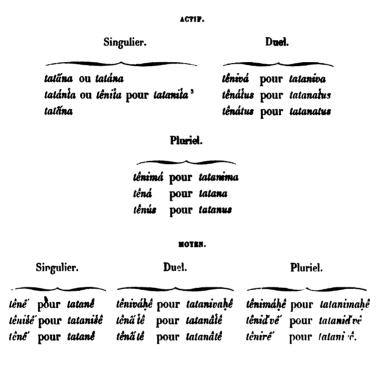

Comme il ressort de ce paradigme, tên remplace toujours

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la cause de ces restrictions et sur quelques exceptions qu'elles comportent, voyez \$ 605, remarque 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ainsi peut s'énoncer la règle pratique : nous donnerons tout à l'heure l'explication théorique.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Au sujet de l'accentuation, voyez ci-dessus, page 23h, note 1.

tatan devant les désinences pesantes ou aux personnes qui auraient quatre syllabes, si elles conservaient le redoublement. En effet, la forme complète de la deuxième personne du pluriel serait tatanaia (\$ 610), comme on le voit par le grec τετύφατε et le gothique vaivalduth, föruth, lésuth; la forme complète de la troisième personne serait tatananti (\$ 462). A la deuxième personne du singulier, on a tatánia quand la désinence se joint à la racine sans le secours d'une voyelle de liaison; mais on a têniia (pour tataniia), quand un i, en s'intercalant, vient augmenter le nombre des syllabes.

De tous ces faits, je conclus que tên cache un redoublement. Tên est, selon moi, pour tatin (comme, en latin, cecini pour cacani); la forme tatin est elle-même pour tatan qui, en éliminant le second t, aurait donné tân (= ta-an). C'est probablement tân qui, à une époque plus ancienne, se trouvait dans ces personnes du parfait : et je crois que l'é des prétérits gothiques comme lêsum ne représente pas un é sanscrit, mais un â (\$69, 2). Le vieux haut-allemand a conservé l'ancien à; il oppose au gothique lêsum la forme lâsumés (pour lalasumés), qui est avec lêsum dans le même rapport que certaines formes du dialecte dorien avec celles du dialecte ionien.

A la deuxième personne du singulier, nous avons las-t en gothique et lâsi en vieux haut-allemand. Le premier s'accorde avec les formes comme tatánia, le second avec les formes contractées comme têniia. Il faut admettre que le gothique, au lieu de las, last, a eu d'abord lailas, lailast, et plus anciennement encore lalas, lalast. Le rapport entre le singulier lailas ou lalas et le pluriel lésum (pour lâsum) était alors correct, c'est-à-dire qu'on avait la racine au singulier sous la forme la plus forte et au pluriel sous une forme affaiblie.

Nous faisons suivre le tableau comparatif du prétérit redoublé de la racine sanscrite **uz** sad «être assis, s'asseoir». et nous plaçons en regard le prétérit sat en gothique, saz en vieux hautallemand :

|                      | SINGULIER.       |                     |
|----------------------|------------------|---------------------|
| Sanscrit.            | Gothique. V      | icux haut-ailemano. |
| sasãd-a ou sasád-a   | (sai)sat         | (si)saz             |
| sasát-la ou séd-i-la | (sai)sas-t       | såz-i-'             |
| sasád-a              | (sai)sat         | (si )saz            |
|                      | DUEL.            |                     |
| séd-i-vá             | sêtû? (\$ 441    | )                   |
| séd-á-tus            | sêl-u-is         |                     |
| sêd-á-tus            |                  | • ••••••            |
|                      | PLURIEL.         |                     |
| sêd-i-má             | sét-u-m          | sâz-u-mê <b>s</b>   |
| séd-á-'              | sét-u-th         | · sâz-u-t           |
| old-ús               | sêt- <b>u-</b> n | sâz-u-n.            |

REMARQUE 1. — Examen de l'opinion de Jacob Grimm sur l'apophonie (ablaut). — Au sujet de l'exemple qui précède, comme au sujet de tous les verbes appartenant aux dixième, onzième et douzième conjugaisons de Grimm, je m'écarte de l'opinion de ce savant, car je regarde l'a du prétérit comme la véritable voyelle radicale et l'i du présent comme un affaiblissement de l'a; Grimm, au contraire, suppose que ces verbes ont renforcé leur i en a au prétérit, pour exprimer par ce changement l'idée du passé. Aux preuves que j'ai données plus haut à l'appui de ma théorie, j'ajouterai encore le fait suivant.

Quand le verbe gothique a un causatif, celui-ci prend l'a, non-seulement au prétérit, mais encore au présent. Ainsi, sat "être assis" forme le causatif satja "je place" = sanscrit sâdáyâmi. Si l'intention de la langue était seulement de renforcer la voyelle radicale, il lui était facile de tirer de la racine sit une forme causative seitja (= sîtja) ou saitja; et, de fait, les verbes qui ont véritablement un i ou un u radical prennent au causatif la diphthongue ai ou au. Il en est de même en sanscrit, où les racines ayant un i ou un u prennent le gouna au causatif. Nous avons, par exemple, en

gothique, w-ris «se lever» (w-reisa, w-rais, w-risum), dont le causatif est w-raisja «je dresse»; drus «tomber» (driusa, draus, drusum), dont le causatif est ga-drausja «je renverse». De même, en sanscrit, vid «savoir» [ait vêdáyâmi (= vaidáyâmi) «je fais savoir», et bud (même sens) fait bôdáyâmi (= baudáyâmi).

Ce n'est donc pas seulement parce qu'au gothique sat «je fus assis», band «je liai» correspondent, en sanscrit, des verbes ayant un a radical, que je crois devoir combattre l'explication de J. Grimm. Cette seule raison ne serait pas suffisante. Nous accordons, pourrait-on dire, que binda vient d'une ancienne forme band et sita d'une ancienne forme sad; mais l'a des prétérits band, sat ne date pas de l'époque reculée où les langues germaniques ne s'étaient pas encore séparées du sanscrit; il est de formation nouvelle : il est sorti de l'i du présent, par un développement spécial, parce que le passage de l'i à l'a est le symbole du passé.

A cette théorie je crois devoir opposer les faits suivants: 1° ce n'est pas seulement sat qui s'accorde avec le sanscrit sasáda ou sasáda; le pluriel sêtum (pour sâtum) répond au sanscrit sêdimá (pour sâdimá, venant de sa(s)adima). Il est impossible d'attribuer au hasard une double coïncidence aussi parfaite; 2° comme on vient de le faire observer, les causatifs des verbes en question supposent une racine renfermant un a; 3° la voyelle a se retrouve dans des substantifs comme band, satz, qui n'ont point affaire avec l'idée de passé, ni, en général, avec l'idée de temps; 4° dans toute la famille des langues indo-européennes, on ne citerait pas un exemple d'une relation grammaticale qui soit exprimée par le changement de la voyelle radicale; 5° le redoublement, qui est la véritable expression du passé, est encore visible dans les verbes gothiques précités (\$ 589). Il y a donc une raison suffisante pour admettre que sat est une forme mutilée pour saisat, et sêtum (sâtum) une contraction pour sa(s)atum.

Remanque 2. — Pourquoi certains verbes sanscrits n'opèrent-ils pas, au parfait, la contraction entre la syllabe réduplicative et la syllabe radicale? — Comparaison avec le gothique. — Il n'y a pas de contraction, au parfait, pour les racines sanscrites commençant par deux consonnes ou par une gutturale, une aspirée ou un v (\$ 605). La raison de cette restriction est aisée à comprendre. La racine gam a pour thème du parfait gagam : supposons que le g de la syllabe radicale soit éliminé et que les deux a, en se fondant, produisent un é (\$ 605); nous arriverions alors à une forme

gém qui n'aurait presque plus rien de commun avec la racine. Les verbes commençant par deux consonnes s'abstiennent de la contraction par une raison analogue: supposons que stan «soupirer», qui fait tastan au prétérit redoublé, perde le groupe st de la seconde syllabe; nous surions alors la forme contractée tén, dans laquelle personne ne reconnaîtrait la racine stan.

Il y a toutesois quelques exceptions: ainsi bag « rendre hommage » devrait partout garder son redoublement, puisqu'il commence par une aspirée; néanmoins il se contracte, mais en faisant passer l'aspiration sur la consonne de la syllabe réduplicative : il fait, par conséquent, bég '. Quelques racines commençant par deux consonnes opèrent la contraction et gardent leurs deux consonnes dans la syllabe réduplicative : sinsi tras «trembler» a au parfait pour thème redoublé tatras et pour thème contracté très. Il est assez difficile d'expliquer cette anomalie. Ou le r a été rétabli parce que la forme tés (venant de tatras) eût été trop éloignée de la racine; ou bien trés remonte à une époque où la syllabe réduplicative comprenait encore les deux consonnes, comme cela a lieu pour le latin spopondi, steti et le gothique skaiskaith; ou bien enfin (c'est l'explication la plus probable) les formes comme trésimá «nous tremblames» ont été créées à l'imitation des formes comme sédimá «nous fûmes assis», dans un temps où l'on avait cessé d'y reconnaître aucune contraction ni aucun redoublement, et où l'on prenait l'é pour l'exposant du passé. Ce qui, en sanscrit, est l'exception, est devenu la règle en gothique : à trêsimá «nous tremblâmes», brêmimá « nous voyageames » répondent en gothique les formes telles que fréhum «nous interrogeâmes» 2.

Il y a accord entre le sanscrit et les idiomes germaniques, en ce qu'ils ne souffrent pas de contraction pour les racines finissant par deux consonnes. C'est sans doute que des racines d'une constitution plus vigoureuse étaient plus capables de porter la syllabe réduplicative (\$ 589). En gothique, toutefois, le redoublement a fini par se perdre dans les verbes qui ont affaibli au présent leur a radical en i : ainsi le verbe binda nje lien fait au prétérit band, bundum (en sanscrit babánda, baband'imá). Si le présent gothique était resté banda, le parfait eût été baiband.

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27; C'est ainsi que nous avons vu plus haut (\$ 592) la racine dan «brûler» faire au désidératif d'iki (pour didaki).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit papriccima et non precima.

\$ 606. La contraction de la syllabe réduplicative et de la syllabe radicale est postérieure à la séparation des idiomes. — Parfaits ayant le sens d'un présent.

Si nous avons rapproché (\$ 605) le sanscrit sédimá du gothique setum et du vieux haut-allemand sazumes, il n'en faudrait pas conclure que nous regardons ces formes contractes comme antérieures à la séparation des idiomes. Je crois, au contraire, que le sanscrit et le gothique y sont arrivés chacun de son côté et d'une manière indépendante : en sanscrit, l'é de sédimá remplace un ancien d et std est pour sasad; de même, en gothique, l'é de sét est le représentant régulier (\$ 69, 2) d'un ancien à qui s'est conservé dans le vieux haut-allemand sàzumês, et sêt est pour sât, qui lui-même vient de sasat. La coïncidence que nous observons ici ne doit pas nous surprendre, si nous songeons qu'il arrive très-fréquemment aux formes polysyllabiques de rejeter la consonne de la seconde syllabe ou la seconde syllabe tout entière; c'est surtout avec un redoublement qu'une contraction de ce genre est chose naturelle, car on y est en quelque sorte invité par la similitude des deux syllabes 1. Quand la voyelle radicale est a, le besoin d'alléger le mot devient d'autant plus pressant que l'a est la plus pesante des voyelles. Le latin nous montre encore clairement comment, en pareil cas, il a procédé: dans les formes comme momordi, tutudi, il a conservé la syllabe réduplicative; dans cecini, tetigi, il s'est contenté d'affaiblir l'a radical en i et l'a réduplicatif en e; mais dans cépi, feci, il a opéré la contraction, comme l'ont sait, de leur côté, le sanscrit et le gothique.

Des coincidences de ce genre ne sont pas rares dans l'histoire des idiomes : ainsi, le persan et l'arménien em «je suis» sont

<sup>1</sup> Comparez, par exemple, la contraction de lilaps en lips, \$ 592.

aussi près que possible de l'anglais am, parce que les trois langues ont mutilé de la même manière la forme primitive ásmi. A la troisième personne, c'est avec le latin que se rencontre le persan: ils ont tous deux altéré le primitif ásti en est. De même encore, le vieux haut-allemand fior est à peu près avec le gothique fidror dans le même rapport que le latin quar (dans quar-tus) avec son primitif quatuor.

Pour terminer, remarquons encore que le gothique man « je crois », quoique étant, par sa forme, un prétérit et quoique répondant au sanscrit mamána ou mamána ¹, fait au pluriel munum, et non mênum; cette forme munum suppose un ancien mainunum (pour mamunum), comme bundum suppose un ancien baibundum (pour babundum). De même, au prétérit singulier skal « je dois » correspond le pluriel skulum (et non skêlum). Au prétérit singulier mag « je peux » correspond le pluriel magum, sans affaiblissement de l'a en u. Mais peut-être tous ces verbes, qui ont le sens d'un présent avec la forme d'un parfait, n'ont-ils jamais eu de redoublement : nous voyons que le sanscrit véda « je sais » et le grec olóa (= gothique vait, \$ 491) en sont privés. On s'expliquerait dès lors très-bien pourquoi man ne fait pas au pluriel mênum.

REMARQUE. — Suppression d'un a radical, au parfait sanscrit. — Plusieurs verbes sanscrits, renfermant un a dans le corps de la racine<sup>2</sup>, suppriment la voyelle radicale devant les désinences pesantes: ainsi gam fait gagm-i-má «nous allâmes»<sup>3</sup>. Dans le dialecte védique, pat «tomber» fait papt-i-má (en sanscrit ordinaire, pêtimá) et tan «étendre» fait, à la troi-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En sonscrit, la racine man « penser» n'est restée usitée qu'au moyen (mêné « je pensai, il pensa»). Mais ce n'est pas une raison pour admettre qu'elle n'ait pas eu à l'origine un actif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La plupart appartiennent à la catégorie des verbes qui ne souffrent pas la contraction en & (\$ 605, remarque 2).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En gothique, quém-u-m « nous vinmes ».

<sup>\*</sup> Comparez ωίπ τω pour ωιπετω, ainsi que l'aoriste sanscrit ápaptam.

sième personne du pluriel moyen, tatniré (en sanscrit ordinaire, têniré). Je ne crois pas que ces formes, qui sont d'ailleurs en petit nombre, soient une raison suffisante pour modifier ce que nous avons dit de l'origine de pétimá, tênimá. On a supposé que pêtimá venait de paptimá et têniré de tatniré: pour compenser la perte de la seconde consonne, l'a précédent aurait été allongé en à et ensuite changé en è, comme cela est arrivé pour l'impératif édi «sois», venant de ad-di (par euphonie pour as-di). Mais je regarde paptimá, tatniré comme les formes sœurs et non comme les formes mères de pêtimá, têniré: la forme primitive, selon moi, est papatima, tataniré, qui a perdu dans le premier cas une voyelle et dans le second cas une consonne. Le changement de l'à (= à + à) en è n'a pas eu lieu dans le participe parfait sâḥ-văñs (pour sasaḥ-văñs), qu'on peut rapprocher du parfait indicatif sêḥimás (racine saḥ «supporter»). L'une de ces formes nous présente l'à, comme en vieux haut-allemand, l'autre l'è comme en gothique.

\$ 607. Parfait des verbes sanscrits ayant un i ou un a radical suivi d'une seule consonne. — Comparaison avec le gothique. — Le gouna au présent gothique.

Les verbes sanscrits dont la racine renferme un i ou un suivi d'une seule consonne, prennent au parfait le gouna devant les désinences légères 3; en d'autres termes, ils insèrent un a devant la voyelle radicale. Il en est de même en gothique pour les formes monosyllabiques 4 du prétérit des verbes correspondants (huitième et neuvième conjugaisons de Grimm). Comme le sanscrit bid «fendre» fait au prétérit redoublé bibatda, le go-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 455, page 47, note 5, et comparez le grec lσθι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comme formations analogues, nous pouvons citer mid-văns (racine mih « mingere») et dás-văns (racine dás « donner»). Mid-văns vient de minid-văns; les deux i,
en se contractant, ont donné un f long. Quant à dás-văns (pour dadás-văns), comme
la voyelle radicale est déjà longue par elle-même, il n'offre pas de trace de la contraction.

<sup>3</sup> C'est-à-dire aux trois personnes du singulier actif.

<sup>\*</sup> C'est-à-dire également les trois personnes du singulier. En vieux haut-allemend, la seconde personne, n'étant pas monosyllabique, ne prend pas le gouna.

thique bit «mordre» fait bait; comme le sanscrit bug «plier» fait bubaiga, le gothique bug (même sens) fait baug.

Cet accord entre le gothique et le sanscrit nous amène à rechercher s'il ne reste pas trace aussi, en gothique, du gouna que prennent, en sanscrit, dans les temps spéciaux, les verbes de la première classe. On a vu (\$ 109°, 1) que, sauf un petit nombre d'exceptions, tous les verbes forts germaniques appartiennent à cette classe de conjugaison. Je crois que le gouna s'est en effet conservé au présent des verbes ayant un i ou un u radical: seulement, au lieu d'avoir, comme au prétérit, le son a, le gouna affecte le son i. Ainsi, en sanscrit, la racine bud (classe 1) «savoir» fait au présent bodâmi «je sais», bodâmas «nous savons», et au prétérit redoublé bubôda «je sus», bubudimá «nous sames »1. En gothique, la racine correspondante bud « offrir, commander » fait au présent biuda, pluriel biudam, et au prétérit bauth<sup>2</sup>, pluriel budum. Dans les verbes dont la voyelle radicale est i, l'i du gouna forme avec celui-ci un t, qui s'écrit ei en gothique (\$ 70). Ainsi la racine bit « mordre » fait au présent beita (prononcez bita). Si le verbe correspondant, en sanscrit, était de la première classe, il ferait au présent bédâmi3, qui serait avec biita dans le même rapport que bôdâmi avec biuda 4.

REMARQUE. — Sur l'i, comme voyelle du gouna en gothique. — C'est dans ma recension de la Grammaire allemande de Grimm que j'ai exposé pour la première fois ma théorie de l'apophonie germanique. 6. Graff adopte

<sup>1</sup> Pour baúdami, baúdamas, bubaúda.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur le th, voyez \$ 93°.

<sup>3</sup> Pour baidami.

Le nominatif pluriel gothique fadei-s (thème fadi), qui correspond au sanscrit pátay-as (thème pátic maître»), nous présente le même rapport entre l'ei gothique et l'é sanscrit, avec cette différence seulement que l'é, étant suivi d'une voyelle, s'est résolu en ay. Voyez \$ 230.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette recension, qui avait paru d'abord dans les Annales de critique scientifique (1827), est reproduite dans le livre intitulé Vocalisme. — Tr.

en général cette théorie '; mais il s'en écarte sur ce point qu'il ne veut pas voir dans l'i de biuda, ni dans le premier i de beita (— bîta pour biita). l'affaiblissement d'un ancien a. Pour expliquer comment bud a fait biuda au présent, et comment bit a fait beita (— bîta), il propose trois voies différentes; mais aucune n'est aussi simple ni aussi directe que celle qu'on vient d'indiquer.

A l'appui de notre explication, nous pouvons encore citer le rapprochement suivant. Le thème sanscrit sûnú «fils» fait au datif singulier sûnúv-é et au nominatif pluriel sûnúv-as, c'est-à-dire que l'u final du thème prend le gouna avant de s'adjoindre la désinence. Au nominatif pluriel, le gothique affaiblit l'a du gouna en i et fait sunju-s (pour suniu-s). Mais au datif singulier sunau, le gothique a conservé l'a, tandis que le vieux haut-allemand suniu opère le changement de l'a en i. Il y a le même rapport entre le sanscrit baudâmi (par contraction bôdâmi) et le gothique biuda qu'entre le sanscrit sûnávas et le gothique sunau et le vieux haut-allemand suniu 2.

\$ 608. Tableau comparatif du parfait des verbes ayant un i ou un u radical suivi d'une seule consonne, en sanscrit, en gothique et en vieux haut-allemand.

Nous faisons suivre le tableau comparatif des formes dont il vient d'être traité. Pour mieux faire ressortir l'accord qui existe entre le sanscrit et le gothique, nous écrirons ai au lieu de e, au au lieu de e,

Dictionnaire du vieux haut-allemand, t. I, p. xxı et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez \$ 230.

I.

| Sanscrit.             | Gothique. | Vieux haut-allemand.                  |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
|                       | Racine    | :                                     |
| l'id¹                 | bit ²     | biz                                   |
|                       | SINGULIE  | ١.                                    |
| biba <b>íd-a</b>      | bait      | beiz                                  |
| bibaid- <b>i-la</b> ³ | bais-t*   | biz-i                                 |
| biba <b>íd-a</b>      | bait      | beiz                                  |
|                       | DUEL.     |                                       |
| bibid-i-vá            | bit-û *   | • • • • • • • •                       |
| bibid-á-ius           | bit-u-ts  | • • • • • • • •                       |
| bibid-á-tus           | • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                       | PLURIEL.  |                                       |
| bibid-i-má            | bit-u-m   | biz-u-mês                             |
| bibid-á-'             | bit-u-th  | biz-u-l                               |
| bibid-ús              | bit-u-n   | biz-u-n.                              |
|                       | П.        |                                       |
| Sanscrit.             | Gothique. | Vieux baut-allemand.                  |
|                       | Racine :  |                                       |
| bug'                  | bug       | bug                                   |
|                       | SINGULIER |                                       |
| bubaúg-a              | baug      | boug                                  |
| bubauģ-i-la           | baug-t    | bug-i                                 |
| bubaúg-a              | baug      | boug .                                |
|                       |           |                                       |

<sup>1 «</sup> Fendre».

a Mordren.

<sup>\*</sup> Voyez ci-dessus, page 234, note 1.

<sup>4</sup> Voyez \$ 102.

<sup>5</sup> Voyez \$ 441.

<sup>6 «</sup>Plier».

|             | DUBL.    |               |
|-------------|----------|---------------|
| bubug-i-vá  | bug-û    | • • • • • • • |
| bubug-á-lus | bug-u-ts |               |
| bubug-á-tus | •••••    |               |
|             | PLUBIEL. |               |
| bubug-i-má  | bug-u-m  | bug-u-mĉs     |
| bubuģ-á-'   | bug-u-th | bug-u-t       |
| bubug-us    | bug-u-n  | bug-u-n.      |

\$ 609. Les parfaits seconds comme wéποιθα, wéφευγα, en grec. — La différence entre la voyelle du singulier et celle du duel et du pluriel, en sanscrit et en gothique, est-elle primitive?

Avec les formes sanscrites bibaida, bubaiga et les formes gothiques bait, baug s'accordent, en grec, les parfaits seconds comme ωέποιθα, λέλοιπα, ἔοικα, ωέφευγα. Le grec conserve le gouna au duel et au pluriel : il fait ωεποίθαμεν, ωεφεύγαμεν, et non ωεπίθαμεν, ωεφύγαμεν.

En présence de ce fait, on est conduit à douter si la loi suivie par le sanscrit et les langues germaniques est primitive. Le grec a-t-il irrégulièrement étendu au duel et au pluriel le gouna qui, dans le principe, n'appartenait qu'au singulier? Ou le renforcement de la voyelle radicale avait-il lieu d'abord dans les trois nombres du parfait actif? Nous ne voulons pas nous prononcer sur cette question. Dans la dernière hypothèse, le sanscrit et les idiomes germaniques se seraient fortuitement rencontrés, en accordant au poids des désinences ou à l'étendue croissante du mot le pouvoir d'abréger la syllabe radicale 1. Des effets de ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'auteur indique de nouveau ici que ce n'est pas tout à fait la même cause qui produit le gouna dans le parfait sanscrit et dans le prétérit gothique : en sanscrit, c'est le poids des désinences; dans les langues germaniques, c'est le nombre des syllabes. — Tr.

genre sont si naturels qu'on n'aurait pas le droit d'être surpris si, avec le cours du temps, ils s'étaient produits d'une manière in-dépendante dans les deux idiomes. Le vieux haut-allemand suit sa voie propre, quand il fait à la seconde personne du singulier bizi, bugi, et non beizi, bougi, quoique en sanscrit on ait bibaid-i-ia, bubaug-i-ia. Il est d'ailleurs certain que le sanscrit, tel qu'il nous est parvenu, accorde au poids des désinences personnelles une influence beaucoup plus grande qu'elle n'a pu être dans la période primitive; ainsi le grec δεδόρκαμεν, comparé à δέδορ-κα, nous présente une forme mieux conservée que le sanscrit dadréimá « nous vimes », qui a mutilé en r la syllabe ar du singulier dadáréa.

### \$ 610. Les désinences du parfait actif, en sanscrit, en grec et en gothique.

Les désinences personnelles du prétérit redoublé méritent un examen à part, car elles n'appartiennent complétement ni aux flexions primaires, ni aux flexions secondaires. C'est toutesois vers les premières que le parfait penche le plus (en grec plus visiblement qu'en sanscrit): si elles ont été mutilées et quelquefois supprimées, cela tient évidemment à la surcharge causée par la syllabe réduplicative.

La première et la troisième personne du singulier sont les mêmes en sanscrit; toutes deux finissent par une voyelle qui ne servait d'abord qu'à porter la désinence personnelle. Le gothique a encore perdu cette voyelle, ce qui fait qu'il présente les formes baug, bait en regard de bubaiga, bibaida. Le grec, qui termine sa première personne en α, altère à la troisième personne l'α en ε, comme à l'aoriste où il fait έδειξε (= sanscrit ádikśat). Nous avons donc, d'une part, les premières personnes τέτυφα, δέδορκα (= sanscrit tutôpa « je frappai », dadárśa « je vis »), et, d'un autre côté, les troisièmes personnes τέτυφε, δέδορκε (= sanscrit tutôpa, dudárśa).

En voyant le sanscrit, le grec et le gothique (et l'on peut encore ajouter le zend') privés de flexion à la première et à la troisième personne du singulier, on pourrait être tenté de conclure que cette suppression est antérieure à la séparation des idiomes. Mais la conclusion n'est pas obligée, car les langues en question ont fort bien pu être conduites, chacune de son côté, à affaiblir la désinence par suite de la surcharge du redoublement. Les trois idiomes 2 n'ont pas d'ailleurs affaibli la flexion au même degré : celui qui a été le plus loin, c'est le sanscrit. Dans cette langue, dès l'époque la plus reculée, la désinence de la deuxième personne du pluriel est devenue semblable à la première et à la troisième personne du singulier, ou elle ne s'en distingue plus que par l'accent et par l'absence du gouna, ou par une mutilation intérieure de la racine dont le singulier est resté exempt. Nous avons, par exemple, la racine krand « pleurer », qui fait ćakránda « je pleurai, il pleura » et ćakrandá « vous pleurâtes ». Le gothique, au singulier, fait gaigrôt «je pleurai, il pleura», et ici il est moins complet que le sanscrit, qui a conservé la voyelle finale; mais, au pluriel, nous avons en gothique gaigrôt-u-th, qui évidemment suppose une forme sanscrite cakranda-ta ou cakrand-a-ta. Encore à l'heure qu'il est, les formes allemandes ihr bisset « vous mordites », ihr boget « vous pliates » sont plus complètes que le sanscrit de la période la plus ancienne. On en peut dire autant pour les formes grecques comme τετύφ-α-τε,. δεδόρχ-α-τε, auxquelles correspondent, en sanscrit, tutup-á « vous frappâtes », dadré-a « vous vîtes » (pour tutup-a-ta, dadré-a-ta).

\$ 611. Désinences du parfait moyen, en sanscrit et en grec.

Au médio-passif, le prétérit redoublé sanscrit a perdu non-

<sup>1</sup> Au sanscrit dadáréa correspond, en zend, la forme معرومة dádaréia (5 44).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous pouvons laisser de côté le zend, dont la parenté plus intime avec le sanscrit ne fait pas de doute.

seulement le m de la première personne, qui manque aussi au présent, mais encore le t de la troisième. Ainsi tutupé remplace tutup-mê et tutup-té. Le grec est beaucoup mieux conservé, car il nous donne τέτυμ-μαι et τέτυπ-ται.

De ces formes τέτυμ-μαι, τέτυπ-ται on peut conclure que l'actif, à une époque plus ancienne, a dû faire τετύπ-α-μι, τετύπ-α-τι ou τετύφ-α-μι, τετύφ-α-τι, et en sanscrit tutôp-a-mi (ou tutôp-â-mi, \$ 434), tutôp-a-ti. Devant les désinences plus pesantes du médio-passif, le grec a supprimé la voyelle de liaison α, d'après le même principe qui fait que nous avons à l'optatif moyen διδοίμεθα (au lieu de διδοιήμεθα), en regard de l'actif διδοίημεν.

Le sanscrit, au parfait moyen et passif, insère ordinairement la voyelle de liaison i devant les désinences commençant par une consonne 2: il fait, par exemple, tutup-i-sé (en grec térun-sa). Toutefois, dans le dialecte védique, on pourrait trouver tutup-sé, car ce dialecte supprime souvent la voyelle euphonique de la langue ordinaire; par exemple, au lieu du parfait habituel vivid-i-sé « tu trouvas », on a dans le Rig-Véda vivit-sé (racine vid) 3.

### \$ 612. La désinence rê, à la troisième personne du pluriel du parfait moyen, en sanscrit.

A la troisième personne du pluriel, la désinence sanscrite, pour le moyen et le passif, est ré. Devant ce ré, la langue ordinaire insère toujours la voyelle de liaison i; dans le dialecte védique, l'i peut manquer. Ainsi le Rig-Véda , au lieu de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De même, au potentiel moyen, le sanscrit supprime l'd de l'actif : il fait dadimahi, en regard de dadyama «que nous donnions».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 605.

<sup>3</sup> I, xxxII, 4.

<sup>4</sup> I, xxiv, 10.

forme habituelle dadréiré' «ils furent vus», nous présente dadré-ré'.

Il est presque impossible de donner une explication certaine de cette désinence. Je suppose 1 que le r est pour un ancien s. Le changement de s en r n'a lieu ordinairement, en sanscrit, qu'à la fin des mots, où il est obligé quand le s se trouve devant une lettre sonore et est précédé d'une voyelle autre que a ou â. Si, comme nous le conjecturons, r tient ici la place d'un s, il appartiendrait au verbe substantif; nous avons déjà vu (\$ 553) qu'en grec certains temps prennent le verbe substantif à la troisième personne du pluriel (εδίδοσαν, εδοσαν), tandis que toutes les autres personnes ont des formes simples. C'est probablement le besoin d'alléger le mot qui a fait changer s en r. Un fait analogue a lieu en vieux haut-allemand, pour les racines finissant par is et par us, et pour une partie des racines finissant par as; la sifflante radicale, qui est conservée dans les formes monosyllabiques du prétérit, s'affaiblit en r dans les formes polysyllabiques. Ainsi la racine ris a tomber nº fait reis, riri, reis, rirumes, etc.; lus « perdre » fait los, luris, los, lurumes, etc.; was « je fus, il fut » fait, à la deuxième personne du singulier, wâri, et au pluriel wârumês, wârut, wârun.

\$ 613. Insertion d'un r à la troisième personne du pluriel du potentiel et du précatif moyens. — Même insertion à l'aoriste moyen védique.

La désinence sanscrite rê nous amène naturellement à parler de la désinence ran, qu'on trouve à la troisième personne du pluriel du potentiel et du précatif moyens. Je vois dans ran un reste de ranta. Il a déjà été question de la racine si « être couché », qui prend un r à la troisième personne du pluriel de tous les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir Abrégé de la grammaire sanscrite, \$ 272, remarque 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit, *braid* (même sens).

<sup>3</sup> Voyez \$ 608.

temps spéciaux<sup>1</sup>. La racine vid «savoir» (classe 2), combinée avec la préposition sam, peut à volonté prendre ou laisser un r au présent, à l'imparfait et à l'impératif moyens; exemple : sanvidraté ou sanvidaté «ils savent»<sup>2</sup>. Il est clair que dans toutes ces formes le r a la même origine.

Le dialecte védique accorde encore une plus grande latitude à l'insertion de ce r, au moyen et au passif 3: il fait, par exemple, áduḥra «mulserunt», pour áduḥrata; la langue ordinaire exige áduḥata. Remarquons aussi les formes wai ádṛśran et wai ásṛgran 4, pour ádṛśranta et ásṛgranta; la langue ordinaire demande ádṛśanta et ásṛganta. L'anousvâra de ran (probablement pour une forme plus ancienne rans 5) se change en m devant une voyelle; exemple: wayay ta fat: ásṛgram indra te girah « effusi sunt, Indra! tibi hymni » 6.

#### \$ 614. De la voyelle de liaison i au parfait sanscrit.

La voyelle de liaison i, que le moyen contient presque à toutes les personnes, a sans doute été originairement un a. On en peut dire autant, avec plus de vraisemblance encore, pour l'actif, où la forme tutup-i-má a dû être précédée d'une forme

<sup>1</sup> Voyez \$ 468, page 63, note 2.

<sup>2</sup> Panini, VII, 1, 7.

<sup>3</sup> Panini, VII, 1, 8.

Le premier est un aoriste (sixième formation) de la racine dars, dri, qui est nusitée aux temps spéciaux. Quant à dergrain, je ne puis y voir, comme le fait Westergaard, un aoriste, parce que les racines de la sixième classe, quand elles n'insèrent point une nasale dans les temps spéciaux, ne peuvent prendre l'aoriste de la sixième formation : celui-ci se confondrait avec l'imparfait. J'explique donc dergrais (remarquez le g, au lieu du g de la langue ordinaire) comme un imparfait : pourquoi ce temps n'aurait-il pas pu, aussi bien que l'aoriste, remplacer la désinence auta par rais?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sur le changement de t en s, voyez \$ 462.

<sup>•</sup> Rig-Véda, I, 1x, 4.

tutup-a-ma<sup>1</sup>; en effet, le grec fait τετύφ-α-μεν et le gothique gaigrôt-u-m « nous pleurâmes », lequel suppose en sanscrit cakrand-a-ma<sup>2</sup>, et non cakrand-i-ma. On trouve bien en gothique l'u à la place d'un ancien a, mais on n'a pas d'exemple d'un u représentant un ancien i.

### \$ 615. Suppression de la voyelle de liaison au parfait sanscrit et grec.

A la deuxième et à la troisième personne du duel, le sanscrit a fidèlement conservé l'ancienne voyelle de liaison a; mais l'a des désinences primaires ias, tas s'est affaibli en u, probablement à cause de la surcharge produite par le redoublement. Nous avons donc tutup-á-ius, tutup-á-tus, en regard du grec τετύφ-α-τον, τετύφ-α-τον<sup>3</sup>, et de même ćakrand-á-ius «vous pleurâtes tous deux», en regard du gothique gaigrôt-u-ts (même sens).

Tandis que les désinences ius, tus sont toujours précédées de leur a 4, la désinence va de la première personne du duel et la désinence ma de la première personne du pluriel sont quelquefois jointes immédiatement à la racine; ainsi sid π arrêter n fait sisid-i-vá, sisid-i-má ou sisid-vá, sisid-má. Il en est de même en grec, où l'a est quelquefois supprimé devant les désinences pesantes du duel et du pluriel; on a, par exemple, 1δ-μεν 5, ἔοιγ-μεν, ἔϊκ-τον, ἄνωγ-μεν, δέδι-μεν. Je ne veux pas dire que la suppression de la voyelle de liaison remonte à l'époque où le grec ne s'était pas encore séparé du sanscrit : les deux idiomes ont fort bien pu s'alléger, chacun de son côté, d'une voyelle auxiliaire qui n'ajoutait rien au sens.

<sup>1</sup> Ou tutup-d-ma (\$ 434).

<sup>2</sup> Ou ćakrand-á-ma.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pour τετύφ-α-τος, τετύφ-α-τος (\$ 97).

 $<sup>^{\</sup>star}$  Aussi les grammairiens indiens regardent-ils cet a, non comme une voyelle de liaison, mais comme appartenant à la désinence.

<sup>5</sup> Pour oldaner (\$ 491).

\$ 616. Deuxième personne du singulier du parfait actif, en sanscrit, en grec, en gothique et en vieux haut-allemand.

Nous avons déjà parlé (§ 453) de la désinence de la seconde personne du singulier wia. Nous en avons rapproché les formes grecques comme ħσ-θα, olσ-θα et les formes gothiques comme vais-t « tu sais ». En vieux haut-allemand, les prétérits forts n'ont conservé du sanscrit i-ia que la voyelle de liaison; nous avons, par exemple, en regard du sanscrit bubôg-i-ia (venant de bubaug-i-ia) et du gothique baug-t « tu plias », le vieux haut-allemand bug-i. Toutefois, les prétérits qui, comme le sanscrit véda, le grec olδa et le gothique vait, ont le sens d'un présent, conservent le t qu'ils joignent immédiatement à la racine. Tels sont : weis-t¹ (= gothique vais-t, grec olσ-θα, sanscrit vét-ia) « tu sais »; muos-t « tu dois »; tôh-t² « tu es capable de »; scal-t « tu es obligé de »; an-s-t³ « tu es disposé à »; chan-s-t « tu peux, tu sais »; ge-tars-t « tu oses »; darf-t « tu as besoin de »; mah-t « tu peux » 4.

S 617. S inséré en gothique devant le t de la deuxième personne du singulier. — La racine gothique só «semer».

Il a déjà été question (\$ 454) de la lettre s, que les racines

<sup>1</sup> Par euphonie pour weiz-t.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il n'y a pas d'exemple de cette forme; mais on peut la déduire avec certitude de la troisième personne touk et du prétérit tôle-ta.

 $<sup>^3</sup>$  Avec un \* euphonique (\$ 95): cette forme n'est pas douteuse, quoiqu'il n'en reste pas d'exemple.

La plupart de ces verbes sont encore usités en allemand moderne : ce sont wissen, müssen, taugen, sollen, gönnen (avec le préfixe ge), können, dürfen, mögen. C'est parce que leur présent est une ancienne forme de parfait, que nous avons . ich weiss et wir wissen, ich muss et wir müssen, ich kann et wir können, ich darf et wir dürfen, ich mag et wir mögen (\$ 606). Quant à taugen, sollen, gönnen, ils sont conjugués comme des présents ordinaires. Voyez, sur te sujet, Grimm, Histoire de la langue allemande, chap. xxxv. — Tr.

gothiques finissant par une voyelle insèrent devant le t de la deuxième personne. Ainsi sô « semer » fait saisô-s-t<sup>1</sup>.

Comme ce dernier verbe se retrouve en slave, en lette et en latin, on doit s'étonner que le sanscrit ne présente aucune racine qui en puisse être rapprochée avec certitude. Bensey 2 rattache le gothique sô à la racine sanscrite wa as (présent ás-yâmi, classe 4) «jeter». Mais comme ce verbe, dans toutes les langues congénères de l'Europe, commence par un s, je doute du rapprochement. Je penserais plus volontiers à la racine san adonner, qui figure sur les listes des grammairiens indiens comme racine de la première et de la huitième classe; mais je crois que la vraie forme est sa 3, que je rapporte à la cinquième et à la neuvième classe. Au lieu de san-6-ti, je divise ainsi : sa-nô-ti (pour sâ-nô-ti), et, au lieu de san-a-ti, je divise de cette façon : sa-na-ti (pour sa-nâ-ti)4. Il y a le même rapport entre le gothique sô 5 « semer » et le sanscrit sâ « donner » 6 qu'entre le gothique vô «souffler» et le sanscrit 🔻 vâ (même sens). Il est vrai que sà signifie «donner» et non «semer»; mais l'idée de semer est sans doute trop particulière pour qu'elle ait été représentée dès l'origine par un mot avant cette acception spéciale. On a dit «donner [à la terre]», de même qu'en sanscrit la racine vap, dont la signification primitive est «répandre», a pris le sens de «semer».

- 1 Au sujet de l'ai ou aij des formes spéciales (sais, saijith), voyez \$ 1094, 2.
- <sup>2</sup> Lexique des racines grecques, I, p. 390.
- <sup>3</sup> Voyez Böhtlingk, Chrestomathie sanscrite, page 385. Weber, *Vdjasanéyi specimen*, I, p. 13 et suiv. Benfey, Glossaire du Sâma-Véda, au mot san.
- <sup>4</sup> Nous voyons de même la caractéristique de la neuvième classe nd abrégée en na dans le zend itërènai-ta «qu'il répande», potentiel qui répond aux formes grecques comme δάκνοι-το (\$ 109°, 5).
- <sup>5</sup> Sur la diphthongue as que ces racines prennent, en gothique, dans les temps spéciaux, voyez \$ 109°, 2.
- Oc la racine sd, on trouve, dans les Védas, le désidératif súd-s (voyez Benfey, Glossaire du Sâma-Véda), qui est formé comme pipd-s «désirer boire», venant de pd.

Si le gothique sô répond au védique sâ, le substantif gothique sêth-s (thème sê-di)<sup>1</sup> sera identique avec le thème sanscrit sâ-té « don ». Peut-être le latin sò-lum est-il de la même famille, et signifiait-il d'abord « ce qui doit être ensemencé ». En irlandais, siol veut dire « semence » et siolaim, qui est probablement un verbe dénominatif, « je sème ».

# \$ 618. Première et troisième personnes du singulier des racines sanscrites en d.

A la première et à la troisième personne du singulier, les racines sanscrites en à ont pour désinence âu; il en est de même pour les racines qui finissent par une diphthongue 2. Ainsi dâ sait zel daddú nje donnai, il donnan; sta sait tastau nje sus debout, il fut debout ». Ces formes sont irrégulières, car l'à de la racine, devant l'a de la désinence, aurait dû se fondre avec lui et faire d, ou il aurait dû tomber comme devant les autres désinences commençant par une voyelle. Si la première personne était la seule qui eût cette flexion, on pourrait dire que l'u est la vocalisation d'un m<sup>3</sup>. Mais la même explication ne peut s'appliquer à l'u de la troisième personne, à moins qu'on ne veuille admettre que la désinence âu, dont le sens et l'origine auraient été oubliés, ait irrégulièrement pénétré de la première dans la troisième personne 4. Une autre explication, c'est de regarder dadâú «je donnai, il donna» comme absolument dépourvu de désinence personnelle : l'u serait un affaiblissement de la voyelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En vieux haut-allemand sd-t (thème sd-ti).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'auteur a montré précédemment (\$ 109°, 2) que les racines qui, suivant les grammairiens indiens, finissent par é, di, é, sont en réalité des racines en d. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est ainsi qu'en regard du sanscrit syâm le gothique sait sijau; le lithuanien présente également à la première personne des sormes en au (\$ 438).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Une confusion de ce genre n'est pas sans exemple : ainsi, au passif gothique, la première et la troisième personne ont la même désinence; seulement, c'est ici la troisième personne qui a communiqué sa forme à la première (\$ 466).

de liaison  $a^1$ . L'à final de la racine, en se combinant avec cet u, aurait produit la diphthongue du, suivant le principe du vriddhi (\$29), au lieu qu'ordinairement un à s'abrége en a devant un u ou un i, et fait alors  $\delta$  (= au) ou  $\ell$  (= ai).

### \$619. Forme périphrastique du parfait, en sanscrit.

Tous les verbes sanscrits de la dixième classe, ainsi que tous les verbes dérivés, se servent au prétérit redoublé d'une forme périphrastique. Ils prennent l'un des verbes auxiliaires kar, kr « faire », as « être » ou bû (même sens), dont ils joignent le parfait à l'accusatif d'un substantif abstrait formé du verbe attributif. Ce substantif abstrait, inusité à tous les autres cas, se termine par un â, devant lequel il conserve la caractéristique ay. Ainsi cur (présent côrayami, classe 10) «voler» fait au prétérit redoublé côrayáií-cakára 2 «il vola» (littéralement «il fit action de voler »), ou côrayam-asa ou corayam-babava 3 (littéralement «il fut action de voler»). Déjà, dans la première édition de ma Grammaire sanscrite, j'avais expliqué cette forme en âm comme l'accusatif d'un substantif abstrait; j'ai depuis trouvé en zend une forme analogue employée comme infinitif et marquant la relation de l'accusatif. Nous avons, en effet, dans le Vendidad-Sadé : 64110cha) 645 alanıngsag kanlı 1500 yesi vasen maşdayasna şanm raudayanm 5 «si les adorateurs de Maşda veulent cultiver (littéralement «faire grandir») la terre».

¹ Cette voyelle de liaison est tout ce qui a subsisté de la flexion dans les parfaits ordinaires comme dadársa (\$ 610).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par euphonie, pour corayam-cakara.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le parfait babûva présente une triple irrégularité: au lieu d'un u, il prend un a dans la syllabe réduplicative; la voyelle radicale s'abstient, à la première et à la troisième personne du singulier, du gouna et du vriddhi; enfin l'û radical se change en ûv (au lieu de uv) devant une voyelle.

<sup>4</sup> Manuscrit lithographié, p. 198.

Le texte porte rabdyama : mais, page 179, nous avons rabdayen. Ces deux

Au lieu du verbe auxiliaire kar, kṛ « faire », le sanscrit emploie encore quelquesois d'autres verbes du même sens. Nous lisons, par exemple, dans le Mahâbhârata¹: vapuiştamârian varayâm pracakramuh « ils demandèrent [en mariage] Vapuiştamâ », littéralement « ils firent demande » ou « ils allèrent en demande à cause de Vapuiştamâ ». Le sens propre de pra-kram est « aller »; mais les verbes exprimant le mouvement prennent souvent le sens de « saire », l'accomplissement d'une action étant représenté comme une entrée dans cette action.

Remarque. — Formes périphrastiques de l'aoriste et du précatif, dans le dialecte védique. — Il arrive quelquefois que l'auxiliaire kar, kr est séparé dans la phrase du substantif abstrait qu'il régit<sup>2</sup>. De cette circonstance on pourrait conclure que les formes comme *côrayűñcakâra* ne sont pas de vraies formes composées. Mais cette conclusion n'est pas obligée: on trouve aussi au futur, au lieu de kartűsmi «facturus sum», des constructions comme kartű tad asmi té «facturus hoc sum tibi»<sup>2</sup>.

Quant aux verbes auxiliaires as et bû, je ne pense pas qu'on les trouve jamais séparés de leur substantif abstrait, car as et bû ne régissent jamais l'accusatif, excepté dans la combinaison en question. On ne dira certainement pas côrayân ' tad âsa ou côrayân tad babûva «il vola ceci».

Dans les Védas, non-seulement le parfait redoublé, mais l'aoriste et le précatif (c'est-à-dire le potentiel de l'aoriste) ont des formes périphrastiques composées d'un accusatif en âm et de l'auxiliaire kar, kr. Tels sont, par exemple, praganayâm-akar «il engendra» (littéralement «generationem fecit»), pâvayân-kriyât «qu'il purifiât» (littéralement «qu'il fit purifica-

formes m'ont conduit à la restitution de la véritable leçon, que Burnous a confirmée depuis par la comparaison des autres manuscrits. Raudayaim est le causatif de rud « grandir», en sanscrit ruh (pour rud, \$ 23). J'en rapproche le gothique lud « grandir», d'où vient le substantif lauths, laudis « homme» (en allemand moderne, leute). Anquetil traduit raudayaim par «creuser des roisseaux» : il est possible que l'idée de « faire grandir» ait conduit à celle de « creuser [ la terre ]».

- 1 I, vers 1809.
- <sup>2</sup> Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, 2° édition, \$ 419.
- 3 Voyez \$ 6'17.
- Avec n pour m, à cause du t suivant.

tion»). L'impératif de la racine vid «savoir» présente. même dans le sanscrit classique, une forme périphrastique analogue : vidăn-karôts «qu'il sache» (littéralement «qu'il fasse action de savoir»).

Dans toutes ces formes, les verbes auxiliaires perdent leur accent tonique: mais cette circonstance ne suffirait pas pour prouver la nature composée des formes en question; car, si nous nous en rapportons aux grammairiens indiens, le verbe, à l'intérieur de la phrase, sauf certains cas spéciaux, est toujours dépourvu d'accent <sup>1</sup>.

5 620. La racine d'à dans les langues germaniques. — Le prétérit des verbes faibles, dans les idiomes germaniques, est formé à l'aide de cette racine.

Remarquons que ce sont surtout les verbes sanscrits de la dixième classe, les causatifs et autres verbes dérivés, qui, au prétérit redoublé, se servent de la forme périphrastique, et s'abstiennent de la forme simple. Un fait analogue a lieu dans les langues germaniques, où les trois conjugaisons faibles, qui sont précisément celles qui répondent à la dixième classe sanscrite<sup>2</sup>, forment leur prétérit à l'aide d'un verbe auxiliaire signifiant « faire ».

Déjà dans mon premier ouvrage<sup>3</sup>, j'ai montré que les formes gothiques comme sôki-dêdum « nous cherchâmes » (littéralement « nous chercher fîmes »), sôkidêdjau « que je cherchasse » (littéralement « que je chercher fisse ») renfermaient le même verbe signifiant « faire », qui a donné aussi le substantif dêds (thème dêdi) « action » <sup>4</sup>. Depuis ce temps, J. Grimm a prouvé que même le singulier sôkida « je cherchai » contenait le verbe auxi-

<sup>1</sup> Voyez \$ 204.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 109\*, 6.

<sup>3</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 151 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce substantif déds s'est seulement conservé, en gothique, dans le composé missa-déds «méfait». Mais nous le retrouvons dans le vieux haut-allemand tât, l'ancien saxon dâd et l'allemand moderne that «action». [Le h, dans l'allemand that, thun, est une insertion de date relativement récente. — Tr.]

liaire; l'auxiliaire existe donc aussi dans l'allemand moderne ich suchte, ainsi que dans toutes les formes correspondantes des autres idiomes germaniques.

Dans l'ouvrage cité plus haut, j'avais supposé que le singulier sokida dérivait du participe passif¹: le thème de ce participe est, en effet, sokida (nominatif sokiths)². Mais, malgré l'identité des deux formes, je les sépare aujourd'hui absolument³. En effet, si le da de sokida «je cherchai » appartient à la même racine qui a donné dédum dans sokidédum « nous cherchâmes » et déds « action », il n'a rien de commun avec le da du participe; ce dernier représente le suffixe sanscrit ta⁴, latin to, grec το (wlex-το-s, woin-το-s), lithuanien ta-s (sûk-ta-s « tourné »). La présence de ce suffixe dans toutes les langues indo-européennes est une preuve manifeste de son ancienneté.

# \$ 621. Dérivés de la racine da, en gothique. — Conjugaison du verbe auxiliaire.

Le thème du substantif déds « action » est dédi, dont l'i a été supprimé au nominatif (§ 135); le génitif est dédai-s, l'accusatif pluriel dédi-ns. La syllabe di représente le suffixe sanscrit ti, qui sert à former des substantifs abstraits: nous avons vu (§ 91, 2) que ce suffixe devient en gothique ti, thi ou di, suivant la lettre

- 1 Ouvrage cité, p. 118. J'ai retiré cette opinion plus tard; voyez Vocalisme, p. 51.
- Nous avons, de même, salbôths «l'oint», dont le thème salbôda est identique avec salbôda «j'oignis». Une circonstance qui était faite eucore pour induire en erreur, c'est que les seuls verbes qui aient des participes en da (nominatif ths) sont ceux qui forment leur prétérit en da. Les verbes qui n'ont pas recours, pour leur parfait, à la forme périphrastique, appelés par Grimm les verbes forts, ont des participes en na (nominatif ns); exemple : bug «plier», prétérit baug, participe bug-a-ns (thème bug-a-na) = sanscrit bug-nd-s «plié».
- Grimm semble vouloir établir un lien entre le participe passé de la conjugaison faible et le prétérit de l'indicatif. Voyez Grammaire allemande, t. I, 1<sup>re</sup> éd. p. 556, et s° éd. p. 1009. Comparez aussi mon livre intitulé Vocalisme, p. 51 et suiv.
  - Exemples : tyak-tá-s «abandonné», kṛ-tá-s «fait», bṛ-tá-s «porté».

qui le précède. Il reste la syllabe de (en anglo-saxon dâ, en vieux haut-allemand tâ) qui représente la racine; en sanscrit et en zend, la racine correspondante est \( \text{T} \) dâ, \( \text{mag} \) dâ « poser, faire». On peut se demander si le de de de-di « action» est absolument identique au dé de dédum, dans sôki-dédum. Je ne le crois pas; je regarde aujourd'hui dédum comme un pluriel analogue à lésum, némum, sêtum (\$ 605), et je divise ainsi: dêd-u-m, dêd-u-h, dêd-u-n. Au subjonctif, je divise: dêd-jau (comparez lés-jau). J'admets une racine gothique dad, contenant un redoublement dont la langue n'a plus conscience, de même que nous trouvons en sanscrit, au nombre des racines reconnues par les grammairiens indiens, \( \text{V} \) dad « placer, coucher», qui n'est pas autre chose au fond que la racine \( \text{V} \) dâ précédée d'une syllabe réduplicative et privée de sa voyelle radicale.

Au singulier du prétérit composé en question, la syllabe réduplicative du verbe auxiliaire s'est perdue; mais, en revanche, la voyelle de la syllabe radicale s'est conservée, tantôt sous la forme abrégée a, comme à la première et à la troisième personne sôki-da « je cherchai, il chercha », tantôt avec la longue primitive, comme à la seconde personne sôki-dê-s « tu cherchas » ¹. De la syllabe da on peut rapprocher le da du zend dada (on trouve aussi une fois dadā) « il créa, il a créé ». Au pluriel et au duel de l'indicatif, et dans les trois nombres du subjonctif, le redoublement s'est conservé en gothique; mais la voyelle radicale a été supprimée.

¹ Au sujet de l'é gothique, qui représente le \$\vec{a} d\$ sanscrit, voyez \$ 69, 2. C'est évidemment le s final qui a protégé la longue. On s'attendrait à avoir sok-i-dé-et. d'après l'analogie de saisô-s-t (\$ 454); nous avons vu plus haut (\$ 453 et suiv.) que le signe de la deuxième personne, au prétérit gothique, est t (= sanscrit ia). Nous pouvons donc supposer que dans sôk-i-dé-s, salb-ô-dé-s, hab-ai-dé-s, le s était anciennement suivi d'un t; en ce cas, il ne faudrait pas voir dans le s l'expression de la seconde personne, mais simplement une insertion euphonique.

# \$ 622. La racine dt hors de composition, en anglo-saxon et en vieux haut-allemand.

Hors de composition, nous ne trouvons le verbe en question ni en gothique, ni dans les langues germaniques du Nord. En ancien saxon, nous avons au présent le singulier dô-m, dô-s, dô-d (ou dô-t), qui, si l'on fait abstraction de la perte du redoublement, répond très-bien au sanscrit didâ-mi, dâdâ-si, dâdâ-ti. Le prétérit a gardé son redoublement : il fait au singulier dēda, dēdô-s (peut-être pour dēdô-s-t), dēda. Cette dernière forme répond très-bien au zend dada (pour dadâ). Le pluriel dâd-u-n, qui sert pour les trois personnes 2, suppose, comme le gothique -dêd-u-m, -dêd-u-th, -dêd-u-n, une racine secondaire dad, dont le présent eût été didu; j'explique, en conséquence, dâdun comme étant pour daadun, qui lui-même est pour dadadun, avec deux redoublements.

En vieux haut-allemand, la confusion se met dans ce verbe dès la seconde personne du singulier tâti (pour tatati) « tu fis » 3. Mais la première et la troisième personne têta « je fis, il fit » sont restées sidèles à l'ancienne formation : elles n'ont ni contraction, ni double syllabe réduplicative. Le pluriel est tât-u-mês, tât-u-t, tit-u-n (pour tatat-u-mês, tatat-u-t, tatat-u-n).

# \$ 623. De l'i dans les prétérits gothiques comme sókida, satida.

Il reste à expliquer l'i de sôkida «je cherchai». Nous avons vu (\$ 109°, 6) que le ja de sôkja «je cherche» répond à la caractéristique wa aya des verbes sanscrits de la dixième classe;

¹ Voyez \$ 621. Il ne reste pas d'exemple de la première personne zende, qui probablement faisait aussi dada.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'était d'abord la troisième personne du pluriel : elle a été transportée ensuite aux deux autres personnes.

<sup>3</sup> L'ancien saxon également permet la forme contractée dddi, au lieu de dédé-s. Voyez Schmeller, Glossarium saxonicum, p. 25.

dans siki-da, cette syllabe gothique ja se contracte en i. L'i de sikida est donc en quelque sorte l'équivalent du sanscrit ayâm dans corayán-cakara 1 « je volai »; ou, pour prendre des verbes de même famille, l'i de sati-da « je plaçai » 2 représente le ayâm du sanscrit sâdayáń-cakara « je fis asseoir »; le gothique thani, dans thani-da « j'étendis » 3, répond à tânayâm dans le sanscrit tânayáń-cakara « je fis étendre »; le gothique vasi, dans vasi-da « j'habillai », répond à râsayâm dans le sanscrit vâsayáń-cakara « je fis habiller ».

On pourrait conjecturer que dans les composés gothiques en question le premier membre avait également la désinence de l'accusatif, car il est un accusatif véritable par la signification. Comme la déclinaison gothique, telle qu'elle nous est parvenue, a partout perdu le signe de ce cas, on ne devrait pas s'étonner s'il avait aussi disparu en composition. En regard du sanscrit sâdayáń-ćakāra, tānayáń-ćakāra, vāsayáń-ćakāra, on pourrait donc supposer d'anciennes formes gothiques satin-da, thanin-da, vasin-da. La différence du verbe auxiliaire ne doit pas nous arrêter, car nous avons vu (\$ 619) que le sanscrit aussi remplace quelquefois kar «faire» par un autre verbe de même signification, ou par les verbes as et bù «être».

# \$ 624. De l'ó et de l'ai dans les prétérits gothiques comme salbòda, munaida.

A côté des prétérits composés comme sókida, nous en trouvons d'autres comme salbô-da: ils appartiennent aux verbes que Grimm range dans sa deuxième conjugaison faible. Nous avons vu (§ 109°, 6) que ces verbes ont éliminé le y de la caractéristique sanscrite aya, et que les deux a, en se fondant ensemble,

<sup>1</sup> Avec n, par euphonie pour m, à cause du c du mot suivant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En allemand moderne, ich setzte.

<sup>3</sup> En allemand moderne, ich dehnte.

ont formé un  $\delta (= \hat{a})^1$ . On peut rapprocher, par exemple, du sanscrit *léḥayāń-ċakāra*<sup>2</sup> «je fis lécher» le gothique *laigō-da* «je léchai»<sup>3</sup>.

Il reste enfin la troisième conjugaison faible de Grimm, qui forme des prétérits comme munai-da «je pensai». Ces verbes, comme je le crois, ont retranché l'a final de la caractéristique sanscrite aya, et ont vocalisé le y en i<sup>4</sup>. On peut donc rapprocher du gothique munai-da le sanscrit mânayân-ćakâra «je fis penser», de ga-bauai-da «je bâtis» le sanscrit bâvayân-ćakâra «je fis exister, je créai»<sup>5</sup>.

\$ 625. Verbes forts prenant le prétérit composé, en gothique. — Suppression de l'i dans les prétérits comme thahta «je pensai».

Ce ne sont pas seulement les verbes de la dixième classe et les verbes dérivés qui prennent, en sanscrit, la forme périphrastique du parfait. Il y a aussi des verbes qui tirent immédiatement de la racine un substantif abstrait en â, dont ils joignent l'accusatif à l'un des auxiliaires précités. Ce sont notamment les racines commençant par une voyelle longue : ainsi té « commander » fait téân-cakâra « je commandai ».

De même, en gothique, nous avons le prétérit brah-ta «j'apportai» à côté du présent à forme forte bringa. En outre, les verbes dont le prétérit simple a la signification d'un présent (\$ 616), expriment le passé à l'aide du prétérit composé. Ainsi

- 1 Comparez les verbes latins de la première conjugaison.
- <sup>2</sup> Racine lik «lécher».
- 3 En allemand moderne, ich leckte.
- <sup>4</sup> Comparez la deuxième conjugaison latine (\$ 109<sup>4</sup>, 6).
- 5 Il ne faut pas oublier qu'en sanscrit toutes les racines peuvent former un causatif, lequel se conjugue d'après la dixième classe.
- Peu importe que la voyelle soit longue par nature ou par position. Il faut seulement excepter la racine *dp* et les racines ayant pour voyelle initiale un *a* long par position.

nous avons môs-ta «je dus » à côté de môt «je dois »; mun-da «je crus » à côté de man «je crois »; skul-da «je fus obligé de » à côté de skal «je suis obligé de »; vis-sa (pour vis-ta) «je sus » à côté de vait (\$ 491) «je sais » 1.

Il existe enfin quelques verbes faibles ayant la syllabe dérivative ja qui, au lieu de former leur prétérit d'après le modèle de sôkida, suppriment l'i et joignent immédiatement le verbe auxiliaire à la racine. En gothique, ces verbes sont seulement au nombre de quatre : thah-ta «je pensai» (présent thankja), bauh-ta<sup>2</sup> «j'achetai» (présent bugja), vaurh-ta «je fis» (présent vaurkja), thuh-ta «il sembla» (présent thunkeith mis «il me semble »)3. Mais en vieux haut-allemand, la suppression de l'i devient beaucoup plus fréquente : elle a lieu toutes les fois que la syllabe radicale est longue. En même temps que l'i disparaît, cesse aussi l'influence que cet i exerçait sur un a précédent (\$ 73) : on a donc nan-ta4 (et non nen-ta) «je nommai», wan-ta5 (et non wen-ta) «je tournai», lér-ta «j'instruisis». Les formes correspondantes, en gothique, sont namni-da, vandi-da, laisi-da. Ces verbes, et d'autres semblables, ont également perdu le j ou l'i6 de la caractéristique ja au présent et aux temps qui s'y rat-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La dentale initiale du verbe auxiliaire devient t, th, d (\$ 91) ou s (\$ 102), selon la nature de la consonne précédente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avec au pour u, à cause de h (\$ 82).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En allemand moderne, ich denke, ich dachte; es dünkt mir, es däuchte mir. En anglais, I think, I thought; I buy, I bought. — Tr.

<sup>•</sup> Pour nann-ta (\$ 102).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pour wand-ta (\$ 102). Je crois que ce verbe est identique avec le sanscrit vart (vrt) «aller, être», qui, avec la préposition ni, prend le sens de «retourner»; en latin, verto. Les liquides r et n ont permuté (\$ 20). Cela ne doit pas nous empècher de rapporter aussi à la racine vart l'allemand worden «devenir», car il arrive souvent qu'une seule racine se scinde en plusieurs formes à significations différentes.

L'écriture, en vieux haut-allemand, ne distingue pas le j de l'i: il est donc impossible de savoir si le gothique nasja « je sauve», nasjam « nous sauvons» fait en vieux haut-allemand nerju, nerjamés, ou neriu, neriamés. Il n'est pas douteux, toute-fois, qu'au moins à l'origine on a dû prononcer j.

tachent; mais l'adoucissement de l'a précédent a subsisté (nennu, wendu, lêru), d'où l'on peut conclure que le j ou l'i sont demeurés beaucoup plus longtemps au présent qu'au prétérit.

\$ 626. Y a-t-il une parenté entre la flexion du participe passif sókida «cherché» et celle du prétérit composé sókida «je cherchai»?

Le participe passif marche de pair, en gothique, avec le prétérit actif, en ce qui concerne la suppression ou le maintien de l'i dérivatif, et en ce qui touche les modifications euphoniques subies par la consonne finale de la racine. Du prétérit ôh-ta « je craignis », on peut donc induire le thème participial ôh-ta « craint » (nominatif ôhts), quoiqu'il n'existe point d'exemple de cette forme. A côté de vaurh-ta « je fis » (venant de vaurhja), nous avons le participe vaurhts « fait » 1 (thème vaurhta). A côté de fra-bauh-ta « je vendis » (venant de frabugja), on a fra-bauhts « vendu » 2.

Mais on n'est pas autorisé à conclure de ces rencontres que l'un des deux temps en question soit dérivé de l'autre. Ce serait commettre la même erreur que si nous disions que les participes latins en tus (doctus, monitus) et en turus (docturus, moniturus), ou les noms d'agent en tor (doctor, monitor) sont sortis des supins (doctum, monitum). Il est naturel que des suffixes commençant par la même lettre se combinent de la même manière avec la racine, et contractent de la sorte entre eux une analogie extérieure, quoiqu'ils soient d'origine complétement différente. Il est vrai que le verbe auxiliaire signifiant « faire », dans les langues germaniques, et le suffixe du participe passif, n'avaient pas primitivement la même lettre initiale : en effet, l'un se rapporte à la racine sanscrite un dd et l'autre au suffixe n ta. Mais ils en sont venus à avoir tous les deux un d, par suite des

<sup>&#</sup>x27; Marc, xiv, 58.

<sup>2</sup> Jean, x11, 5.

lois phoniques propres aux langues germaniques. La loi de substitution veut d'une part qu'un d'sanscrit devienne un d en gothique (\$ 87, 1), et, d'un autre côté, le suffixe ta, qui régulièrement devrait donner tha, devient da quand il est précédé d'une voyelle de dérivation (\$ 91, 3). Ayant par conséquent da au participe passif et da au prétérit composé, la langue gothique a traité de la même façon deux formes extérieurement semblables. Pareille chose a lieu pour le suffixe sancrit ti qui sert à former des substantifs abstraits; en gothique, il devient di après une voyelle, et ti, thi ou di après les consonnes (\$ 91, 2). On peut donc aussi conclure du prétérit mah-ta «je pus» à un substantif mah-ts (thème mahti « puissance »), sans que, pour cela, l'un dérive de l'autre.

## \$ 627. Prétérit périphrastique, en persan moderne.

S'il est permis de dire qu'en gothique le prétérit sôkida « je cherchai » et le participe sôkiths (thème sôkida) « cherché » <sup>1</sup> ne sont unis entre eux par aucun lien de dérivation, je ne crois pas qu'il faille étendre le même principe, ni appliquer le même raisonnement au persan moderne, où nous trouvons d'une part ber-deh « ayant » ou « étant porté », bes-teh « ayant » ou « étant lié », pors-t-deh « ayant » ou « étant interrogé », et d'un autre côté ber-dem « je portai », bes-tem « je liai », pors-t-dem « j'interrogeai ». Je pense, au contraire, que les prétérits persans dérivent des participes <sup>2</sup>. Remarquons d'abord que les participes en question ont à la fois le sens actif et le sens passif, au lieu qu'en sanscrit bṛ-td (nominatif masculin bṛ-td-s) signifie seulement « porté » : il n'y a que les verbes neutres qui aient, en sanscrit, la forme ta avec la signification active; tels sont, par

<sup>1</sup> Féminin sókida (thème sókidó) «cherchée».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'ai déjà exprimé cette opinion dans mon Système de conjugaison, page 118, et dans ma recension de la Grammaire allemande de Grimm (Vocalisme, page 72).

exemple, bûtú-s «ayant été», gatú-s «ayant marché». Or, le parfait, en persan, consiste dans la juxtaposition du participe et du verbe substantif: berdem «je portai» équivaut à berdeh em «je suis ayant porté». La contraction qui s'est opérée entre les deux mots ne doit pas surprendre, si l'on songe que le persan unit très-souvent le verbe «être», non-seulement avec des participes, mais avec des substantifs et des adjectifs: il fait, par exemple, merdem «je suis un homme», busurkem «je suis grand».

A la troisième personne du singulier, on a berd ou berdeh, sans verbe auxiliaire. De même, au futur sanscrit (\$ 646), on emploie bartă « laturus » dans le sens de « laturus, laturum est », tandis qu'à la première et à la deuxième personne des trois nombres, la présence du verbe auxiliaire est de règle (bartāsmi « je porterai », etc.).

Les formes du verbe substantif sont réduites à si peu de chose en persan, que, si l'on excepte la troisième personne est, elles ne se distinguent plus des simples désinences des autres verbes l. Aussi pourrait-on soutenir, contrairement à ce qui vient d'être dit, que berdem ne contient pas le verbe substantif, mais consiste simplement dans le participe berd (pour berdeh) suivi des désinences personnelles. Mais il faudrait alors admettre que berd est devenu une sorte de racine verbale, ce qui me paraît bien moins vraisemblable que la contraction de berdeh em en berd-em.

# \$ 628. Le prétérit périphrastique, en polonais.

Les dialectes slaves vivants, à l'exception du serbe, forment ou plutôt transcrivent leur prétérit comme le persan moderne.

¹ Comparez em «je suis», f «tu es», fm «nous sommes», fd «vous êtes», end «ils sont», avec berem «je porte», berí «tu portes», berím «nous portons», berid «vous portez», berend «ils portent». Avec end s'accorde le dorien ἐντί (pour σεντί); avec em, l'anglais am (== em).

Il y a même identité entre les deux langues, si j'ai raison de regarder le suffixe slave lo (féminin la) du participe prétérit actif comme le représentant du suffixe sanscrit ta; je reconnais, par exemple, dans l'ancien slave bülü «été» le sanscrit bûté-s et le persan bûdeh. Peut-être le changement du t en l s'est-il opéré par l'intermédiaire d'un d. Comparez le rapport du lithuanien brôlis « frère » 1 (en lette brālis) avec le borussien brati et l'ancien slave brată (ou bratră). On pourrait objecter que, dans certaines formes slaves, le suffixe participial ta s'est conservé avec son ancien t et son ancienne signification passive; mais cela ne doit pas nous empêcher de rapporter aussi au participe sanscrit en ta les participes ordinaires en lo, la, à signification active, d'autant plus que le sanscrit attribue la signification active à certains participes comme ga-tá-s « ayant marché » (\$ 819)2. Pour expliquer le suffixe slave lo (féminin la), on pourrait être tenté de songer au suffixe sanscrit la<sup>3</sup>, que nous trouvons, par exemple, dans súk-la-s «blanc» (primitivement «brillant»), cap-a-lá-s « tremblant », tar-a-lá-s (même sens), an-i-lá-s « vent » (littéralement «soufflant»). On trouve des formations analogues en grec, en latin et en lithuanien (\$ 938 et suiv.). Mais il n'est guère vraisemblable que le suffixe la, relativement rare dans tous ces idiomes, soit devenu dans les langues slaves l'expression ordinaire du participe passé actif.

En polonais, by t signifie « il fut », by ta « elle fut », by to « cela fut », by ti « ils furent », by ty « elles furent » 4. Comme le verbe auxiliaire est sous-entendu et comme les formes en t, ta, to, ti,

<sup>1</sup> Le t s'est conservé dans le lithuanien brotuse « nièce, fille du frère ».

Nous avons, de même, en latin, à côté des participes passifs en tus, des formes à signification active en dus, telles que viv-i-dus, splend-i-dus (\$ 819).

<sup>3</sup> Le suffixe en question est, selon toute apparence, originairement identique avec le suffixe ra (\$ 937).

La forme masculine by b is set seulement pour les noms d'honmes : tous les autres substantifs des trois genres emploient la forme féminine by/y.

hy ne sont jamais employées en qualité de vrais participes, mais seulement pour remplacer l'indicatif présent, elles ont complétement pris l'apparence et adopté la nature des flexions personnelles. On peut donc les rapprocher des formes latines amamini, amabamini: le polonais l'emporte toutefois sur le latin. en ce qu'il a conservé la différence des genres, au lieu que le latin emploie invariablement le nominatif pluriel masculin (\$ 478). Il y a encore une ressemblance plus grande entre ces formes polonaises et la troisième personne des trois nombres du futur participial en sanscrit (\$ 646). Mais c'est surtout avec le persan qu'on peut comparer les formes en question : ainsi byl ail fut » répond au persan bûd ou bûdeh ail fut » (littéralement «été»). A la première personne du singulier masculin, bylem (byt-em) répond très-bien au persan bûdem, que j'explique, comme on l'a vu, par le sanscrit bûto 'smi (par euphonie pour bûtás asmi), littéralement « été je suis »; le féminin bylam (byla-m) répond au sanscrit bûtâ' 'smi, et le neutre bylom (bylo-m) à bûtâm asmi. A la deuxième personne du singulier, nous avons en polonais byleś (byl-eś), byłaś (była-ś), byłoś (było-ś), ce qui répond au sanscrit bûtô' 'si (pour bûtás asi), bûtâ' 'si (pour bûtâ asi) et bûtám asi. Au pluriel, la première personne est, pour le masculin, byhsmy, et pour le féminin byty-smy : la forme sanscrite correspondante est bûtûs smas, pour les deux genres. A la deuxième personne, nous avons byliście, bylyście1; en sanscrit, bûtá's sta.

REMARQUE 1. — Mutilation du verbe auxiliaire au prétérit périphrastique, en slave. — La syllabe em dans le masculin byl-em, et la lettre m dans le féminin byla-m et le neutre bylo-m, appartiennent, selon moi, au verbe substantif. Dans ces deux dernières formes, ainsi que dans byla-é, bylo-é, bylo-é;

Le c polonais, qui se prononce ts, représente un ancien t: ainsi le cis de la seconde personne du pluriel répond à l'ancien slave  $T \in ts$ , et le c final de l'infinitif à l'ancien slave  $T \in ts$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deuxième personne du singulier féminin et neutre.

il ne reste donc du verbe substantif que la désinence personnelle. C'est à peu près ce qui est arrivé en allemand moderne dans les contractions comme im «dans le», zum «vers le», am «près du», beim «chez le» (pour in dem, zu dem, an dem, bei dem), où l'article n'est plus représenté que par sa désinence.

A la première et à la deuxième personne du pluriel, la consonne radicale s'est maintenue : on a *śmy, ście* en regard du sanscrit *smas, sla* et du latin *sumus* (pour *smus*).

Employé hors de composition, le verbe substantif fait en polonais jestem "je suis", jesteś "tu es", jesteśmy "nous sommes", jesteście "vous étes". Mais je ne pense pas que ce soient là des formes primitives : je les crois sorties de la troisième personne du singulier jest "il est". Cette forme jest répond très-bien à l'ancien slave jest", au russe est, au bohémien gest (g = j), au slovène je (avec perte de st), ainsi qu'au sanscrit ásti, au grec to'll, au lithuanien esti et au latin est. Au contraire, jestem, jesteśmy, etc. s'écartent de toute analogie avec les langues congénères. Je crois donc que jesteśmy "nous sommes" doit se décomposer en jest-eśmy, et je reconnais dans la dernière partie eśmy le représentant du russe esmy. Quant à la forme polonaise jest-em "je suis", il faut supposer qu'elle a perdu un s devant le m, comme cela est arrivé aussi pour le em de byl-em "je fus" (littéralement "été je suis").

Il n'est pas étonnant qu'en composition avec le participe nous ne rencontrions pas l'élément superflu jest : peut-être qu'à l'époque où fut formé le prétérit périphrastique, cet élément n'était pas encore entré dans le présent du verbe substantif; ou bien l'on en sentait encore la valeur, car jest-em ne signifie pas «je suis», mais plutôt «c'est moi». Nous trouvons quelque chose d'analogue dans les langues celtiques : en gaëlique irlandais, is me, selon O'Reilly, veut dire proprement «c'est moi», et ba me ou budh me «ce fut moi». De même, au futur, je crois que le signe de la troisième personne s'est introduit dans la première; il a même fini par faire corps avec le thème du verbe substantif, de sorte que celui-ci peut y ajouter les désinences des autres personnes.

Remarque 2. — Comparaison du verbe auxiliaire, au parfait périphras-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encore cette désinence n'est-elle qu'apparente (\$ 170).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur le j initial, voyez \$ 92°.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Budh ail fut = sanscrit ábút (\$ 573); ba (même sens) = sanscrit ábævat.

tique, en persan et en slave. — En persan moderne, à côté de em «je suis», nous avons hestem qui a le même sens. Il y a une similitude frappante entre ce hestem et le polonais jestem, ainsi qu'entre la troisième personne hest et le polonais jest. En admettant la parenté de hest et de man est, on pourrait supposer la prosthèse d'un h¹, de même que le polonais jest et l'ancien slave jest ont pris un j prosthétique : le persan hestem «je suis», hesti «tu es», etc. dériveraient alors de la troisième personne, comme le polonais jestem, jestes. Mais je présère rapprocher le persan hestem du zend histâmi (venant de sistâmi) «je suis debout». Déjà, en sanscrit, la racine sià «se tenir debout» a fréquemment le sens «être»; dans les langues romanes, la racine du même verbe sert à compléter la conjugaison de l'ancien verbe substantif.

On peut donc comparer :

| Grec.             | Zend.             | Persan.  |  |
|-------------------|-------------------|----------|--|
| ίσ7āμι²           | histâmi           | hestem   |  |
| to las            | histahi           | hestî    |  |
| <i>रिज</i> िवेरः। | histaiti          | hest     |  |
| ίσΊαμες           | <b>histâ</b> mahi | hestîm   |  |
| ίσ7ατε            | histała           | hėstid   |  |
| <b>ί</b> σ7άντι   | histěnti          | hestend. |  |

On voit qu'à la troisième personne le verbe person hest est privé de toute désinence personnelle : autrement, il faudrait hested, comme nous avons bered «il porte», pursed «il demande», dehed «il donne», etc. La désinence de la troisième personne manque pareillement en allemand moderne, dans les formes comme wird «il devient», halt «il tient», pour wirdet, haltet.

- <sup>1</sup> Comparez le h qui est venu se placer, en persan moderne, devant le nom de nombre hést «huit».
  - <sup>2</sup> En sanscrit, tisțâmi (\$ 508).
- <sup>3</sup> Le h de dehem «je donne» me paraît représenter le d'du zend dadámi (\$ 39). J'ai déjà montré ailleurs (Annales viennoises, 1828, t. XLII, p. 258) que dans le verbe persan nihdden «placer» (présent nihem), il n'est resté que l'aspiration du d'de la racine dd; la syllabe ni est une ancienne préposition (en sanscrit, ni «en bas»). Dans la forme dehem, la syllabe réduplicative a pris l'apparence de la syllabe principale: on a vu que pareille chose est arrivée pour l'ancien slave dam! (venant de dadm!, \$ 436, 2) et pour les prétérits allemands hiess, hielt (\$ 592).

Digitized by Google

Pott', qui a également songé à la racine sid pour les formes persanes en question, s'est cependant arrêté à une autre explication. Il voit dans le t du persan hestem et du polonais jestem le t du participe passif. Mais on peut objecter que ni en sanscrit, ni dans aucune langue congénère, le verbe as me forme un participe en ta: le sanscrit fait b'âtá-s et non asta-s, le persan fait b'âtâ-s et non estah, le slave fait bylü et non jeslü; le lithuanien n'a pas de forme esta-s, ni le latin estus, ni le gothique ists. On est donc autorisé à conclure que si la racine as a jamais eu un participe en ta, il s'est perdu à une époque tellement ancienne qu'il n'a pu servir ni au polonais, ni au persan moderne, pour la formation du prétérit et du présent de l'indicatif.

\$ 629. Le prétérit périphrastique, en bohémien et en slovène.

Le bohémien, au prétérit, place après le participe passé le présent du verbe auxiliaire; mais il ne joint pas les deux mots ensemble. Le slovène met d'abord le verbe auxiliaire. Le russe s'en passe tout à fait et distingue les personnes par les pronoms placés devant le participe. «Je fus » se dit donc, en bohémien, suivant la différence des genres : byl sem, byla sem, bylo sem; en slovène : sim bil, sim bila, sim bilo; en russe : ja («je») būl, ja būla, ja būlo.

Entre le slovène et le sanscrit, il y a une rencontre curieuse aux trois personnes duelles et aux deux premières personnes plurielles du présent du verbe substantif. En sanscrit, suivant une loi phonique d'une application générale, sus « nous sommes tous deux » et stas « ils sont tous deux » doivent perdre leur s final devant une voyelle (excepté devant un a bref): nous avons alors sva, sta², qui sont précisément les formes slovènes. Au pluriel, en regard du sanscrit smas (devant les voyelles sma) « nous sommes », sia « vous êtes », santi « ils sont », nous avons, en slovène, smo, ste, so. Remarquons toutefois que, si les deux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> édition, t. I, p. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par exemple dans sva iká « nous sommes tous deux ici», sta iká « ils sont tous deux ici».

langues ont perdu la voyelle initiale de la racine, c'est là une rencontre fortuite, car l'ancien slave a partout conservé cette voyelle, qu'il fait précéder d'un j prosthétique (\$ 480).

\$ 630. Le verbe d'à, en grec. — L'aoriste et le futur passifs, en grec, sont formés à l'aide de ce verbe auxiliaire.

Nous avons vu plus haut (\$ 621) que les prétérits comme sokida, en gothique, et comme suchte, en allemand moderne, renferment un verbe auxiliaire signifiant « faire », qui est identique avec la racine sanscrite dà « poser, faire ». C'est le même verbe que je reconnais, en grec, dans les aoristes et futurs passifs comme ἐτύφ-θην, τυφ-θήσομαι: je crois, en effet, que ἐτύφ-θην renferme l'aoriste actif, et τυφ-θήσομαι le futur moyen de τίθημι = sanscrit dádâmi².

On peut comparer τυφ-θώ, τυφ-θείην, τυφ-θήσομαι avec les formes simples  $\Im$ ώ,  $\Im$ είην,  $\Im$ ήσομαι, qui se fléchissent exactement de même. Entre ἐτύφ-θην et ἔθην, il y a cette différence que ce dernier abrége la voyelle radicale devant les désinences pesantes du duel et du pluriel, au lieu que ἐτύφ-θην garde partout son η. Mais la comparaison du sanscrit nous montre que la longue restait primitivement dans les trois nombres, car nous avons, en regard du singulier autiq ddâ-m = ἔθην, le pluriel ἐτά-ma, qui supposerait en grec ἔθημεν, au lieu de ἔθεμεν. L'aoriste grec ἔσ/ην est resté plus près du sanscrit, car il garde la longue au duel et au pluriel. A l'impératif, τύφ-θητι se distingue encore avantageusement du simple  $\Im$ ές, par la conservation de la voyelle longue, comme par sa désinence plus pleine.

A côté du futur τυφ-θήσομαι, nous devions nous attendre à trouver un aoriste ἐτυφθήμην, ou inversement l'aoriste ἐτύφ-θην

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Excepté à la troisième personne du pluriel.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez Annales de critique scientifique, 1827, p. 285 et suiv. Vocalisme, p. 53 et suiv. Pott, Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> édition, t. I, p. 187.

semblerait demander un futur à désinence active <sup>1</sup>. Peut-être y a-t-il eu, en effet, dans une période plus reculée, un futur et un aoriste périphrastiques actifs τυφ-θήσω et ἐτύφ-θην, à côté desquels τυφθή-σομαι et ἐτυφ-θήμην (ou ἐτυφ-θέμην) servaient pour le passif. Mais la langue grecque, telle qu'elle nous est parvenue, a perdu deux de ces formes, et une fois qu'on eut cessé de reconnaître dans la syllabe  $\mathfrak{S}_n$  un verbe auxiliaire, on s'habitua à y attacher une signification passive. C'est ainsi qu'en allemand moderne la syllabe te de suchte n'est plus sentie comme verbe auxiliaire, et fait simplement l'effet d'un exposant du passé. De même encore, dans le mot heute, la syllabe te n'est plus reconnue comme une expression signifiant «jour», ni la syllabe heu (vieux haut-allemand hiu) comme un pronom démonstratif; mais le tout fait l'impression d'un adverbe simple spécialement créé pour signifier «aujourd'hui».

## \$ 631. L'aoriste et le futur seconds passifs, en grec.

A l'aoriste et au futur seconds, nous avons ἐτύπην et τυπίσομαι, que je regarde comme des formes mutilées pour ἐτύφθην et τυφθήσομαι. Le S s'est perdu, de même qu'à l'aoriste actif des verbes finissant par une liquide s'est perdu le σ. Comme c'est seulement à cause du S que nous avons un φ dans ἐτύφθην, τυφθήσομαι, on ne doit pas s'étonner si l'ancien π reparaît dans ἐτύπην, τυπήσομαι. Un fait analogue a eu lieu en allemand moderne; on dit au génitif et au datif singuliers kraft, quoique le moyen haut-allemand ait krefte; mais la voyelle finale qui exigeait l'adoucissement de l'a étant tombée, l'ancien son a reparu. Au contraire, au pluriel, l'e de la désinence étant resté, on continue à dire krāfte (en moyen haut-allemand, krefte).

Une autre explication pour ἐτύπην consisterait à y voir le

<sup>1</sup> Ahrens (De dialecto dorica, page 289) cite les formes doriennes συναχθησούντι, ἀστωθήσω, δειχθησούντι, et, à l'infinitif du futur second, Φανήσειν.

verbe substantif; en effet, ἐτύπην se fléchit exactement comme ην. Mais nous aurions alors deux augments dans une seule et même forme, car ην, comme on l'a vu (\$ 529), renferme un augment. Il est vrai que le sanscrit unit l'imparfait d'sam «j'étais » avec un verbe attributif; mais alors il supprime l'augment et, du même coup, la voyelle radicale a du verbe auxiliaire (\$ 542). Une objection encore plus grave, c'est que nous aurions l'augment au futur τυπήσομαι et à l'impératif τύπηθι. Les formes qu'on attendrait sont τυπέσομαι, τύπισθι, ou peut-être, avec suppression du σ, τύπιθι; à la troisième personne, τυπέσθω ου τυπέτω. Enfin, au participe τυπείς, la désinence εις est sans analogie aucune avec le participe du verbe substantif.

\$ 632. Le verbe dd employé en composition, en latin. — Les verbes comme vendo, credo.

Le latin vendo présente une formation analogue au germanique sôkida, sôkidêdum et au grec etiopen, tupenoqua. Je crois, en effet, que le do renfermé dans vendo correspond au grec ti- $\theta\eta\mu\iota$  = sanscrit dádâmi, et non à  $\delta(\delta\omega\mu\iota)$  = sanscrit dádâmi. Entre les racines dâ « donner » et dâ « poser », il n'y a de différence que l'aspiration : en zend, il est presque impossible de distinguer ces deux verbes 1; en latin, ils pouvaient aisément se confondre, puisque le d'sanscrit et le  $\mathfrak S$  grec sont souvent représentés, surtout à l'intérieur des mots, par un d, de même que le b sanscrit par un b (S\$ 16 et 18). De ce que la racine dâ,  $\mathfrak S\eta$  ne s'est pas conservée en latin comme verbe simple, on n'a pas le droit de conclure qu'elle ne puisse être renfermée en composition : nous croyons la reconnaître dans credo², perdo, abdo, condo et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le d, en zend, devient fréquemment un d à l'intérieur des mots ( $\mathbf{5}$  39), et le d perd son aspiration quand il est lettre initiale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est Auguste-Guillaume de Schlegel qui a reconnu le premier (Bhagavad-Gtta, 1<sup>re</sup> édition, page 108) la parenté du latin crédo et du sanscrit trad-dadâmi «je crois», littéralement «je mets croyance» (comparez \$ 109°, 5).

vendo, ainsi que dans pessundo, pessundo. Dans venundo, le premier mot est à l'accusatif, comme dans le composé sanscrit tém-cakâra (\$\$ 619 et 625).

\$ 633. Le verbe d'a employé comme auxiliaire, en slave. — Le futur bundun nje serai n, l'impératif bundêma nque nous soyons n.

Pour montrer dans toute son étendue l'influence que la racine da, dans les langues de l'Europe, a exercée sur la conjugaison, il nous reste à examiner le slave. Je crois reconnaître cette racine dans la dernière partie du futur et de l'impératif du verbe substantif. «Je serai » se dit en ancien slave bundun, c'est-à-dire littéralement «être je fais». Dans ce composé, dun se fléchit exactement comme le présent vesuin (\$ 507): il fait, par exemple, bun-desi «tu seras», bun-desi «il sera». Il y a seulement cette différence, que dans ves-e-si, ves-e-si, l'e est la caractéristique de la classe, au lieu que dans bun-de-si, bun-de-si, l'e représente l'à de la racine dà. Il faut supposer qu'en ancien slave cet à s'est abrégé, car l'e correspond ordinairement à un a bref sanscrit (\$ 92\*); nous rappellerons à ce sujet que la racine sta abrége en sanscrit son à, qui est traité comme s'il était la caractéristique de la première classe (508). A l'impératif slave, nous avons быльный «que nous soyons» (littéralement « être que nous fassions »), EARATE bun-dê-te « soyez ». Nous avons ici un \* é, comme en sanscrit au potentiel de sià : tissé-ma « que nous soyons debout », tisis-ta « que vous soyez debout ».

On voit que san buid a pris tout à fait l'aspect d'une racine simple: on croirait que c'est un verbe appartenant à la sixième classe sanscrite ou à la troisième conjugaison latine. Il en est tout à fait de même, en latin, pour les verbes composés comme vendo: sans le parfait vendidi, on pourrait supposer qu'il appartient à la même conjugaison que veho. Mais il y a cette différence entre l'i de ven-di-s, ven-di-t et celui de veh-i-s, veh-i-t,

que le premier répond à l'a de dá-da-si, dá-da-si ou à l'n de tion-s, ti-on-ti, au lieu que le second représente la caractéristique a de sdh-a-si, vah-a-si.

\$ 634. Le verbe d'd employé hors de composition, en slave.

Il y a aussi en ancien slave un verbe At de « faire », qui s'emploie hors de composition; il ne se distingue du verbe At de renfermé dans bun-dun que par sa voyelle longué et par la différence de sa conjugaison : au lieu de suivre la première classe sanscrite, il appartient à la dixième (\$ 504). Il fait au présent Atm déjun « je fais » : Kopitar en a rapproché avec raison l'allemand thun et l'anglais do. De la même racine vient le substantif neutre délo « action, acte », qui est formé comme les participes dont il a été question plus haut (\$ 628), et qui, à la différence de ceux-ci, a laissé à son suffixe son ancienne signification passive.

\$ 635. Le verbe d'4 employé comme auxiliaire en slave. — Le présent idui «je vais ». — Comparaison avec le gothique.

De bundun «je serai» on peut encore rapprocher l'ancien slave идж idun «je vais», qui signifie littéralement «aller je fais». Le premier membre du composé appartient à la racine i «aller» (infinitif ити i-ti).

Nous avons, de même, en gothique, le prétérit irrégulier, i-ddja «j'allai», pluriel «i-ddjédum «nous allâmes». Je crois que ces formes sont pour i-da, i-dédum (littéralement «aller je fis, aller nous fîmes»), avec redoublement du d et addition d'un j. Je les regarde donc comme le pendant du présent slave i-dun.

\$ 636. Le verbe d'à employé comme auxiliaire, en lette et en lithuanien.

En lette, il y a quelques verbes qui, dans toute leur conju-

gaison, sont unis avec le verbe auxiliaire en question. Tels sont: dim-deh-t<sup>1</sup> «sonner», nau-deh-t «miauler», à côté desquels se trouvent aussi les simples dim-t et nau-t. Quelquesois la signification du verbe auxiliaire se fait encore clairement sentir, et le verbe avec lequel il est joint prend le sens d'un causatis : on peut comparer bai-deh-t «effrayer» avec bi-t «craindre» (en sanscrit is bi «craindre»), et ikum-deh-t «attrister» avec ikum-t «être triste». D'autres sois, comme dans le précité dim-deh-t, il équivaut à l'auxiliaire anglais to do<sup>2</sup>.

Il a été déjà question (\$ 524) de la forme lithuanienne appelée l'imparfait d'habitude : nous y avons reconnu la présence du même verbe auxiliaire.

### \$ 637. Le verbe d'à employé comme auxiliaire, en zend.

En zend, nous trouvons aussi le verbe en question employé comme auxiliaire annexe. Il est contenu, par exemple, dans yauś-dâ « purifier », qui fait au présent moyen yauś-daiënté « ils purifient », au potentiel moyen apròlement » pairi-yauś-daiita « qu'ils purifient » (\$ 703), et à l'impératif spandale yauś-daiti « que je purifie ». Dans le substantif yauś-dâiti « purification », la forme dâiti correspond exactement au gothique dêths (thème dêdi) 3.

On rencontre plusieurs fois dans le Vendidad-Sâdé l'expression transpose a sont purifiés n; peut-être faut-il lire yauśdayanm anhën : je prendrais alors le premier mot pour le locatif de yauśda, et je traduirais le tout par «ils sont en purification ». Mais s'il faut conserver la leçon du texte, je regarderai yauśdayann comme l'accusatif pluriel de

3 Voyez \$ 621.

<sup>1</sup> Le h sert uniquement à indiquer que l'e précédent est long.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Pott, Recherches étymologiques, 1r édition, t. 1, p. 187.

l'adjectif yauśdaya « pur »: le verbe substantif est alors construit avec l'accusatif, comme en arabe.

Remarque. — La forme dai (venant de d'd), en zend. — Burnouf¹ explique le i de dai comme un complément inorganique qui est venu se joindre à la racine da, da. J'ai partagé autrefois cette opinion¹; mais je regarde aujourd'hui le i de dai comme étant pour un d', et je vois dans le da la syllabe réduplicative, comme dans le sanscrit द्यामि dád'ami. En conséquence, إباد المعالمة ni-dailyain «deponant» correspondra au sanscrit निद्धास् nidadyus et الموسلمة ni-dailita à निद्धात ni-dadita (\$ 702). Au participe du prétérit redoublé, nous avons le génitif على dadudo (= sanscrit द्यामा dad'i-ván) et l'accusatif ووسيسه dadudonhèm (= sanscrit dad-i-vánsam) n'ont pas opéré la substitution du i au d': c'est que très-vraisemblablement elle n'avait lieu qu'aux cas faibles.

Remarquons que quand le verbe  $d\hat{a}$  est en composition avec un autre mot et chargé d'un redoublement, il a presque toujours le  $\hat{i}$ ; au contraire, quand il n'est pas précédé d'une préposition, quand il n'est pas en composition avec un autre mot, ni chargé d'une syllabe réduplicative, il emploie de préférence le  $\hat{a}$ : cette différence tient peut-être à ce que le  $\hat{i}$  est traité par le zend comme une lettre plus faible que le  $\hat{a}$  et le  $\hat{a}$ .

Dans les formes comme nidalem "j'ai créé", je regarde la voyelle qui suit le i, non comme la caractéristique de la classe, mais comme la voyelle radicale abrégée : on a vu que le verbe en sid, en zend ses sid, abrége de même sa voyelle radicale (\$ 508).

Il y a quelques formes où, au lieu de dat, nous trouvons ddi; exemple: nidâiayën "qu'ils déposent". La syllabe réduplicative s'est peut-être allongée pour compenser l'abréviation de la syllabe radicale; ou bien le da n'est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yaçna, p. 360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grammaire comparée, 1<sup>re</sup> édition, p. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En ancien perse, *i* devait avoir jusqu'à un certain point la prononciation d'une sifflante: ainsi la racine perse *iah* «dire, parler» répond aux racines sanscrites sans, sas, dont la première signifie «dire, raconter» et la seconde «commander» (peut-être aussi, à l'origine, «dire»). Rapprochez également l'ancien perse atura «assyrien». Il est possible que le *i* zend ait eu une prononciation analogue.

A Burnouf, Yaçna, p. 360.

plus reconnu comme un redoublement 1, de sorte que ddi est traité par la langue comme une recine secondaire.

Nous avons encore en zend un autre verbe composé dans lequel je reconnais la racine d'à, dont l'a final s'est abrégé : c'est le thème verbal śnāda "laver", composé des racines śnā et d'à.

### \$ 638. Le prétérit redoublé, en zend.

Nous revenons au prétérit redoublé, qu'il nous reste à étudier en zend.

Nous avons déjà donné (\$ 520) quelques prétérits zends formés de la même manière qu'en sanscrit. Ce qui est particulier au zend, c'est le penchant à allonger l'i ou l'u dans la syllabe réduplicative, quand la racine commence par une seule consonne; exemples : vivié, tûtava. Le premier de ces prétérits vient de la racine vts, qui semble signifier, au moyen, «obéir», et qui correspond à la racine sanscrite चित्र vis (classe 6), dont le sens habituel est « entrer ». Dans le passage déjà cité : yési môi yima noid vivise 3 « si mihi, Yima! non obtemperasti », vivise est à la seconde personne du prétérit moyen. Il ressort de cet exemple que de la désinence sanscrite sé (= grec oas), la voyelle seule s'est conservée après une consonne 4; vivié peut donc servir pour les trois personnes du singulier. Quant à la forme tâtava, elle est à la troisième personne dans le passage : yési tûtava «s'il le peut » ou « si on le peut, si cela est possible ». La forme correspondante, en sanscrit, est tutáva, de la racine 7 tu « grandir ». Quand la racine commence par deux consonnes, l'i ou l'u ne s'allonge pas dans la syllabe réduplicative : c'est ce que prouvent les formes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est ainsi qu'en sanscrit les formes dé-hé (pour dad-di, zend daş-di) «donne!» et dé-hé (pour dad-di) «place!» ne font plus l'effet de formes réduplicatives.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyes Benfey, Lexique des recines grecques, II, p. 54.

<sup>3</sup> Vendidad-Sede, chapitre 11. Comparez ci-dessus, \$ 520.

<sup>4</sup> Ou du moins après une sifflante.

didvaisa «j'ai offensé, j'ai blessé » et tuiruyé 2 «il a conservé ».

L'a, étant la plus pesante des voyelles fondamentales, reste ordinairement bres dans la syllabe réduplicative, même quand la racine commence par une seule consonne : nous avons, par conséquent, vavaéa 3 « je parlai »; la forme correspondante en sanscrit, uváéa ou uváéa, a contracté le premier va en u. Un autre exemple est tataía « il a formé » = sanscrit tatákía 4. Il y a toute-fois des verbes qui allongent l'a dans la syllabe réduplicative : tel est dâdarésa « il a vu » = sanscrit dadársa, grec δέδοραε.

Au contraire, les racines ayant un d prennent un a bref dans le redoublement; exemple : dada 5 « il a créé » = sanscrit dadāu « il a posé ». Cet exemple nous montre aussi que la forme sanscrite du (pour d, \$ 618) n'est pas usitée ou, du moins, n'est pas obligatoire en zend. Du zend dada o on peut rapprocher l'ancien saxon dēda (pour dida) « j'ai fait, il a fait » (\$ 622). Je ne doute point que la première personne n'ait été également dada; à la deuxième personne, je suppose que le zend faisait dadâta (\$ 453).

# \$ 639. La forme zende donhenti.

Au pluriel, je ne connais pas d'exemple, en zend, du par-

- 1 Vendidad-Sddé, page 12. Le manuscrit lithographié a un 40 s, que je remplace, avec Burnouf (Yaçna, page 580), par un 29 s. Mais je maintiens le d devant le v.
  - <sup>2</sup> Vendidad-Sådé, page 12. Sur le y euphonique devant l'é, voyez \$ 43.
  - 3 Vendidad-Sádé, p. 83.
  - 4 Voyez \$ 52, et Burnouf, Yaçna, p. 142.
  - · Vendidad-Sådé, p. 2.
- Pour dadd (\$ 118), qui lui-même est pour dadd-a (\$ 618); rapprochez les formes sanscrites comme mindy-a wil conduisit», suistiv-a wil entendit», venant des racines mi, seus. Burnouf écrit (Yagna, page 358) dadhdo, peut-être par erreur, car je ne trouve aucun exemple à l'appui de cette forme. Les seuls exemples qui me soient connus sont dada et une fois dadd; mais cette dernière forme se trouve dans le dialecte du Yagna qui, ainsi qu'on l'a dit (\$ 188), allonge les voyelles finales.

fait actif, à moins que nous ne voyions dans proportion donhênti le pluriel de donha « il a été » = sanscrit dia ¹. La forme donha se trouve dans ce passage ² : p. h. proportion est cette noid autém donha noid garêmem « neque frigus fuit neque estus ». Quant à la forme donhênti, nous la rencontrons dans cette phrase ³ : hormando bran branco, dens proportion autéma donhênti span de proportion de la la déjà donhênti span mastaméa baksaiti « Haumas iis quicunque capitula dicentes fuerunt excellentiam magnitudinemque largitur » 4. Nous avons traduit donhênti par « fuerunt » quoiqu'on puisse aussi le considérer, quant au sens, comme un présent : il a déjà été question (\$ 520) de cette particularité de la langue zende.

Nériosengh, dans sa traduction sanscrite, rend la forme en question par finale an nistdanti «ils sont assis » 5, ce qui nous prouve qu'il a vu dans donhênti un tout autre verbe. Mais je ne crois pas qu'il faille attribuer une trop grande importance à cette interprétation. Nériosengh a fort bien pu confondre les racines as «être » et une às «être assis», qui toutes deux existent en zend comme en sanscrit : nous voyons bien qu'il confond aussi les deux racines zendes dâ « donner » (= sanscrit at dâ) et dâ « poser, placer » (= sanscrit at dâ). Dans le cas présent, l'erreur était d'autant plus facile que donhênti, si on le considère comme un parfait, est peut-être une forme unique

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$\$ 56° et 56°. [On trouvera des formes de pluriel dans Justi, Manuel de la langue zende, p. 401. — Tr.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vendidad-Sádé, p. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vendidad-Sádé, p. 45.

Anquetil, qui, dans une phrase, conserve rarement à toutes les formes leur valeur grammaticale, traduit : « Ô Hom, accordez l'excellence et la grandeur à celui qui lit dans sa maison les Nosks...

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Burnouf, dans ses Études sur la langue et les textes zende, p. 287 et suiv. examine en détail le passage dont il est question ici.

dans les textes zends, au lieu que comme présent douhenti aurait de nombreux analogues. Si, toutesois, Nériosengh avait raison, je regarderais ici la racine de comme ayant le sens du verbe substantis : nous avons vu, en esset (\$509), qu'en sanscrit la racine de signisse quelquesois «être».

Ajoutons, pour terminer, que si âonhenti est, comme nous l'avons supposé, le parfait du verbe substantif<sup>2</sup>, cette forme est plus ancienne que la forme correspondante en sanscrit : âsús (§ 462).

#### \$ 640. Les formes zendes donhare, donhairi.

Au moyen, comme troisième personne du pluriel du verbe substantif, nous trouvons fréquemment donnée donnée, avec lequel on peut comparer, en ce qui concerne la désinence, la forme forme substantif « ils sont morts » 3. Si l'orthographe de ces deux mots est correcte, nous avons une désinence zende aré en regard de la désinence sanscrite irê : la voyelle de liaison 4 qui, en sanscrit, s'est affaiblie en i, serait donc restée en zend sous sa forme primitive a. L'ê final de la flexion sanscrite a été supprimé en zend; mais comme un r n'aurait pu se maintenir à la fin du mot (\$ 44), on l'a fait suivre d'un è inorganique, comme au vocatif frema dâtare « créateur » = sanscrit una dâtar. Si, dans les formes donhare, iriniare, l'é était mis par erreur pour é, il faudrait, en vertu de la loi de l'épenthèse, qu'un i vint se placer à côté de l'a de la syllabe précédente (\$ 41). C'est là pour moi une présomption que la forme en è est correcte.

Deux des manuscrits de Paris donnent, comme le fait observer Burnouf, la forme moyenne ver present donnénté: si c'est la vraie leçon, elle est en faveur de la racine de « être assis», qui, comme  $\tilde{h}(\sigma)$ - $\mu ai$ ,  $\tilde{h}\sigma$ - $\tau ai$  en grec, n'est employée en sanscrit qu'au moyen.

<sup>2</sup> Comparez \$ 640.

<sup>3</sup> Voyez \$ 641 et suiv.

<sup>4</sup> Voyez \$ 614 et suiv.

Je ne veux pas dire pour cela que le zend ait eu seulement la forme donharë: nous trouvons, en un autre endroit du Vendidad-Sâdé<sup>1</sup>, Asseyges donhairi, où l'i, comme il fallait s'y attendre (5 41), s'est répercuté dans la syllabe précédente. La forme donhairi, à côté de laquelle on trouvera peut-être aussi la leçon donhairé, prouve également que la voyelle de liaison, en zend, est restée un a, au lieu de se changer en i, comme en sanscrit.

Remarque. — Signification des formes précédentes. — Dans ce qui précède, je n'ai rien changé à ce que j'avais dit dans la première édition (\$ 641). Ma conjecture, en ce qui concerne donhaire, a été confirmée depuis par Burnouf, qui a trouvé cette leçon dans l'un des manuscrits du Yaçna, et qui l'a admise dans son texte 3. Nériosengh traduit également cette forme, quoique évidemment elle soit un prétérit redoublé moyen, par nisidanti «sedent». Burnouf traduit ydo . . . . . donhairé par «qui sont restées». Si l'on compare tous les passages où se trouve le mot en question , on arrivers à la conviction qu'il ne peut signifier autre chose que «ils furent», comme le prouve aussi l'expression hënti «ils sont», à laquelle ordinairement il est opposé. Je mentionnerai seulement ce passage du Yaçna : yao et donhare ydośca hent ydośca maęda bavaint «quæ enim fuerunt, quæque sunt, quæque, ô Masda! erunt » . Il est évident que dans ce passage, où le passé est si nettement opposé au présent et au futur, le sanscrit ne mettrait pas d'autre verbe que as ou bû, quoiqu'il puisse aussi, comme le zend, employer quelquefois les verbes de mêtre assis n et sid mêtre debout n dans le sens du verbe substantif.

S'il est prouvé que le moyen donharé ou donhairé appartient à la racine se as ou es ah cêtre, il devient d'autant plus probable que l'actif donhênts doit être rapporté à la même racine. On conçoit que l'emploi fréquent de la forme moyenne ait fait presque sortir de l'usage la forme active : c'est

- <sup>1</sup> Manuscrit lithographié, p. 45.
- 2 Études sur la langue et les textes zends, page 295. La plupart des manuscrits donnent donharé.
  - <sup>3</sup> Voir l'Index du Vendidad-Sadé, dans l'édition de Brockhaus.
- 4 Chapitre III. Manuscrit lithographié, page 222. Je cite le texte donné par Westergaard (page 64).
  - Bavaints est un présent employé dans le sens du futur.

ainsi qu'en grec le moyen  $\xi \sigma o \mu \alpha \iota$  a complétement supplanté l'actif  $\xi \sigma \omega$ , au lieu qu'en sanscrit c'est l'actif de la racine as qui est seul usité hors de composition.

### \$ 641. Les formes zendes irtritare, irtritre.

Nous avons mentionné plus haut (\$ 640) le prétérit production irtritare. Cette forme est remarquable par son redoublement. La racine est du irit, d'où dérive un verbe de la quatrième classe fréquemment employé. Dans irtrit, la première syllabe ir est donc un redoublement; l'i qui vient ensuite a été allongé, comme pour lui donner la force de porter la syllabe réduplicative.

Cette formation rappelle celle des parfaits attiques comme έληλυθα, έμημεκα, δρώρυχα, car je ne crois pas qu'il faille expliquer l'n ou l'w comme provenant de l'augment temporel. S'il est bien vrai qu'un s ou un o, en se mélant avec l's de l'augment, devient n ou w, il ne s'ensuit pas que dans tous les verbes où une voyelle initiale est allongée, il faille apercevoir l'augment. Dans les formes comme ἐληλυθα, le passé est déjà exprimé par le redoublement : quant à l'allongement de la voyelle suivante, je crois qu'il est dû au sentiment du rhythme ou au besoin de donner un appui à la syllabe réduplicative. Le même fait a lieu dans le zend irîrii ou, pour ne pas sortir de la langue grecque, dans les substantifs comme dywyós, dywysis, dywysis, dywysis, dans lesquels on ne sera pas tenté de voir un augment. En général, si l'on songe que l'augment est un élément étranger à la racine, il paraîtra peu naturel de l'aller chercher au milieu du mot, entre la racine et la syllabe réduplicative : c'est seulement au défaut de toute autre explication qu'on doit supposer une telle anomalie.

<sup>&#</sup>x27; Un fait analogue a lieu en gothique; voyez \$ 589.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a vu (5 4) que l'ω est en grec l'un des représentants de l'α long.

Pour revenir au zend irtritare, ajoutons qu'on trouve aussi irtritre<sup>1</sup>, avec adjonction immédiate de la désinence à la racine. On peut comparer les formes védiques comme dadréré<sup>2</sup>.

\$ 642. Signification des formes précédentes.

D'accord avec Burnous, je rapporte le verbe zend irit à la racine sanscrite feq ris « blesser, tuer ». Cette racine a donné au zend deux verbes différents, l'un avec l'ancienne sifflante, l'autre avec un i<sup>4</sup>; tous deux ont pris un i prosthétique<sup>5</sup>, qui réfléchit en quelque sorte la voyelle radicale. Nous avons vu (§ 382) qu'en arménien tous les mots commençant par un r ont pris de même une voyelle prosthétique.

Le causatif du verbe zend en question s'abstient à la fois de la prosthèse et du changement de la sifflante primitive en & i; on a, par exemple, à l'imparfait du subjonctif (\$ 714), par exemple, à qu'il tuât, qu'il fit mourir ».

En ce qui concerne le changement d'acception de cette racine, qui signifie «blesser, tuer» en sanscrit, et «mourir» en zend, rappelons la racine grecque  $\Im \alpha \nu$  «mourir», qui correspond à la racine sanscrite han? «frapper, tuer».

\$ 643. Emploi du prétérit redoublé, en zend.

Il nous reste à parler de la signification que le zend attache

- ¹ C'est même la leçon la plus fréquente. Le manuscrit lithographie donne une fois irâriré.
  - <sup>3</sup> Voyez Grammaire sanscrite abrégée, \$ 391.
- <sup>3</sup> Yaçna, alphabet, page 52. J'avais émis dans la première édition une autre conjecture à laquelle je renonce aujourd'hui.
  - <sup>4</sup> Comperes \$ 637, remarque.
  - 5 Irilyéiti et irilyéiti «il meurt».
- ` *Vendidad-Såde* , chapitre x111. Le manuscrit lithographié a un ஆ s au lieu d'un ஐ ś.
  - 7 Pour dan (\$ 23).

à son prétérit redoublé: je crois avoir observé que c'est surtout quand il a pour sujet un pronom relatif qu'il est resté fidèle à son acception primitive, qui est de marquer l'achèvement de l'action 1. Peut-être même ne trouvera-t-on pas un seul exemple où le zend, ayant à construire avec le pronom relatif un verbe indiquant une action accomplie, emploie un autre temps que le parfait. C'est le pronom relatif qui sert de sujet dans la phrase déjà citée: yô nô dada yô tatasa yô tuiruyê « qui nous a créés, qui [nous] a formés, qui [nous] a conservés »². De même pour donhare « ils ont été », qui se trouve six fois dans le Vendidad-Sâdé, et chaque fois avec le relatif pour sujet. De même encore pour iriritare ou irtritre « ils sont morts », qui est employé trois fois 3.

La conjonction yéşi «si» me paraît également se faire suivre toujours du parfait, quand il s'agit d'exprimer l'accomplissement de l'action. Nous avons, par exemple: yéşi ivâ didvaisa «si je t'ai offensé» 4. On peut rapprocher de ce fait cette autre observation qu'en sanscrit, après la conjonction yadi «si», le verbe conserve son accent 5.

L'accusatif du pronom relatif donne lieu à la même remarque, dans cette phrase : yim aṣĕm... śraistĕm dâdarĕśa « quem ego... optimum agnovi » 6.

Mais quand le verbe n'est précédé ni d'un relatif, ni de la conjonction yési, l'accomplissement de l'action est ordinairement marqué par le temps qui répond à l'imparsait grec. C'est ainsi que nous avons, au commencement du Vendidad : asëm dadanm «j'ai créé»; au neuvième chapitre du Yaçna : hunûta-ou,

- On a vu plus haut (\$ 588) que le dialecte védique présente un sait analogue.
- <sup>2</sup> Vendidad-Sádé, p. 3.
- 3 Voir l'Index du Vendidad-Sadé, dans l'édition de Brockhaus
- \* Vendidad-Sådé, p. 12.
- <sup>5</sup> Système comparatif d'accentuation, p. 241.
- · Yaçna, chapitre ix.

111.

19

avec la caractéristique de la première classe, hunvata «il a exprimé»; hê tûm uśaṣayaṇha «à lui tu es né».

#### PLUS-QUE-PARFAIT.

#### \$ 644. Le plus-que-parfait latin.

Nous avons déjà dit (\$ 514) que le sanscrit n'a pas de plusque-parfait, et nous avons indiqué comment il le remplace. Il est permis de supposer que le zend en était également privé; mais on ne peut rien dire de certain à ce sujet, car le Zend-Avesta ne renferme aucun passage donnant lieu à l'emploi du temps en question.

En latin, le plus-que-parfait est formé par la combinaison de l'imparfait du verbe substantif avec le thème du parfait. On peut se demander si fueram, amaveram renferment la forme complète, eram, ou si l'e de eram est tombé. Dans la première hypothèse, il faudrait diviser ainsi: fu-eram, amav-eram; dans la seconde: fue-ram, amave-ram. Contrairement à l'opinion que j'ai exprimée autrefois 1, j'adopte aujourd'hui la seconde explication, et je regarde fueram comme étant pour fui-ram. On a déjà plusieurs fois fait observer qu'en latin l'i se change volontiers en e devant un r: nous voyons, par exemple, que dans la troisième conjugaison latine, la caractéristique i devient e dans leg-e-ris, leg-e-rem et leg-e-re. Or, la même opposition qu'on remarque entre leg-e-ris et leg-i-tur, leg-i-mur, se retrouve dans fue-ram opposé à fui-ssem. Il serait beaucoup plus difficile d'expliquer comment fu-essem aurait pu devenir fu-issem. En général, le latin nous présente beaucoup de cas où l'i, même sans être suivi d'un r, est devenu ë; mais je n'en connais pas un seul où l'ë se soit changé en i.

<sup>1</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 100.

L'é est un son inorganique d'origine relativement récente; au contraire, l'i est aussi ancien que la langue elle-même, car, quoique je ne veuille pas nier que l'i et l'u ne soient souvent l'affaiblissement d'un a, je ne saurais cependant me figurer une période de la langue où l'a aurait été la seule voyelle.

En divisant de cette façon: fue-ram, fui-ssem, nous admettons que le verbe auxiliaire annexe a perdu sa voyelle initiale. La même chose est arrivée pour les aoristes sanscrits en sam et les aoristes grecs en  $\sigma\alpha$ . Il n'est pas étonnant que le verbe substantif, en entrant en composition avec des verbes attributifs, perde une partie de sa racine.

### \$ 645. Le plus-que-parfait grec.

En grec, le plus-que-parfait se forme sur le thème du parfait, comme l'imparfait sur celui du présent. De même qu'à l'imparfait, l'augment vient se placer devant le verbe; il transporte dans le passé l'action achevée qu'exprime le thème. On devrait s'attendre à trouver les désinences de l'imparsait : ainsi τέτυφα devrait faire ἐτέτυφον, ce qui nous donnerait une forme analogue à l'imparfait de l'intensif (átôtôpam), en sanscrit. D'où peut provenir la désinence ειν, dans ἐτετύφειν? Landvoigt et Pott 1 γ voient l'imparfait du verbe substantif, en sorte que ἐτετύφειν serait pour ἐτετύφην. Mais il y aurait deux augments dans cette forme, puisque le grec du répond au sanscrit disam : il semble que si le verbe substantif entre dans la composition de ἐτετύφειν, il doit y entrer simplement comme copule, c'est-à-dire sans augment, ainsi que cela a lieu dans les aoristes sanscrits comme ákšâip-sam. Conséquemment, si έτετύφειν contient en effet le verbe substantif, je crois qu'il faut chercher une autre explication pour et. Remarquons d'abord l'analogie de eu avec elul: si

Recherches étymologiques, 1re édition, I, p. 45.

ce dernier remplaçait ses désinences primaires par les désinences secondaires, il ne pourrait faire autre chose que elv. On peut donc dire que l'i de euv représente le  $\sigma$  de la racine es, absolument comme el- $\mu$ l est pour é $\sigma$ - $\mu$ l. Le pluriel étetiques sera de même pour étetiques et le duel étetiques pour étetiques or le duel étetiques pour étetiques or.

A la troisième personne du pluriel ἐτετύφεσαν³, la composition avec le verbe auxiliaire est évidente; mais on ne saurait conclure de cette forme que les autres personnes soient également composées, car à l'imparfait et à l'aoriste le verbe auxiliaire est rensermé dans ἐδίδο-σα-ν, ἔδο-σα-ν, quoique nous ayons partout ailleurs des formes simples comme ἐδίδο-μεν, ἔδο-μεν: il en est de même en latin, où nous avons fuerunt (pour fuesunt), à côté de fui.

Si nous admettons que la syllabe et de ἐτετύφ-ειν est identique avec le et de el-μl, nous arrivons à cette conclusion que dans les plus-que-parsaits comme ελελύκειν, ἐτετύφειν, le verbe substantif est contenu deux sois. Nous avons vu, en effet, que le κ de λέλυκα et l'aspiration de τέτυφα doivent être considérés, l'un comme le rensorcement, l'autre comme l'affaiblissement du σ de la racine es (\$\$ 568 et 569). Mais ce n'est pas là une raison pour écarter l'opinion qui vient d'être exposée : dans les aoristes sanscrits comme dydisisam (\$ 570), le verbe substantif est, de même, contenu deux sois. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque où ελελύκειν, ἐτετύφειν sont, comme je le suppose, sortis de ἐτέτυφον, ελελυκον, l'origine du κ et de l'aspiration était depuis longtemps oubliée; on a rétabli le verbe substantif dont on ne reconnaissait plus la présence dans ces formes, à peu près comme

<sup>&#</sup>x27; C'est par l'intermédiaire d'une nasale que le σ s'est changé en ε : ἐσμί est d'abord devenu par assimilation ἐμμί (forme qui est usitée en dorien) et ἐμμί a donné εἰμί, comme τιθένε est devenu τιθείε.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même hors de composition, ἐσμέν est devenu εἰμέν dans le dialecte ionien.

<sup>3</sup> C'est là la forme organique, et non ετετύφεισαν.

en anglo-saxon le simple sind « ils sont » est devenu sindun <sup>1</sup>, à une époque où l'on avait cessé de sentir que sind renfermait déjà le signe de la troisième personne du pluriel <sup>2</sup>.

Au médio-passif grec, le verbe substantif n'a pas trouvé accès; ελελύ-κει-ν ferait attendre une forme ελελυ-κεί-μην; mais nous avons ελελύ-μην, qui est sorti immédiatement de la racine redoublée et précédée de l'augment. Cette formation nous reporte à une époque où l'actif n'était pas encore ελελύκειν, mais probablement ελελυν.

Remarque. — Examen d'une opinion de Pott et de Curtius. — Les plusque-parfaits ioniens comme  $\dot{\epsilon}\pi\epsilon\pi o t\theta\epsilon\alpha$ . — Le plus-que-parfait en slave et en arménien. — L'hypothèse émise par Landvoigt, Pott et, plus tard, par Curtius <sup>3</sup>, que le plus-que-parfait grec renferme l'imparfait du verbe substantif, s'appuie principalement sur la comparaison des plus-que-parfaits ioniens en  $-\epsilon\alpha$  avec l'imparfait ionien  $\dot{\epsilon}\alpha$  "j'étais". Mais ce rapprochement ne serait décisif que si, en regard de l'ionien  $-\epsilon\alpha$ , la langue ordinaire, au lieu de  $-\epsilon\iota\nu$ , avait  $-\eta\nu$  comme désinence du plus-que-parfait. Cette terminaison  $-\eta\nu = \dot{\eta}\nu$  "j'étais" (en sanscrit  $\ddot{a}sam$ , en latin eram) serait certainement plus organique que l'ionien  $-\epsilon\alpha$ , car la langue grecque laisse ordinairement sa nasale finale à la première personne de l'imparfait.

Je regarde la forme simple éa comme étant pour ña. L'absence du v, jointe à la seconde personne ñaa, m'a porté (\$ 453) à rapprocher ces formes du parfait sanscrit ása «je fus», âs-i-la «tu fus», et non de l'imparfait ásam «j'étais». Il ne serait pas étonnant qu'un ancien parfait du verbe ès eût pris dans l'un des dialectes grecs l'emploi de l'imparfait. Ce qui serait plus étonnant, c'est qu'un tel parfait eût servi à former le plus-que-

- ' Sindan, par abus, a été transporté aussi à la première et à la deuxième personne, de sorte qu'il signifie tour à tour «nous sommes, vous êtes, ils sont». A la troisième personne, sind est resté usité concurremment avec sindan.
- <sup>2</sup> C'est la désinence du prétérit qui a été ajoutée à sind-un. Le même fait a eu lieu en gothique, où nous avons sij-u-m «nous sommes», sij-u-th «vous êtes». La seule forme restée simple est s-ind (pour s-ant = sanscrit s-dati) «ils sont».
  - <sup>3</sup> Les temps et les modes, p. 332.
- D'autant plus que nulle part, en grec, le verbe és n'a conservé dans sa conjugaison un temps ayant le sens du parsait.

parfait des verbes attributifs : nous aurions alors deux redoublements et un augment dans une seule forme verbale.

ll est vrai qu'Homère ne connaît que les plus-que-parfaits ioniens en sa, et non les plus-que-parfaits en siv: mais le dialecte homérique ne nous présente pas toujours les flexions les plus régulières, ni les plus anciennes; il a, par exemple, à la première personne du pluriel, la terminaison  $\mu sv$ , au lieu que le dorien a encore la forme  $\mu ss$  = latin mus et sanscrit mas; de même, à la troisième personne du singulier et du pluriel, nous avons dans Homère  $\sigma\iota$  ( $ov\sigma\iota$ ), au lieu que le dorien a  $\tau\iota$ ,  $v\tau\iota$ .

Curtius i divise de cette façon: ἐπεποίθε-α, et regarde l's comme une altération pour l'a final du thème ἐπεποίθα. Mais alors il ne reste plus absolument rien de la racine du verbe substantif; en effet, qu'on fasse de έα un imparfait ou un parfait, son α n'est jamais qu'une voyelle euphonique destinée à porter les désinences personnelles 3.

En dorien, il ne reste malheureusement aucun exemple de la première personne du singulier du plus-que-parfait. A la troisième personne, dont il nous est parvenu d'assez nombreux exemples 3, nons trouvons aussi bien  $\varepsilon_i$  que  $\eta$ : je regarde  $\eta$  comme une contraction pour  $\varepsilon_i$ . C'est l'habitude du dialecte dorien de remplacer par  $\eta$  la diphthongue  $\varepsilon_i$  de la langue ordinaire, au lieu que nous ne voyons jamais en dorien un  $\eta$  primitif (c'est-àdire représentant un ancien d) remplacé par  $\varepsilon_i$ .

Au sujet du plus-que-parfait latin, je dois encore ajouter une observation. De ce que fueram, amaveram renferment fui et amavi, je ne crois pas qu'il faille conclure avec Curtius que fui, amavi soient, quant à leur origine, de véritables parfaits. Comment, demande Curtius, un aoriste aurait-il pu devenir un plus-que-parfait, par l'adjonction de l'imparfait du verbe substantif? Mais fui et amavi, tout en étant, par leur formation. d'anciens aoristes, ont à la fois, en latin, le sens du parfait et celui de l'aoriste; et c'est avec la signification du parfait qu'ils sont entrés en composition avec eram.

- 1 Ouvrage cité, p. 232 et suiv.
- <sup>2</sup> Si l'on voit dans éa un imparfait, l'a répond à l'a du latin er-a-m, er-d-s, er-a-t et à l'a du zend anh-a-d «il était» (\$ 532); si l'on fait de éa un parfait, son a est identique avec celui de τέτυφ-α, τέτυφ-α-s, et avec l'a du sanscrit ás-a «je fus, il fut», ds-d-tus «ils furent tous deux» (\$ 615).
  - 3 Ahrens, De dialecto dorica, p. 332.
- <sup>4</sup> Par exemple à l'imparfait du verbe substantif, nous avons toujours η et non ε, en regard de l'4 du sanscrit team. Ahrens, De dialecto dorica, p. 325.

Enancien slave, le plus-que-parfait comme le parfait sont représentés par une forme périphrastique. C'est le participe passé en lü, la, lo qui se joint, soit au présent, soit à l'imparfait du verbe substantif. On a, par conséquent, būlū, būla, būlo jesmi «je fus», būlū, būla, būlo bêchū «j'avais été».

L'arménien a également recours à une forme périphrastique. Il fait : sireal em «j'ai aimé», sireal l'éag «nous avons aimé»; sireal éi «j'avais aimé», sireal éag «nous avions aimé».

#### FUTUR.

#### \$ 646. Le futur à participe, en sanscrit.

Le sanscrit dispose de deux temps pour marquer l'avenir. L'un (c'est le moins employé) consiste dans la combinaison d'un participe futur avec le présent du verbe as «être». Quel que soit le genre du sujet, le participe reste toujours au masculin. A la troisième personne; il prend tout à fait la valeur d'une forme verbale, car il se passe du secours du verbe substantif. Ainsi etant dâtă «daturus» est employé dans le sens de «dabit», et etante dâtăras «daturi» dans celui de «dabunt». C'est le lieu de rappeler le latin amamini, qui équivaut à amamini estis, amamina estis (\$478); rappelons aussi ce qui a été dit de la troisième personne du prétérit en polonais et en persan (\$628). Aux autres personnes, c'est le nominatif masculin singulier qui se combine avec le verbe auxiliaire. On a, par exemple, dâtăsia (pour dâtă asi) = «daturus, datura, daturum es»; dâtăsia (pour dâtă sia) = «daturi, datura, datura estis».

Je fais suivre la conjugaison de ce futur, à l'actif et au moyen. A la troisième personne, le moyen est semblable à l'actif, les participes en *târ* ne faisant pas la distinction des voix (\$ 810).

Le participe, dans cette construction, ne prend pas le signe casuel.

| querum. |                         | MIL.            |                   | PLURIEL.                  |                   |
|---------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|         |                         |                 |                   |                           |                   |
| dátásmi | dà lã þê                | dátásvas        | dátásva <b>hé</b> | d <b>ā</b> tās <b>mas</b> | dátãsmahé         |
| dâtāsi  | d <b>á</b> tá <b>sé</b> | dálűsies        | dátásálé          | dâtăsia                   | dâtãď vê          |
| dàtã    | dåtä                    | dátár <b>és</b> | dàtă <b>râu</b>   | dåtäras                   | dåtär <b>as</b> . |

Remanque. — De la forme moyenne hé (dâtă hé), au lieu de sé. — Il est bien clair, et les adversaires les plus décidés du système dit d'agglutination n'ont pu nier, que le futur sanscrit dâtăsmi se compose de la réunion de deux mots : néanmoins, aucun de mes devanciers n'avait attiré l'attention sur ce fait, que j'ai été le premier à signaler.

A la première personne du moyen, il faut remarquer que la racine as change son s en h: c'est là un changement qui n'a lieu nulle part ailleurs en sanscrit; mais il est très fréquent en prâcrit, où sm, sn deviennent régulièrement mh, nh (par métathèse pour hm, hn). On a, par exemple, amhi ou mhi (cette dernière forme après un mot finissant par une voyelle) = sanscrit ásmi "je suis". Comme le h sanscrit (qui est pour un ancien g') est ordinairement représenté en grec par un x, quelquefois aussi par un y et même par un x³, on peut citer dâtă hê à l'appui de l'opinion exprimée plus haut (\$ 569), d'après laquelle le x de édona, dédona serait un épaississement du  $\sigma$  du verbe substantif.

\$ 647. Emploi du futur à participe. — Le suffixe participial têr : formes congénères en latin, en zend et en slave.

Même à la troisième personne du singulier, on trouve quelquesois le verbe substantif uni au participe; exemple : vaktásti « il parlera », au lieu de vaktâ 4. D'un autre côté, on trouve aussi le verbe substantif sous-entendu à la première et à la deuxième

- <sup>1</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 26.
- Noyez Lassen, Institutiones lingues prácritices, p. 267 et suiv. et Hôfer, De prékrita dialecto, p. 77.
  - 3 Comparez eyé avec ahám, uéyas avec mahát, xãp, xapola avec hṛd, hṛdaya-m.
- Voyez ma collection d'épisodes du Mahâbhârata, publiée sous le titre Diluvium. Drâupadf, III, vers 2.

personne, qui sont alors exprimées uniquement par le participe et un pronom 1, comme cela a lieu en russe pour le prétérit (\$629). Quelquesois le participe est séparé du verbe auxiliaire par un ou plusieurs mots; exemple : kartâ tad asmi tê π facturus hoc sum tibi n. Néanmoins je ne pense pas qu'une séparation de ce genre pût avoir lieu là où le sujet ne serait pas un singulier masculin : je suppose que si le sujet était du féminin, il faudrait alors kartrt. Hormis ces constructions, les formations en târ (tṛ, \$ 144) sont très-rarement employées comme participes suturs 2 : ordinairement, ce sont des noms d'agent correspondant aux mots grecs et latins en τηρ, τορ (nominatif τωρ), tôr-; ainsi dâtâr (forme saible τη dâtṛ, nominatif dâtâr, \$ 144) répond à δοτήρ, dator, datôr-is.

De la forme tôr est sortie en latin une forme élargie en tûro, qui est seule employée dans le sens du participe futur.

En zend, les formations en târ ne paraissent usitées que pour désigner les noms d'agent; exemple : dâtâr « créateur » (= sanscrit dâtâr), nominatif dâta (\$ 144), accusatif dâtârēm, vocatif dâtarē (\$ 44).

En slave, je rapporte ici les formations en telt (thème teljo, \$259), avec permutation de r en l et addition de la syllabe jo. Ainsi dételt « factor » correspond au zend dâtâr et au sanscrit dâtâr (\$634). Ce mot dêtelt n'est jamais employé qu'en composition avec la préposition cz sũ ou l'adjectif dobro « bon » : sũ-dêtelt « conditor », dobro-dêtelt « benefactor ». Voici d'autres exemples du suffixe telt : natear pê-telt « coq » (littéralement « chanteur »), жатель jan-telt « moissonneur », grab-i-telt « voleur » ³, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez le même recueil, page 114, vers 31 : bavité 'ntas tram (au lieu de bavitésy antas tram) « tu seras la fin».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'en trouve un exemple dans le Raghou-vança (éd. Stenzler), VI, 52: nṛpan tam... vyatyagād anyavadūr bavitrī « regem illum... præteriit slius uxor futura ».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez la racine védique grab « prendre ». — Dobrowsky fait dériver cette classe de mots de l'infinitif en ti, et suppose un suffixe EAL ell (Institutiones lingues

Au sujet du suffixe sanscrit târ, tr, remarquons encore qu'il demande le gouna quand la voyelle du thème en est susceptible, et qu'il se fait souvent précéder de la voyelle de liaison i. On peut comparer, à cet égard, le sanscrit gan-i-tâ, gan-i-târam avec le latin gen-i-tor, gen-i-tôrem, et d'autre part pak-tâ, pak-târam avec coc-tor, coc-tôrem.

#### \$ 648. Le futur à auxiliaire. — Sa composition.

A côté de ce futur, qui est particulier au sanscrit, et que j'ai appelé dans ma grammaire sanscrite le futur à participe<sup>2</sup>, il y en a un autre qui est commun au sanscrit, au zend, au grec, au lithuanien et au latin, et que j'ai nommé le futur à auxiliaire, parce que j'ai cru y reconnaître la présence du verbe as «être». Tel est दावात dâsyâti, que je divise ainsi : dâ-syâ-ti. Le caractère sya n'est pas autre chose, selon moi, que le futur, inusité hors de composition, du verbe as. Conséquemment, dans dâ-syâ-ti, l'idée de l'avenir est uniquement exprimée par ya, puisque le s est la consonne radicale de as : on ne sera pas étonné de la disparition de l'a initial, qui manque souvent même hors de composition (\$ 480).

Il y a une affinité évidente entre la seconde partie du futur da-sydmi et le potentiel sydm « que je sois ». On peut comparer :

| SINGULIER.    |      | DUEL.  |           | PLURIEL.      |               |
|---------------|------|--------|-----------|---------------|---------------|
|               |      |        |           |               |               |
| syâmi         | sydm | syåvas | syãva<br> | syâmas        | syãm <b>a</b> |
| syasi         | syås | syaias | syű tam   | <b>syal</b> a | syấta         |
| <b>sy</b> ati | sydi | syatas | syấtâm    | syanti        | syus.         |

slavice, page 292). C'est ainsi qu'en latin on fait communément dériver les noms en tor des supins en tum.

L'auteur reviendra sur le suffixe tdr au \$ 810 et suiv. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il sera question plus loin (\$ 666) d'un futur périphrastique en zend, qui est formé d'après le même principe que ce futur sanscrit.

\$ 649. En quoi la flexion du futur syâmi diffère de celle du potentiel syâm.

Comme on le voit par le tableau précédent, la différence principale entre le futur et le potentiel, c'est que celui-ci a partout un â long, et le futur un a bref 1. Le futur a, en outre, les désinences primaires, c'est-à-dire les désinences pleines, au lieu que le potentiel a les désinences secondaires ou émoussées. A la troisième personne du pluriel, le potentiel a la terminaison us, qui quelquesois se trouve aussi à l'imparsait.

\$ 650. Comparaison du futur sanscrit syâmi et du futur latin ero.

Tandis que le sanscrit n'a conservé le futur du verbe as «être n qu'en composition avec les verbes attributifs, le latin a gardé ero, eris, erit, à l'état indépendant. Le r dans eris, erit, tient la place d'un s (esis, esit, \$ 22). L'e initial représente l'a de la racine as, lequel est tombé dans les formes sanscrites correspondantes : il y a donc le même rapport entre eris, erit et syasi, syati, qu'entre es-tis et s-ta, entre éo-µés et s-mas, éo-rov et s-las, s-tas (\$ 480).

#### \$ 651. D'où vient l'i du latin eris, erit.

Déjà dans mon Système de conjugaison de la langue sanscrite<sup>2</sup>, j'ai expliqué l'i de eris, erit comme la contraction de ya, qui est le caractère du futur. J'ai été depuis confirmé dans cette opinion par le prâcrit, où l'on trouve quelquesois hi au lieu du sanscrit sya ou syâ, notamment à la première personne du singulier himi pour syâmi et à la deuxième hisi pour syasi. Rappelons à ce sujet que le sanscrit lui-même contracte quelquesois

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet a bref devient long devant les désinences commençant par un m ou un v : on a vu (5 434) qu'il en est de même pour la caractéristique a de la première conjugaison principale.

Page Q1.

la syllabe ya en i, comme il contracte va en u et ra en  $r^1$ , et qu'au potentiel moyen la syllabe yd se resserre en  $t^2$ .

#### \$ 652. Le futur lithuanien.

En lithuanien, la caractéristique ya, aux personnes les mieux conservées du futur, s'est également contractée en i; nous avons, par exemple, dũ-si-me « nous donnerons », dũ-si-te « vous donnerez » = sanscrit dâ-syá-mas, dâ-syá-la; dũ-si-wa « nous donnerons tous deux », dũ-si-ta « vous donnerez tous deux » = sanscrit dâ-syá-vas, dâ-syá-las. En lithuanien comme en sanscrit, le futur du verbe as n'est pas usité hors de composition.

Le verbe substantif combine au futur les deux racines bû et as, et fait, par exemple, bû-si-wa, bû-si-ta, bû-si-me, bû-si-te. Nous avons, de même, en sanscrit, bav-i-syâ-vas, bav-i-syâ-las, bav-i-syâ-mas, bav-i-syâ-la<sup>3</sup>. Une combinaison du même genre a lieu, en latin, au parfait fue-runt et au futur passé fue-ro<sup>4</sup>.

## \$ 653. Deuxième et troisième personnes du futur lithuanien. — La forme bhus, en irlandais.

A la deuxième et à la troisième personne du singulier, le lithuanien a perdu l'i, caractère du futur, et n'a gardé que le s du verbe auxiliaire. Je crois du moins que dans les formes comme dű-si « tu donneras » l'i final appartient à la désinence personnelle et non à l'expression du futur 5. A la troisième personne,

<sup>·</sup> Comme exemples, je citerai les racines yag «sacrifier», vad «parler», grat (pour grab) «prendre», qui font au participe passif ité, uktá, gṛḥtiá.

Rapproches, par exemple, le potentiel actif sydt «qu'il soit» du potentiel moyen std.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Avec gouna de la voyelle radicale et insertion de la voyelle de liaison i.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pour fui-ro (\$ 644). Au parfait, la forme simple pour fue-runt aurait sans doute été fui-nt.

<sup>•</sup> En lithuanien, la deuxième personne du singulier est terminée à tous les temps par i.

du-s sert pour les trois nombres (\$ 457); le verbe substantif fait bu-s.

Il y a une ressemblance remarquable entre cette dernière forme et l'irlandais bhus «il sera» qui, dans cette langue, est une forme unique en son genre. Le sanscrit bav-i-syati et le zend bû-syêiti servent d'intermédiaire entre le lithuanien bus et l'irlandais bhus.

## \$ 654. Première personne du futur lithuanien. — La première personne ero, en latin.

A la première personne du singulier, je regarde l'u final du lithuanien  $d\tilde{u}$ -siu and di donnerai comme la vocalisation du caractère personnel m.

Au contraire, en latin, l'o de ero représente l'à du caractère sanscrit yà : ero (au lieu duquel on aurait pu s'attendre à avoir erio) est à syâmi «je serai» ce que veho est a váhâmi. De même, à la troisième personne, erunt (pour eriunt) est à syanti «ils seront» ce que vehunt est à váhanti.

## \$ 655. Le futur moyen έσσομαι, έσομαι, en grec.

Avec le latin ero, erunt (pour eso, esunt) s'accorde, si l'on sait abstraction des désinences moyennes, le grec ἔσομαι, ἔσονται, dont l'actif n'est plus usité qu'en composition. Εσονται, pour ἐσίονται, répond au sanscrit -syantê (pour -asyantê), et le singulier ἔσεται répond à -syatê (pour -asyatê). Nous avons conservé dans le dialecte épique la forme ἔσσομαι<sup>2</sup>, où le deuxième σ représente encore le y sanscrit; ἔσσομαι est à ἔσjομαι ce que μέσσος est à μέσjos (pour μέδjos = sanscrit mádyas, latin medius) et ce que ἄλλος est à ἄλjoς (= latin alius, sanscrit anyas<sup>3</sup>). Dans le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$\$ 436, 1, et 438. Comparez \$ 358, remarque.

<sup>2</sup> Comparez δλέσσω pour δλέσσω.

<sup>3</sup> Pracrit anna. Voyez \$ 19.

dialecte dorien, nous trouvons la forme ἐσσοῦμαι (venant de ἐσσοῦμαι, pour ἐσσίομαι), où le caractère du futur est contenu deux fois (\$ 656): cette forme appartient à une époque où l'on avait cessé de sentir que le redoublement du σ était déjà par lui-même l'expression du futur.

La forme έσλαι n'est pas autre chose, quant à son origine, que le moyen de έσλι. Sans le témoignage des langues congénères et sans la comparaison de έσσεται, on pourrait prendre également έσ-ε-ται pour un présent ayant la caractéristique de la première classe sanscrite (comparez Φέρ-ε-ται = bár-a-tê).

Le prâcrit, comme le grec, assimile le y de sya à la lettre s qui précède: d'après une règle générale en prâcrit, la plus faible des deux consonnes consécutives s'assimile à la plus forte, que celle-ci soit la première ou la seconde. Nous avons donc, au lieu de syâmi, syasi, syati, les désinences ssan², ssasi, ssadi; exemple: karissadi « il fera », en regard du sanscrit karisyati.

## \$ 656. Le futur premier et le futur second, en grec.

Dans les formes δώ-σω, δώ-σομες, δείκ-σω, δείκ-σομες, le verbe auxiliaire se dépouille de sa voyelle initiale, comme en sanscrit dans dâ-syâmi, dâ-syâmas, dêk-śyâmi<sup>3</sup>, dêk-śyâmas. Le y, qui, en grec, aurait dû donner un ι, s'est perdu également. Nous le retrouvons toutefois dans quelques formes doriennes, savoir : πραξίομεν, χαριξιόμεθα, συνδιαφυλαξιόμεθα, βοαθησίω, προλειψίω<sup>4</sup>. Il s'est de même conservé dans le futur dorien or-

On explique d'habitude le redoublement du σ, dans les formes épiques comme ἐσσομαι, ὀλέσσω, par les exigences de la prosodie. Mais je doute que ces formes eussent été employées si elles n'avaient pas déjà véritablement existé dans l'usage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans cette formation, l'i final de sydmi est supprimé. Il y a aussi, comme on l'a dit plus haut (\$ 651), une forme en himi, où l'i final reste; mais elle est beaucoup plus rare.

<sup>3</sup> Au sujet du changement de s en s, voyez \$ 21 b.

<sup>4</sup> Je crois, avec Pott (Recherches étymologiques, 1" édition, I, p. 115), devoir

dinaire en σῶ, σοῦμεν, pour σέω, σέομεν, qui lui-même est pour σίω, σίομεν. L'i s'est d'abord altéré en ε, puis contracté avec la voyelle suivante; dans la déclinaison des thèmes en i, nous voyons de même ωόλι-ες devenir ωόλε-ες et par contraction ωόλεις, et ωόλι-ας devenir ωόλε-ας et par contraction ωόλεις. Un fait analogue a lieu dans les langues germaniques : au génitif gothique balgi-s¹ correspond en vieux haut-allemand la forme balge-s (ou palke-s); au génitif-datif vieux haut-allemand kresti² correspond, en moyen haut-allemand, la forme kreste; au génitif pluriel vieux haut-allemand krestio (qui, plus anciennement, a dû être krestjo) viennent se joindre, dans le même dialecte, mais d'après d'autres manuscrits, les formes kresteo et kresto (ou chresto). C'est exactement ce qui s'est passé en grec, οù σίω, σίομεν, est devenu d'abord σέω, σέομεν, puis σῶ, σοῦμεν, et ensin (comme dans δείκ-σω, δείκ-σομεν) σω, σομεν.

Au contraire, le sutur second a perdu la sissante et gardé la semi-voyelle du sanscrit sya: nous avons, par exemple, σιελώ qui est pour σιελέω, venant de σιελίω qui lui-même est pour σιελόω (comparez les formes précitées βοαθη-σίω, προλειπ-σίω). En ce qui concerne l'expulsion du σ, on peut rapprocher ce qui se passe à l'aoriste premier des racines terminées par une liquide; exemple: ἔσιελα, pour ἔσιελσα.

# \$ 657. Forme primitive du futur. — Le futur dans les langues slaves modernes.

Il n'est pas vraisemblable que le caractère du futur ya ait été, à l'origine, exclusivement employé pour le verbe substantif as.

accentuer de cette façon: βοσθησίω, προλετψώ, et non βοσθησίω, προλετψώ. En effet, les formes en ω sont la contraction des formes en εω, qui elles-mêmes sont pour ω. Si l'on écrit ω, l'i sera donc représenté deux fois.

- <sup>1</sup> Thème balgi "bourse, outre" (masculin).
- <sup>2</sup> En allemand moderne, kraft (féminin) «force».

Je crois plutôt qu'à une époque très-reculée et antérieure à la séparation des idiomes, les verbes attributifs formaient également leur futur par l'adjonction immédiate de la syllabe ya: il a dû y avoir des formes comme  $d\hat{a}$ -yati \* il donnera \* avant qu'on eût des formes comme  $d\hat{a}$ -syáti  $(=\delta \omega - \sigma e)$ , ou concurremment avec celles-ci. Mais les langues indo-européennes, telles qu'elles nous sont parvenues, pour former le futur de leurs verbes attributifs, ont toujours besoin du concours du verbe substantif.

C'est aussi au futur de leur verbe substantif qu'ont recouru les langues slaves vivantes; mais, à l'exception du serbe, elles emploient l'auxiliaire comme mot indépendant. En slovène et en polonais, c'est le même participe en l, la, lo que nous avons déjà vu comme expression du passé (\$ 628 et suiv.), qui vient se placer à côté du futur du verbe auxiliaire. Le slovène fait par exemple, suivant les différents genres, bóm i igral, bóm igrála, bóm igrálo «je jouerai» (littéralement «je serai avant ioué »)2. Le polonais fait bede czytał, czytała, czytało «je lirai» (littéralement «je serai ayant lu»). En russe et en bohémien, c'est l'infinitif qui accompagne le verbe auxiliaire. Le russe fait буду двигать budu dvigati «je remuerai» (littéralement «je serai remuer»). Le bohémien : budu krasti (pour kradti) «je volerai» (littéralement «je serai voler»). Seul parmi tous les dialectes slaves, le serbe n'a pas besoin, pour son futur, du secours du verbe substantif : il peut unir le verbe signifiant

La forme complète est bódem «je serai» (littéralement «être je fais», \$ 633). En pracrit, nous rencontrons une contraction analogue du même verbe, à savoir hómi «je suis» (pour bómi, venant lui-même du sanscrit bávámi). Rapprochez aussi le vieux haut-allemand bim «je suis», en allemand moderne bin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le borussien joint de même un verbe auxiliaire signifiant «être» à un participe parfait dont le suffixe correspond au suffixe sanscrit véris (\$ 786 et suiv.); exemple: laukyti, tyt wirstai ius aupallusis «cherchez et vous trouverez» (littéralement «vous serez des ayant trouvé»). Le même participe entre aussi dans une forme périphrastique du parfait: asmai klantiwuns «j'ai maudit» (littéralement «je suis un ayant maudit»). Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. 33 et suiv.

«faire» au thème de tous les verbes attributifs de la même façon qu'au verbe «être»; il fait, par exemple, lgradju (lgra-dju) «je jouerai», comme il fait bldju «je serai».

# \$ 658. Le futur exprimé en slave par le préfixe po. — Le futur à auxiliaire en ancien slave.

Plusieurs idiomes slaves peuvent ou doivent, dans certaines circonstances, exprimer le futur en faisant précéder le présent d'une préposition po signifiant «après ». C'est ainsi qu'en bohémien «je volerai » se dit po-kradu aussi bien que budu krasti: au sujet de la nuance de signification qui sépare ces deux futurs, je renvoie le lecteur à Dobrowsky 1.

En ancien slave, Schafarik a signalé quelques futurs renfermant, comme en sanscrit, le verbe auxiliaire et correspondant aux futurs lithuaniens et lettes en siu et en siu 2. Tous les exemples que nous avons conservés sont à la première personne du singulier : comme le présent de la conjugaison ordinaire, ils ont n au lieu de mi pour signe de la personne. Tels sont : измишм is-mi-śu-n «tabescam» et peracula beg-a-sjajun «cursabo»3. Dans ce dernier exemple, le caractère sanscrit 🛪 sya s'est maintenu sans changement : quant à l'a qui précède, je le regarde comme identique avec l'a de l'infinitif bêg-a-ti « fuir », c'est-àdire que j'y vois la lettre finale du thème de la deuxième série de temps. Dans la syllabe ju de beg-a-sja-ju-n je crois reconnaître une sorte de caractéristique de la conjugaison ou de la classe: il y aurait donc le même rapport entre beg-a-sja-ju-n et le thème bégasja du futur qu'entre snajun « je connais » et la racine 3na sna (\$ 503). La syllabe finale nu-n des futurs comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Système de la langue bohémienne, p. 160 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 648.

<sup>3</sup> Je cite les traductions données par Miklosich. Voyez Théorie des formes, \$ 107.

<sup>-</sup> Dans is-mi-sun, sun est pour sjun (\$ 92 k).

pla-s-nu-n « ardebo », vŭs-kop-ū-s-nu-n « calcitrabo » (racine kop), o-brī-s-nu-n « tondebo » (racine bri), tŭk-ū-s-nu-n « tangam » contient, à ce que je crois, la caractéristique de la neuvième classe sanscrite: comparez les verbes comme gūb-nu-n, gūb-ne-si (\$ 497). Remarquons le zi ū de tūk-ū-s-nu-n et vũs-kop-ū-snu-n: il rappelle l'u du védique tar-u-sê-ma « transgrediamur »; cette dernière forme, si nous faisons abstraction de la voyelle de liaison u, répond en grec aux aoristes de l'optatif comme τύπ-σαι-μεν.

\$ 659. Forme périphrastique du futur, en ancien slave. — Le futur dans les langues romanes.

A l'ordinaire, l'ancien slave, pour exprimer le futur, emploie une forme périphrastique. Il joint le présent du verbe auxiliaire inêti « avoir », na-canti « commencer » ou chotêti « vouloir » à l'infinitif du verbe principal. Exemples : glagolati imati « il parlera », littéralement « il a [à] parler »; ne imati piti « il ne boira pas »; priiti imati sünü « veniet filius »; ne bojati san naciment « non timebis », littéralement « tu ne commences pas à t'effrayer » 2; ne mosti nacimesi « non poteris »; chotanti priiti « venient » 3. L'auxiliaire le plus usité est imami « j'ai » 4.

C'est ici le lieu de rapprocher le futur dans les langues romanes. Quoique dans ces langues le futur ait pris tout à fait l'aspect d'une forme simple, il consiste dans la combinaison de l'infinitif avec le présent de l'auxiliaire «avoir». Il eût peut-être été difficile ou même impossible de reconnaître cette composition, à cause des contractions que le verbe auxiliaire éprouve au pluriel, sans le témoignage de l'ancien proyençal, qui sépare

<sup>&#</sup>x27; Nous ne parlons pas de certains présents qui peuvent être pris dans le sens du futur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CA san signific proprement «se» (\$ 342).

<sup>3</sup> Comparez l'anglais they will come.

Dobrowsky, Institutiones linguæ slavicæ, p. 379.

quelquesois par un pronom le verbe auxiliaire de l'infinitis. Nous avons par exemple : dar vos n'ai «je vous en donnerai»; dir vos en « nous vous dirons»; gitar m'etz « vous me jetterex». Le verbe « avoir » lui-même sorme son futur de cette manière; ainsi le français tu auras est une contraction pour tu avoir as 1.

\$ 660. Restes du futur à auxiliaire, en gothique et en persan.

Le gothique aussi sorme quelquesois son sutur avec l'aide de l'auxiliaire «avoir»; exemples : taujan haba « woisson», visan habaith «ĕolain². Dès l'époque la plus reculée, les langues germaniques ont perdu la flexion primitive du sutur, qui s'est au contraire conservée et qui existe encore à l'heure qu'il est en lituanien et en lette. Remarquens toutesois qu'Ulsilas rend fréquemment le sutur grec par le subjonctif présent : or, en sanscrit, le sutur syami est presque identique avec le potentiel syam³, et le caractère du sutur ya dérive, selon moi, de la même source que le caractère du potentiel ya; il en résulte que le subjonctif gothique, qui est identique, quant à la sorme, avec le potentiel sanscrit et l'optatif grec, peut être regardé comme parent du sutur primitis. Nous avons, par exemple, sijau «ĕoo-µau», sijai «ĕolain, sijaina «ĕoovrain, thulau «ἀνέξομαι», bileithai «xaralsétein».

En persan moderne, nous pouvons observer le fait inverse : le seul verbe qui ait conservé l'ancien futur l'emploie aussi dans le sens du subjonctif présent; c'est publ. bâsem = sanscrit bavisyâmi « je serai ».

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il en est de même quelquefeis en ancien slave; on a, par exemple : MM\*STM MMAUM iméti imati « tu aures ».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, IV, 93.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 648.

<sup>4</sup> Marc, 1x, 19; 1x, 35; x, 8; 1x, 19; x, 7.

\$ 661. Formes du futur périphrastique dans les langues germaniques.

Au lieu du futur qui lui manque, le gothique se sert habituellement du présent de l'indicatif. Le même fait a encore lieu fréquemment en vieux haut-allemand; mais on voit déjà s'introduire dans cet idiome le futur périphrastique formé à l'aide des verbes « devoir » et « vouloir » (ce dernier seulement à la première personne). L'auxiliaire werden « devenir » appartient en propre à l'allemand moderne, quoiqu'il soit, en quelque sorte, déjà annoncé par le gothique, qui emploie parfois vairtha dans le sens du futur du verbe substantif. Grimm cite les exemples suivants 1: vairthith « ¿colai », vairtha « ¿couai », vairthand « ¿couau ». Vairthand « ¿couau ».

Le vieux norrois emploie pour son sutur le verbe «je pense», dont le prétérit mun a le sens du présent. Exemples : munt vera « eris », mun slitna « rumpetur », koma munu « venient ». Rappelons ici qu'en gothique le verbe saible munan s'emploie quelquesois, sinon pour exprimer un véritable sutur, du moins pour rendre la construction grecque avec μέλλω<sup>3</sup>; exemple : munais gabairhtjan « μέλλεις ἐμφανίζειν »<sup>4</sup>. Mais il y a lieu de penser qu'Ulsilas ne se doutait pas que son verbe muna et le grec μέλλω viennent de la même racine. Je crois pouvoir établir cette parenté : μέλλω est, selon moi, avec le sanscrit mányé 5 « je pense,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grammaire allemande, IV, p. 177 et suiv.

Matthieu, viii, 12; Luc, 1, 14; Deuxième aux Corinthiens, xi, 15, et vi, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On trouve aussi haban dans la même acception. Voyez J. Grinm, Grammaire allemande, t. IV, pages 93 et 178.

<sup>4</sup> Jean, xIV, 22.

Mányé est au moyen.

je crois n dans le même rapport que éthlos avec anyá-s « l'autre » (\$ 19). Il est vrai que le grec présente aussi des formes où le » de la racine sanscrite man s'est conservé sans changement, par exemple  $\mu \acute{e}\nu os = m\acute{a}nas$  « esprit »; mais ceci ne doit pas nous empêcher d'admettre que le » se soit aussi changé en  $\lambda$ , par suite de la permutation si fréquente des liquides. C'est le changement de n en  $\lambda$  qui fait que  $\mu \acute{e}\lambda\lambda\omega$  ne présente plus aucune ressemblance avec les formes où est resté le ».

#### \$ 662. Le futur latin en bo.

Déjà dans mon Système de conjugaison de la langue sanscrite, j'ai expliqué les futurs latins amabo, docebo comme des formes composées rensermant la racine fu¹, et j'ai rapproché bo, bis, bit de l'anglo-saxon beo « je serai », bys « tu seras », bydh « il sera ». Bo, qui est une forme sœur de bam (dans amabam, docebam)², se conjugue exactement comme ero : bo est donc pour bio, bunt est pour biunt, et l'i de bis, bit, binus, bitis est une contraction de la syllabe ya, qui est la caractéristique du futur sanscrit (\$ 651). Si le verbe sanscrit bû, au lieu de former son futur à l'aide de la racine as³, s'adjoignait immédiatement la syllabe ya, nous aurions : bûyâmi, bûyasi, b

La même suppression de l'u de fu s'observe dans le latin fo, fis, fit : ce verbe, qui n'est à proprement parler que le passif de

- <sup>1</sup> Au sujet du b tenant la place d'un f, voyez \$ 16.
- <sup>2</sup> Voyez \$ 526 et suiv.
- \* Il fait au futur bar-i-sytimi, avec gouna de l'û et insertion d'un i euphonique. Tr.

Le Entre ce fuit et le fuit du parfait, il y a cette différence qu'au futur l'i est la contraction de la caractéristique ya, et par conséquent l'exposant de la relation temporelle, au lieu qu'au parfait l'i est simplement une voyelle de liaison. On a vu plus haut (\$ 546 et suiv.) que nous expliquons le parfait latin comme un ancien aoriste.

fu et qui correspond au passif sanscrit bû-yê, bû-yá-sê, bû-yá-tê, a remplacé les désinences passives par celles de l'actif. La même chose est arrivée en prâcrit : ce dialecte a bien conservé la caractéristique ya du passif (\$ 733), mais il a remplacé les désinences du moyen par celles de l'actif.

\$ 663. Origine de la forme latine bo. — Comparaison avec l'irlandais.

Le bo du futur latin peut s'expliquer de deux manières. On peut, comme on vient de le voir, supposer un futur bûyâmi ou bôyâmi qui aurait encore subsisté à l'époque de la séparation des idiomes, soit seul, soit concurremment avec la forme composée bavisyâmi (comparez le lithuanien bû-siu, le grec Φύ-σω, l'irlandais bhus «erit»); ou bien le latin bo comprendra lui-même l'autre auxiliaire signifiant «être», en sorte que bo sera pour furo, fuso et plus anciennement fusio (en grec Φύ-σω pour Φυ-σω). Il est difficile de choisir entre ces deux hypothèses. Mais c'est la seconde qui me paraît la plus vraisemblable. Je suis d'autant plus porté à voir dans amabo, amabis des contractions pour amaburo, amaburis, que ce sont précisément les formes surchargées par la composition qui ont le plus de penchant à s'alléger et à s'affaiblir. Même hors de composition, le vieux hautallemand a contracté son singulier birum (pour biwum) en bim².

L'anglo-saxon beo (ou beom) «je serai » n'est pas, quant à la forme, un futur : c'est un présent qui répond à l'allemand moderne bin, au vieux haut-allemand bim et au sanscrit bávâmi; on l'emploie surtout dans le sens du futur, au lieu que eom (= sanscrit demi, gothique im) reste consacré à l'expression du présent. On pourrait de même contester au latin bo, dans amabo, sa qua-

Depuis que j'ai posé cette question dans la première édition de cet ouvrage, le futur osque fusid ou fust «il sera» est venu donner encore plus de vraisemblance à la seconde solution (voyes Mommsen, Études osques, p. 61).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au pluriel biramée (pour biramée = sanscrit bévémae). Voyez \$ 510.

lité de futur: l'i de bis, bit serait alors identique avec la caractéristique a du sanscrit bdv-a-si, bdv-a-ti, comme l'i de veh-i-s, veh-i-t est identique avec l'a de vdh-a-ti, vdh-a-ti (\$ 508). Remarquez le subjonctif archaïque fluam qui suppose un présent de l'indicatif fuo, fiis (\$ 510). Il paratt toutefois plus vraisemblable de supposer que bo, bis est formé comme ero, eris, et que par conséquent amabo, monebo contiennent un véritable futur.

Il n'est pas douteux que la troisième et la quatrième conjugaison n'aient eu primitivement des futurs en bo (\$ 528). Quant aux futurs en am, ce sont d'anciens subjonctifs, comme nous le montrerons plus loin<sup>1</sup>.

Il a déjà été question (\$ 526) du futur irlandais, qui joint à tous les verbes attributifs le verbe auxiliaire 56. Mais il y a cette différence entre le latin et l'irlandais que ce dernier idiome emploie aussi hors de composition le futur du même verbe.

\$ 664. Gouna de la syllabe radicale au futur, en sanscrit, en grec et en zend. — Tableau comparatif du futur.

Il nous reste à faire observer, en ce qui concerne le futur sanscrit, que la syllabe sya se joint à la racine, soit immédiatement, soit à l'aide de la voyelle de liaison i². A cause de cet i, le s de sya se change en s; exemple : tan-i-syami « extendam ». Les voyelles radicales susceptibles du gouna le prennent s : ainsi dis « montrer » fait dêk-syami (= δείκ-σω); kiḥ « lécher » fait lêk-

Voyez \$ 692 et suiv. Comparez Système de conjugaison de la langue sanscrite, page 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez la troisième formation de l'aoriste (\$ 560).

<sup>3</sup> La règle, en sanscrit, pour que la voyelle radicale puisse prendre le gouna, est la suivante : si la voyelle est médiale, il faut qu'elle soit brève et ne soit suivie que d'une seule consonne; à la fin de la racine, les voyelles longues peuvent prendre également le gouna.

sydmi (=  $\lambda s(x-\sigma\omega)$ ; yugʻ «joindre» fait y $\delta k$ -sydmi (= ζεύx- $\sigma\omega^1$ );  $\delta u$  «être» fait  $\delta av$ -i-sydmi.

En grec, les seuls verbes qui prennent le gouna au futur sont ceux qui l'ont aussi au présent : on a donc, sans le gouna, λύσω, φύ-σω, τύπ-σω en regard du sanscrit lav-i-syâmi (de la «couper»), bav-i-syâmi (de bû «être»), tôp-i-syâmi (de tup «frapper, tuer»).

Ainsi que le grec, le zend garde la voyelle pure dans des cas où le gouna est obligé en sanscrit; nous avons, par exemple, en regard du sanscrit bav-i-syáti «il sera», le zend bûsyéti (\$ 665), auquel on peut comparer le grec  $\varphi v$ - $\sigma s$ i et le lithuanien  $b\bar{u}$ -s.

Nous faisons suivre le futur complet du verbe  $b\hat{u}$  «être»: nous y joignons le latin fac-so, qui est formé comme  $\phi\acute{v}$ - $\sigma\omega$ ,  $b\acute{u}$ -siu, quoique, par le sens, ce soit un futur passé<sup>2</sup>.

|              |                       | SINGULIER.     |         |                     |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------|
| Sanscrit.    | Zend.                 | Lithuanien.    | Latin.  | Grec.               |
| bav-i-šyžmi  | bû-syêmi <sup>3</sup> | bú-siu         | fac-so  | φύ-σω ⁴             |
| bav-i-šydsi  | bû-êyêhi              | bú-si s        | fac-sis | φύ-σεις             |
| bav-i-sydti  | bû-êyêiti             | bū-s           | fac-sit | φύ- <del>σ</del> ει |
|              |                       | DUBL.          |         |                     |
| bav-i-šyāvas | ••••••                | bû-siwa        |         |                     |
| bav-i-šydlas | bû-êyatê ?            | bū–sita        |         | φύ-σετον            |
| ōav-i-èyátas | bû- <del>l</del> yatô | Comme au sing. |         | φύ-σετου            |

<sup>1</sup> Voyez \$ 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 19. Au sujet des formes archaïques en a-sso, e-sso, so, voyez \$ 856. [Au \$ 856, l'auteur propose encore une explication pour les formes latines comme fac-so. — Tr.]

<sup>3</sup> Voyez \$ 665. Au sujet de l'é, voyez \$ 42.

<sup>·</sup> Pour Quole (\$ 656).

<sup>&#</sup>x27;L'i est la désinence personnelle.

#### PLUBIEL.

| Sanscrit.           | Zend.                      | Lithuanien.      | Latin.     | Grec.           |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------|-----------------|
| bav-i-ŝyãmas        | bû-syâmahi                 | b <b>ú-s</b> ime | fac-simus  | <b>φύ-σομες</b> |
| <b>Ga</b> v-i-śyáła | b <b>û-š</b> ya <b>i</b> a | bū-site          | fac-sitis  | φύ-σετε         |
| bav-i-śyánti        | bû-syanti                  | Comme au sing.   | fac-sunt 1 | φύ-σοντι.       |

Nous ajouterons aussi le futur du verbe da « donner » en sanscrit, en grec et en lithuanien. Le latin dabo est formé à l'aide d'un autre auxiliaire; mais l'i de dabis a la même origine que l'i du lithuanien dü-si et représente le ya du sanscrit dâ-syási.

#### ACTIF.

#### SINGULIER.

|           | 0111             | CODISA.              |                 |
|-----------|------------------|----------------------|-----------------|
| Samerit.  | Grec.            | Lithuanien.          | Letin.          |
| då-syãmi  | ဝိ <b>ယ်-</b> တယ | dű-siu               | da-bo           |
| då-syási  | δώ-σειs          | d <b>ä</b> -si       | da-bis          |
| dA-syáti  | δώ-σει           | dů-s                 | da-bit          |
|           | 1                | DUEL.                |                 |
| då-syžvas | • • • • • • • •  | dű-siwa              | • • • • • • •   |
| då-syáłas | δώ-σετον         | d <del>ű-s</del> ita |                 |
| då-syátas | δώ-σετον         | Comme au sing.       | • • • • • • • • |
|           | PI               | URIBL.               |                 |
| då-syåmas | δώ-σομες         | d <b>i-s</b> ime     | da-bimus        |
| dâ-syáła  | δώ-σετε          | d <b>i-s</b> ite     | da-bitis        |
| då-sydnti | δώ-σοντι         | Comme au sing.       | da-bunt.        |
|           |                  |                      |                 |

#### MOYEN.

| SINGULIER. |            | DUBL.                       |            |  |
|------------|------------|-----------------------------|------------|--|
|            |            |                             |            |  |
| Senscrit.  | Grec.      | Sanscrit.                   | Grec.      |  |
| då-syé     | δώ-σομαι   | d <b>â-s</b> yấva <b>ḥê</b> | δω-σόμεθον |  |
| dá-syásé   | (δώ-σεσαι) | d <b>û-sy</b> ê <b>lê</b>   | δώ-σεσθον  |  |
| dâ-syátê   | δώ-σεται   | dâ- <b>s</b> yê tê          | δώ-σεσθον  |  |

<sup>1</sup> La forme faxint est la seule usitée chez les auteurs. - Tr.

| Senscrit.  | Grec.      |
|------------|------------|
| då-syãmahê | δω-σόμεθα  |
| då-syáď vě | δώ-σεσθε   |
| dA-enánté  | δώ-σονται. |

PLURIEL.

\$ 665. Le futur en zend.

Le futur zend a la même formation que le futur sanscrit. Mais il en reste peu d'exemples, si ce n'est au participe, où nous trouvons entre autres les accusatifs bûéyantëm « futurum », bûéyantim « futuram », et le composé bûéyantia « futuri estis ». De ces formes, nous pouvons conclure avec certitude qu'à l'indicatif du verbe en question le futur n'avait ni gouna, ni voyelle de liaison i. L'absence du gouna vient peut-être de ce que la voyelle radicale, dans bû, est longue. Au contraire, les racines ayant un u bref prennent au futur le gouna, comme on le voit par le participe sau-syans « le devant être utile » 1.

Nous avons essayé plus haut (\$ 664) de restituer le futur zend du verbe bû «être». On pourrait avoir des doutes au sujet de la première personne bûsyêmi<sup>2</sup>, car il n'existe pas d'exemple, en zend, de la désinence mi au futur. Dans le dialecte de la

<sup>&#</sup>x27;Voyes Spiegel, dans le Journal de la Société orientale allemande, t. I, p. 242. Burnouf (Études sur la langue et les textes zende, p. 135) attribue un autre sens au nominatif pluriel éausyanté, qu'il écrit éaushyanté, d'après une leçon très-probablement fausse. Il importe peu, pour notre objet, de savoir si la racine zende éu signifie véritablement «être utile»; mais ce dont je ne doute pas, c'est que éausyanté ne soit le futur d'une racine été. Je la rapproche du védique I éu (venant de évi) «grandir», d'où le substantif INCH étuas «force». [Le mot éausyanté, en persan moderne Sosioch, est le nom donné par les Parses à un ou plusieurs prophètes qui doivent venir à la fin des temps rétabile le pouvoir d'Ormuzd sur la terre. — Tr.]

<sup>\*</sup> Le manuscrit lithographié nous présente, au futur, un + s au lieu de + s + s mais les meilleurs manuscrits nous donnent bien le + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s

deuxième partie du Yaçna, on trouve des formes comme fravalisyà «je dirai» (= sanscrit pravakiyāmi¹), et au présent pērēsā «je demande». Dans ces formes, la désinence mi est supprimée. Comparez les futurs comme εξω, en grec, et les futurs passés comme εξο, en vieux latin : de pērēsā rapprochez les présents comme φέρω, fero, en grec et en latin, et comme baira (= sanscrit bárāmi, zend barāmi) en gothique. La première personne du futur est ordinairement remplacée en zend par la première personne de l'impératif (\$ 723) : c'est la cause de la rareté de nos exemples ².

### 5 666. D'une forme de futur participial, en zend.

La forme para bétigante mentionnée plus haut (\$ 665) mérite un examen spécial, car elle est unique en son genre. A la rigueur, elle ne devrait pas être rapportée ici, puisqu'elle nous représente un futur participial; mais ce n'est pas le même participe qu'en sanscrit (\$ 646). Il y a, toutefois, accord entre les deux langues, en ce que le nominatif singulier masculin sert

<sup>1</sup> Sur le groupe zend 🗝 & ե = sanscrit 📆 ké, voyez \$\$ 47 et 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans la première édition de cet ouvrage (p. 1007), j'avais proposé d'expliquer comme un futur la forme fravaksyamm (Vendidad-Sadé, p. 359). Je retire aujour-d'hui cette conjecture et je me range à l'explication donnée par Brockhaus dans son Index du Vendidad-Sadé (p. 391); ce savant a reconnu que les mots ad fravaksyamm hátitim yapamaidé doivent se traduire : « nous adorons le chapitre [qui commence par les mots] ad fravaksyd. J'ajoute seulement qu'à la page 356 les mots tad ind partie « noc te rogo » forment également une sorte de composé adjectif, à signification possessive : ce composé se rapporte au substantif féminin hátit « chapitre », qui est régi par le verbe yapamaidé « nous vénérons ». Il faut donc traduire : « nous vénérons le chapitre [commençant par] tad ind partie ». De même, à la page 89s, les mots ad má yaud sont construits comme un adjectif à l'accusatif avec le mot hátitm, régi par yapamaidé (ad-má-yavanm) « nous adorons le chapitre [commençant par les mots] ad má yaud ».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'auteur, sur ce mot bésiganéta, adopte l'explication d'Engène Burnouf (Commentaire sur le Yaçna, p. 533, note). Mais compares Spiegel, Traduction de l'Avesta, I, p. 180, et Commentaire, I, p. 289. — Tr.

aussi pour le duel et le pluriel, et probablement pour les trois genres : la traduction littérale de bûsyansta, qui signifie « vous serez », devrait être « futurus estis ». Il est difficile de décider si le » s' appartient au verbe substantif, comme le veut Burnouf 1, en sorte que le participe aurait perdu son signe casuel, ou si c'est le verbe substantif qui est privé de son s' initial. Je préfère la seconde hypothèse, car nous trouvons, même hors de composition, les formes mahi ou mahi « nous sommes » privées de leur consonne radicale 2; nous voyons, en outre, que le sanscrit fait, à la première formation de l'aoriste, ákśâip-ta pour ákśâip-sta (\$\$ 543 et 545).

#### \$ 667. Insertion d'un i euphonique au futur zend.

Comme le sanscrit, le zend se sert quelquesois, pour son sutur à auxiliaire, de la voyelle de liaison i; mais probablement cette insertion n'a lieu qu'après une consonne. La racine dab, qui correspond à la racine sanscrite damb «tromper», sait au sutur passage, nous trouvons le sutur moyen du même verbe, daibisyanté.

# \$ 668. Futurs zends changeant le sya sanscrit en hya.

Dans les futurs zends que nous avons examinés jusqu'ici, nous avons toujours vu la sifflante du verbe substantif représen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yaçna, p. 533.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Burnouf, *Paçna*, notes, p. 70 et suiv. Je rappelle à cette occasion la forme étrusque mi «je suis», qui n'a également conservé que la désinence. Mais nous ne savons pas encore s'il y a en étrusque d'autres verbes se terminant en mi, on si mi «je suis» est une forme isolée dans cette langue, comme l'est im en gothique et am en anglais (= sanscrit és-mi, lithuanien es-mi, éolien έμ-μι).

<sup>3</sup> Sur l'épenthèse de l'i dans la racine, voyez \$ 41. — Anquetil traduit ce verbe tantôt par «affliger», tantôt par «blesser».

tée par un 如 i l. Cela vient de ce que la sifflante en question s'y trouve toujours après une des lettres qui exigent en sanscrit le changement de 東 s en 東 s (\$ 21<sup>b</sup>): or, le 東 s sanscrit est représenté en zend par 如 s ou 如 s (\$\$ 51 et 52).

Mais après les lettres qui laissent en sanscrit le s sans modification, nous devons nous attendre à trouver en zend un wh (\$ 53): c'est, en effet, un h que nous avons dans sanhyamana, qui est un participe futur passif signifiant « devant naître ». Il est vrai qu'Anquetil traduit les mots: \*\*weeklapes \*\* sanhyamanananméa par « les hommes qui naissent et engendrent »: il faudrait, en adoptant ce sens, regarder sanhyamana comme un participe présent moyen; mais la vraie signification est « des hommes nés et devant naître », car le wh de la forme zende ne s'expliquerait point si sanhyamana n'était pas un futur<sup>2</sup>. En sanscrit, la racine sanhyamana n'était pas un futur<sup>2</sup>. En sanscrit, la racine san, si elle s'adjoignait immédiatement le verbe auxiliaire, ferait signification est « des hommes nés et devant le caractère du futur: on a donc à l'indicatif gan-i-syate « il naîtra », qui supposerait en zend une forme san-i-syéte « il naîtra », qui supposerait en zend une forme san-i-syéte.

# \$ 669. Futurs zends changeant le sya sanscrit en qua.

Les racines zendes da « donner » et da « poser » ont du faire au futur donhyemi (\$ 56<sup>b</sup>); mais comme nous trouvons quelquesois le sanscrit sy représenté en zend par su éy (\$ 35), on pourrait s'attendre aussi à une forme dâgyemi. Il existe en effet un participe futur passif sudâgyamnananm (= sanscrit uddâsyamananm) « sublevandorum », qui est opposé au participe passé sus-dâtananm « sublevatorum », comme nous avons vu plus haut sanhyamanananm-éa opposé à sâtananm-éa.

<sup>1</sup> Le manuscrit lithographié a toujours la leçon fautive 40 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le futur de l'indicatif a dû être şanhyê «je nattrai».

<sup>3</sup> Vendidad-Sådé, manuscrit lithographié, p. 89:

On a ici un exemple de la sissante du verbe substantis changée en gutturale : c'est le cas de rappeler ce que nous avons dit plus haut (\$ 568 et suiv.) sur l'origine probable du » de ssoma, désona, que nous croyons provenir d'un  $\sigma$ . Comme la racine zende dà «poser, placer, saire» répond au grec  $\Im n$ , le dâq du précité dâquamnanam serait identique avec le  $\Im n$ x du grec Euna,  $\pi i \theta n$ a.

\$ 670. Origine de la caractéristique du futur ys.

Il reste à nous demander quelle est l'origine de cet exposant du futur ya, auquel se rattache aussi le yé du potentiel et du précatif. Je persiste à cet égard dans l'opinion que j'ai déjà exprimée dans mon premier ouvrage : je crois que ces syllabes viennent de la racine t « désirer ». L'optatif grec, qui est le représentant du potentiel et du précatif sanscrits, devrait donc son origine à un verbe signifiant « souhaiter », c'est-à-dire ayant précisément le sens de la dénomination qui a été donnée à ce mode. Si l'on ajoute à la racine t i la voyelle de liaison de la première et de la sixième classe, on obtient ya d'après la même règle phonique qui nous donne yánti à la troisième personne du pluriel de la racine i « aller » ; la forme en question yánti coïncide tout à fait avec la partie finale de dé-s-yánti « ils donneront ».

Wüllner<sup>2</sup> propose la racine i «aller » pour expliquer le ya du futur : il est certain que seus le rapport de la forme cette racine ne convient pas moins que t « désirer ». Mais pour la signification, « désirer, vouloir » se prête mieux à l'expression du futur et de l'optatif que «aller ». En grec moderne comme en vieux haut-allemand et dans différents dialectes germaniques, c'est à un verbe signifiant « vouloir » qu'on a eu recours pour former

La racine sanscrite correspondante da a, entre autres significations, celle de ctenir».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Origine des formes du langage, SS 46 et 47.

le sutur périphrastique : et c'est d'une saçon indépendante, c'est-à-dire sans emprunt ni imitation, que les divers idiomes germaniques sont arrivés à se servir du même auxiliaire.

En ancien slave également nous trouvons quelquesois le sutur exprimé par un verbe signifiant «vouloir» (\$659); mais il saut prendre garde que les exemples cités par Dehrowsky¹ appartiennent tous à des passages de la traduction cyrillienne où le texte grec a le mot μέλλω. On peut donc supposer, jusqu'à ce qu'on ait trouvé d'autres exemples, que le χοιμα chośćuń slave est une traduction littérale du verbe grec. Ainsi nous avons : jegda chotanti sija būti «δταν μέλλη ταῦτα γενέσθαι»²; chotaij priis «δ μέλλων έρχεσθαι»³.

\$ 671. De l'affinité du futur avec la forme désidérative, en sanscrit, en latin et en grec.

Pour exprimer le futur, le sanscrit emploie quelquesois son désidératif: ainsi dans l'épisode de Drâupadt, nous trouvons mumûriú, littéralement « désirant mourir », dans le sens de « moriturus ». Inversement, plusieurs langues sont servir le sutur à l'expression de la volonté: le latin, par exemple, sorme ses désidératifs des participes suturs en tûrus. On peut comparer esurus et esurio, parturus et parturio. L'u a été abrégé et l'on a ajouté l'î de la quatrième conjugaison latine. Il ne saudrait pas rapprocher cet î de l'exposant du sutur ya dont il vient d'être question: en esset, l'i latin représente le caractère de la dixième classe aya, qui est employé également en sanscrit pour la formation de beaucoup de verbes dénominatifs.

Le grec tire certains désidératifs du futur en ow, ou peut-être

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Institutiones linguæ slavicæ, p. 380.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Luc, xx1, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Matthieu, x1, 14. — Sur la parenté présumée de μέλλω avec le sauscrit mányé, voyez \$ 661.

de la forme plus ancienne en σίω, de sorte que σαραδωσείω, yelacela auraient simplement renforcé l'e par l'e du gouna. Peutêtre aussi le désidératif et le futur sont-ils deux formes sœurs, et sont-ils directement dérivés l'un et l'autre du thème verbal. Nous voyons pareillement en sanscrit des verbes désidératifs qui ont la forme du futur, mais qui n'en dérivent pas; ils sont sortis du même thème nominal par un procédé de formation analogue. Tels sont : vṛśa-syẩmi « désirer le taureau », madv-asyẩmi « désirer du miel ». Dans ce dernier exemple s'est peut-être conservé l'a radical du verbe substantif. Mais ordinairement, dans les désidératifs formés de thèmes nominaux, le verbe substantif est tout à fait omis, ou bien il s'est perdu avec le temps : il ne reste que la syllabe ya, c'est-à-dire la caractéristique du futur, ou, en d'autres termes, le verbe auxiliaire « désirer »; on a, par exemple, pati-yámi «je désire pour époux», venant de páti «époux».

Quant aux désidératifs sanscrits qui viennent d'une racine, avec addition d'une sifflante et avec redoublement, peut-être ont-ils eu d'abord un y après la sifflante; ce y appartiendrait également à la racine « désirer », et pipâ-sâmi « je désire boire » (pour pipâ-syâmi) aurait une formation analogue à pâ-syâmi « je boirai ». Entre pipâsâmi et la forme supposée pipâsyâmi, le rapport serait le même qu'entre le grec δώ-σω et la forme plus ancienne δωσίω (= sanscrit dâsyâmi). Il ne serait pas étonnant que la surcharge amenée par le redoublement eût déterminé un affaiblissement dans la partie finale du mot : c'est ainsi que les verbes redoublés, à la troisième personne du pluriel, ont perdu la nasale qui appartenait de droit à la désinence (bibrati « ils portent » au lieu de bibranti) 2.

Nous reviendrons plus loin sur les désidératifs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et non d'un thème nominal. — Tr.

<sup>2</sup> Voyez \$ 459.

#### FORMATION DES MODES.

#### POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF.

\$ 672. Le potentiel dans la deuxième conjugaison principale, en sanscrit. Caractéristique yå, en grec ιη.

Le potentiel sanscrit réunit en lui les significations du subjonctif et de l'optatif grecs : il a, en outre, divers emplois qui lui sont propres. Sous le rapport de la forme, il répond à l'optatif grec.

Dans la conjugaison qui est représentée en grec par la conjugaison en µ1, les verbes sanscrits forment leur potentiel en insérant la syllabe yû devant les désinences personnelles. Les caractéristiques des différentes classes sont maintenues : conséquemment, la racine vid (classe 2) fait vidyam «sciam»; la racine bar, br (classe 3) fait bibryam «feram»; la racine star, str (classe 5) fait strnuydm « sternam »; la racine as (classe 2) fait syâm (pour asyâm) «sim».

On n'a pas de peine à reconnaître l'exposant modal yû dans le grec in, où la semi-voyelle, conformément au système phonique de la langue grecque, s'est vocalisée en :; mais cet : forme toujours une diphthongue avec la voyelle radicale qui précède, attendu qu'il n'y a pas de présents comme ἔδμι (= sanscrit ádmi, lithuanien édmi), et que, par conséquent, il ne peut y avoir d'optatiss comme εδίην (= sanscrit adyam). Néanmoins, διδοίην répond assez exactement au sanscrit dadyam, surtout si l'on rétablit dans cette dernière forme la voyelle radicale, qui a été irrégulièrement supprimée. La forme complète serait dadàyam; mais la racine dâ, chargée des désinences pesantes et du caractère mo-

Digitized by Google

<sup>1</sup> C'est-à-dire de présents où la désinence µ soit précédée d'une consonne. — Tr.

dal  $y\hat{a}$ , retranche sa voyelle en sanscrit, tandis qu'elle se contente de l'abréger en grec. Nous avons donc  $dady\hat{a}m = \delta i \delta o inv^{-1}$ .

La racine as «être», par une anomalie qui lui est propre, supprime son a initial là où la racine da renonce à sa voyelle finale<sup>2</sup>: on a donc syâm «que je sois» en regard du grec sinv<sup>3</sup>. Cette dernière forme est pour èvinv, le v tombant volontiers entre deux voyelles. A la différence du sanscrit, la racine es conserve en grec sa voyelle; on peut comparer le présent de l'indicatif, où nous avons évuév, évié, avec les formes sanscrites smas «nous sommes», sia «vous êtes».

\$ 673. Suppression de la voyelle longue du caractère modal, au moyen sanscrit, zend et grec.

Au moyen, le grec, le sanscrit et le zend s'accordent d'une facon remarquable, en ce qu'ils ont laissé entièrement disparaître
la voyelle longue du caractère modal yd, in. On a, par exemple,
διδοῖτο, διδοίμεθα (pour διδοίητο, διδοιήμεθα) comme en sanscrit
dadîtá, dadimáḥi (pour dadyāta, dadyāmaḥi). La cause de cette
suppression est évidemment le poids plus considérable des
désinences du moyen; mais je ne voudrais pas affirmer qu'à
l'époque où le grec ne s'était pas encore séparé du sanscrit, le
caractère modal fût déjà mutilé de cette façon. Il est vrai sans
doute que dès cette période reculée certaines formes s'étaient
affaiblies par suite de la différence de poids des désinences personnelles; on peut prouver, en outre, par plus d'un fait, qu'avant
la séparation des idiomes indo-européens, l'organisme de la
langue mère avait déjà souffert diverses perturbations. Mais sur
le point spécial qui nous occupe, nous ne croyons pas que l'al-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez, au présent, dadmás == δίδομεν (\$ 481).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette anomalie a également son principe dans la loi de pesanteur des désinences, à laquelle la racine as se conforme très-rigoureusement : voyez \$ 480.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En arménien, hybrif szem, venant de iyem (\$ 183<sup>b</sup>, 2).

tération soit aussi ancienne. L'accentuation du grec διδοῖτο nous montre que nous avons devant nous une contraction relativement récente : car si l'n était tombé avant la séparation des idiomes, nous aurions une forme δίδοιτο, comme on a λέγοιτο. En second lieu, le grec se distingue du sanscrit, en ce qu'il peut supprimer l'n même à l'actif, dans les formes du duel et du pluriel, au lieu qu'en sanscrit, dans la seconde conjugaison principale, le caractère modal yâ est intégralement maintenu au duel et au pluriel de l'actif. Le grec fait, par exemple, διδοῖμεν (à côté de διδοίημεν), tandis qu'en sanscrit on a seulement dadyâma (et non dadtma)¹.

\$ 674. Le caractère modal yû changé en ie, e, au subjonctif latin.

Le subjonctif latin répond, sous le rapport de la forme, à l'optatif grec et au potentiel sanscrit. Même sans l'intermédiaire du sanscrit, on aurait pu reconnaître la parenté du subjonctif latin et de l'optatif grec, en voyant que le caractère modal i figure dans sim, velim, edim et duim aussi bien que dans διδοίην. Mais la ressemblance du latin et du sanscrit est bien plus manifeste: en regard de edim nous avons adyâm « que je mange », et si le moyen de ce verbe était usité, nous aurions, par suite de la contraction de yà en i, adi-máhi en regard de edi-mus. De même, sim (pour sîm) répond à साम syâm, et encore plus exactement sîmus au moyen sîmáhi. La forme archaïque siem, siés, siet, comparée au sanscrit syâm, syâs, syât, est précieuse en ce qu'elle a conservé les deux éléments du caractère modal सा yû, grec in: on en peut conclure que de même edim, edis, edit ont été précédés de ediem, ediés, ediet (= sanscrit adyâm, adyâs,

Digitized by Google

<sup>1</sup> Cette particularité de la langue sanscrite est d'autant plus digne d'attention que les désinences actives du duel et du pluriel, étant plus pesantes que celles du singulier, produisent souvent, à d'autres égards, les mêmes effets que les désinences du moyen.

adyắt) et que velim, duim, etc. sont pour des formes plus complètes veliem, dujem (venant de dajem). Il est vrai qu'au pluriel nous n'avons pas d'exemple de sièmus, siètis (= sanscrit syâma, syâta); mais la contraction a pour cause l'accroissement du nombre des syllabes 1. C'est, je crois, pour la même raison qu'à côté de velim, velis, velit, edim, edis, edit, duim, etc. l'ancienne langue n'a pas conservé de formes comme veliem, etc. Au contraire, à la troisième personne du pluriel, à côté du monosyllabe sint, nous avons, dans l'ancienne langue, sient.

\$ 675. Le caractère modal au prétérit du subjonctif, en gothique.

Dans les langues germaniques, comme en latin, le subjonctif correspond au potentiel sanscrit et à l'optatif grec. Le prétérit du subjonctif ajoute le caractère modal immédiatement à la racine, comme le font en sanscrit les verbes des deuxième, troisième et septième classes, et comme le font les verbes grecs en  $\mu\iota$ . Il y a même une ressemblance frappante, à la première personne du singulier, entre le jau gothique et le yâm sanscrit  $^2$ : on peut comparer étjau  $^3$  « que je mangeasse  $^n$  avec adyâm « que je mange  $^n$ . Aux autres personnes, le gothique suit l'analogie du moyen sanscrit et grec, en supprimant l'a de ja et en changeant le j en  $^i$  (représenté dans l'écriture gothique par  $^i$ ). On peut comparer le gothique  $^i$ 0 et le latin  $^i$ 1 evieux haut-allemand  $^i$ 2 avec le sanscrit  $^i$ 3 et le latin  $^i$ 4 et le latin  $^i$ 6 même, le go-

- 1 Struve, De la déclinaison et de la conjugaison latines, p. 61.
- <sup>2</sup> L'd sanscrit s'est abrégé et le m vocalisé en u (\$ 18).
- 3 Il faut faire abstraction du redoublement contenu dans étjau. La racine est at; présent : ita « je mange»; prétérit : étum « nous mangeames» (pour étum, venant de a-atum). Comparez le vieux haut-allemand étumés, qui répond aussi exactement que possible au prétérit redoublé sanscrit éd-i-mé (pour a-adimé). Remarquez que ce verbe germanique prend le redoublement sans subir, comme sétum et les formes analogues, aucune mutilation (\$ 605).
- <sup>4</sup> Adimáḥi, ainsi que adidvám et aditá, ne sont pas employés réellement, le moyen de la racine ঘরু ad étant inusité.

POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF. \$ 676. 325 thique êt-ei-th, en vieux haut-allemand âzît, avec le sanscrit ad-î-dvám et le latin ed-î-tis; à la deuxième personne du singulier, êt-ei-s (= êt-î-s) est presque identique avec le latin ed-î-s. A la troisième personne, le signe personnel étant tombé<sup>1</sup>, la

voyelle qui précède s'est trouvée placée à la fin du mot et s'est abrégée : on a, par conséquent, éti en regard du sanscrit aditá et du latin edit.

\$ 676. Cause de la contraction du caractère modal au prétérit du subjonctif, en gothique.

En rapprochant le gothique êt-ei-ma du sanscrit ad-î-máhi, je ne veux pas dire que le prétérit du subjonctif, en gothique, se rattache au moyen sanscrit. La contraction de ja en ei (prononcez 1) doit être attribuée aux lois phoniques qui régissent la langue gothique. Il est probable que ja s'est d'abord affaibli en ji; c'est ainsi qu'au nominatif singulier nous avons ji-s au lieu de ja-s, lorsque le thème est dissyllabique et que la syllabe précédente est brève (\$ 135). Mais si la voyelle de la syllabe précédente est longue, soit par nature, soit par position, ou si le thème comprend plus de deux syllabes, ja se contracte en ei (prononcez i), et, à la fin du mot, en i bref : nous avons, par exemple, andeis « fin » au lieu de andjis (venant de andjas); accusatif: andi, au lieu de andja. Devant une nasale finale ou devant ns, la syllabe ja est maintenue; ainsi au datif pluriel nous avons andju-m, à l'accusatif andja-ns. C'est pour la même raison que, devant le m (changé en u) de la première personne du singulier, le caractère modal ja s'est maintenu intégralement : on peut donc comparer étjau (pour étjam) « que je mangeasse » avec le datif pluriel andjam; êteis « que tu mangeasses » avec le nominatif et le génitif singuliers andeis; éti « qu'il mangeât » avec l'accusatif andi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 86, 2 b.

\$ 677. L'impératif slave correspond au potentiel sanscrit, à l'optatif grec.
— Impératif des verbes en mi. — Deuxième et troisième personne du singulier.

On a vu qu'en ancien slave il subsiste quelques restes de la deuxième conjugaison principale (conjugaison grecque en µ): ce sont les verbes qui, à la première personne du présent, ont conservé la désinence ML m. A l'impératif, que je crois devoir identifier avec le potentiel sanscrit et zend, avec le subjonctif latin et germanique et avec l'optatif grec1, l'exposant de la relation modale se joint, dans les mêmes verbes, immédiatement à la racine. Mais le caractère modal n'a gardé du yá sanscrit que la semi-voyelle, et comme à la seconde personne du singulier le s de yas devait nécessairement disparaître (\$ 92"), nous avons иждь jajdt 2 «mange» en regard du sanscrit adyds «que tu manges » et du latin edîs, EtMAL vêşdî 3 «sache » en regard du sanscrit vidyas, et даждь dasdt a «donne» en regard du grec Si-Solns et du sanscrit dadyås 5. Les formes slaves en question servent aussi pour la troisième personne : en effet, par suite de la suppression des anciennes consonnes finales, यास yas et यात yat sont devenus semblables. Au contraire, en grec, Sidoins, qui a conservé son s, se distingue par là de Sidoin, dont la consonne finale a disparu.

\$ 678. Pluriel de l'impératif des verbes précédents.

A la première personne du pluriel, мждими jaśdimu, въждими vêśdimu, даждими daśdimu s'accordent avec आवास adyáma, edimus;

- ¹ Cette identification est admise par Miklosich, dans la deuxième édition de sa Théorie des formes de l'ancien slave, \$ 107.
  - <sup>2</sup> Par euphonie pour jadj (\$ 92 <sup>1</sup>).
  - 3 Pour védj.
  - A Pour dadj.
  - Comme le slave, le sanscrit a perdu ici la voyelle radicale.

327

Personne du pluriel, ΜΑΛΝΤΕ jașdite, ΕΒΗΛΝΤΕ vêjdite, ΔΑΜΑΝΤΕ dașdite s'accordent avec τη adyêta, editis; Personne plurielle de ce mode s'est perdue en slave: dans les dialectes vivants, on la remplace par la personne correspondante du présent de l'indicatif, qu'on fait précéder d'une particule.

#### \$ 679. L'impératif lithuanien.

L'impératif lithuanien appartient également, quant à son origine, au mode en question : tous les verbes sans exception prennent un i, lequel correspond à la voyelle slave L I, u i, dont il vient d'être traité, à l'i des optatifs grecs, à l'i latin dans sim, edim, velim, duim, au yâ ou à l't sanscrit et zend. Mais ce qui donne à l'impératif lithuanien un aspect à part, et ce qui d'abord empêche d'apercevoir la parenté que nous venons de signaler, c'est que l'i est toujours précédé d'un  $k^2$ , à moins que la racine ne soit elle-même terminée par un k. Comme à la seconde personne, où l'i devait se trouver à la fin du mot, on supprime ordinairement cette voyelle, et comme le k se présente à toutes les personnes de l'impératif, excepté à la troisième<sup>3</sup>, on pourrait aisément être tenté de regarder le k comme le véritable suffixe de l'impératif, et de méconnaître la parenté qui relie le mode lithuanien aux formes correspondantes des autres langues de la famille. La racine bū «être», par exemple, fait bûki ou

Dans la première édition de cet ouvrage (\$ 678), j'ai dit, en me fondant sur les écrits de Dobrowski et de Kopitar, que l'ancien slave remplaçait la troisième personne du pluriel par la deuxième; mais cette assertion était inexacte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'ancienne langue présente encore quelques formes sans k (Schleicher, Grammaire lithuanienne, \$ 108). On a, par exemple, dōdi ou dudi, dont l'i correspond au yd du sanscrit dadyās et au in du grec didoins. Dans at-leid «pardonne» et ne-wed «no conduis pas», l'i a été supprimé : du reste, on trouve aussi ne wedi.

<sup>3</sup> Nous reviendrons sur ce point ci-après.

būk «sois», búkite «soyez», búkime «soyons», búkiwa «soyons tous deux», búkita «soyez tous deux». De même on a dűki ou důk «donne», dűkite «donnez», etc.

La plupart du temps, le k se trouve entre deux voyelles. En effet, ou bien c'est, comme dans les exemples précédents, la racine qui se termine par une voyelle, ou bien, comme dans les trois dernières conjugaisons de Mielcke, c'est la caractéristique (\$ 506). Quant au verbe sukù «je tourne», qui sert de modèle, chez Mielcke, pour les verbes de la première conjugaison, il ne prend pas le k en question parce que sa racine finit par un k. En conséquence, la grammaire de Mielcke ne nous offre aucun exemple où nous puissions voir le k de l'impératif se combinant avec une consonne. Cependant Ruhig nous donne, pour le verbe laupsinu «je loue», l'impératif laupsink' (pour laupsinki). D'après la règle posée par Mielcke¹, suivant laquelle le k doit prendre la place du suffixe de l'infinitif, le verbe ras-ti «trouver» (par euphonie pour rad-ti) suppose un impératif comme ras-k' ou ras-ki.

\$ 680. Le k de l'impératif lithuanien provient du verbe suostantif. — Comparaison avec le précatif sanscrit. — Formes correspondant à l'optatif aoriste grec (δοίην, Θείην), en zend, en arménien, dans le dialecte védique, en ombrien et en osque.

Quelle est l'origine de ce k qui est particulier à l'impératif lithuanien? Il est très-probable que c'est l'altération d'un ancien s, lequel appartient au verbe substantif. Conséquemment dűki « donne » est doublement parent avec l'ancien slave dachǔ « je donnai », avec le grec ἔδωκα, δέδωκα<sup>2</sup>, ainsi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Éléments de grammaire lithuanienne, p. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyes \$ 568. Comme exemple d'un k lithuanien correspondant à une sifflante primitive, nous citerons encore juka «soupe» == sanscrit yúsá (même sens), latin jús, júr-is (pour jús-is), slovène juha, ancien slave jucha. Il y a donc le même rap-

Le même rapport qui existe entre le futur zend dâqyêiti et le futur sanscrit dâsyáti, se retrouve, en ce qui concerne le remplacement de la sifflante primitive par une gutturale, entre le lithuanien dűki et le précatif moyen sanscrit dâstit « qu'il donne ». Au duel, le lithuanien dűkiwa s'accorde avec le sanscrit dâstitáļi, et au pluriel dűkime avec dâstmáḥi.

Le précatif sanscrit, dont nous avons rapproché le futur arménien (\$183<sup>b</sup>, 2), n'est pas autre chose en réalité qu'une modification du potentiel : entre le précatif et le potentiel le rapport est à peu près le même qu'en grec entre l'aoriste et le présent de l'optatif; en d'autres termes, les caractéristiques des classes sont supprimées. Comparez le sanscrit déyd's, déyd't (pour dâyd's, dâyd't)<sup>2</sup>, le zend dâydo, dâydd, avec le grec doins, doin. A toutes les autres personnes, le sanscrit ajoute un s, c'est-à-dire le verbe substantif, à l'exposant modal yd: de cette façon, déyd'sam « que je donnasse » ressemble à la troisième personne du pluriel, en grec, doinoas.

C'est seulement après la séparation des idiomes que le verbe substantif a pénétré dans les formes en question : le zend, qui de toutes les langues indo-européennes tient au sanscrit par le lien le plus intime, ne prend pas le verbe substantif; nous avons, par exemple, au pluriel, seus dégâma, sointe, doîtes, doîtes, doîtes, doîtes, doîtes, doîtes, doîtes, le sanscrit fait dégâsma, dégâsta, dégâsus. L'armé-

port entre le lithuanien juka et le slave jucha qu'entre düki «donne» et ΑΔΧΣ dachŭ «je donnai».

47

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je ne connais pas d'exemple de cette forme zende; mais je crois pouvoir la supposer d'après l'analogie de la forme usdáquamnanam (\$ 669).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans la plupart des racines sanscrites, un *d* primitif se change en *d* au précatif actif; mais il n'en est pas de même en zend.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez Burnouf, Yaçna, notes, p. 150 et suiv.

nien, dans les formes correspondantes de son futur, s'abstient également du verbe substantif: il fait à la première personne du pluriel tażumą, à la troisième tażen (= zend dâyâma, dâyamn).

A la première personne du singulier, je trouve en zend la forme (avec suppression de la voyelle radicale, pour dâyann) dans un passage où la signification « donner » convient aussi bien que « poser, placer » <sup>2</sup>. Si cette forme appartient à la racine dâ « donner », elle s'accorde avec le grec Solnv et, abstraction faite du verbe auxiliaire, avec le sanscrit déyâsam; si, au contraire, c'est la racine dâ = sanscrit un dâ « poser, placer », il faudra rapprocher le grec Selnv et le sanscrit un dêyâsam.

Même en sanscrit, dans le dialecte védique, le verbe auxiliaire peut être laissé de côté: c'est du moins ce qui ressort pour moi de la forme bûyâma « que nous fussions ». En l'absence d'un présent bûmi, bûsi, etc. j'aime mieux voir dans bûyâma un précatif, c'est-à-dire un optatif aoriste de la cinquième formation (\$ 573), qu'un potentiel, c'est-à-dire un optatif présent. Pour la même raison, je reconnais dans le védique bûtu « qu'il soit » un impératif aoriste de la cinquième formation, et non un impératif présent appartenant à la seconde classe de conjugaison.

Avec la troisième personne du singulier bûyát, en zend buyád, s'accorde parfaitement l'ombrien fuia «qu'il soit »<sup>3</sup>. L'osque fuid (même sens) à a conservé le signe personnel qui a disparu en ombrien; mais il a perdu l'à de l'expression modale (en sanscrit yà). Au contraire, dans l'osque stai-ed «qu'il soit debout»,

Voyez \$ 1833, a.

Vendidad-Sådé, p. 354; Westergaard, p. 79: kaid aidi drugem dyanin sastayó «comment livrerai-je à l'homme pur la Drug dans les mains?». Anquetil traduit: «Comment, moi pur, mettrai-je la main sur le Daroudj?». Spiegel traduit (Avesta, II, p. 148): «Comment par la pureté dois-je obtenir les Drujs en mon pouvoir?».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est aussi l'explication d'Aufrecht et de Kirchhoff (Monuments de la langue ombrienne, p. 141).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mommsen, Études osques, p. 63.

POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONGTIF. \$ 681-682. 331 is voyelle de l'exposant modal est restée sous la forme d'un e: rapprochez, en grec, l'optatif aoriste  $\sigma / \alpha l \eta(\tau)$ , ainsi que le zend  $st \hat{a} - y \hat{a} - \hat{d}^{\perp}$  et le sanscrit  $s \hat{l} \hat{e} - y \hat{a} - t$  (pour  $s \hat{l} \hat{a} - y \hat{a} - t$ ).

#### \$ 681. Le précatif moyen, en sanscrit.

Au précatif moyen, le sanscrit confie au verbe substantif l'expression de la relation modale, de même qu'au futur actif et moyen c'est le verbe substantif qui est chargé de marquer la relation temporelle. La forme  $d\hat{a}$ -si-y-d² « que je donne » renferme le précatif ou le potentiel aoriste de la racine as³, comme  $d\hat{a}$ -syâmi « je donnerai » contient le futur de la même racine. Rapprochez de dâst le lithuanien  $d\tilde{u}$ -ki « donne » (sans désinence personnelle), où la sifflante s'est durcie en k (\$ 680). Ce changement de s en k est la seule chose qui distingue l'impératif et le futur lithuaniens; comparez, par exemple,  $d\tilde{u}$ -kite « donnez » avec  $d\tilde{u}$ -site « vous donnerez ».

# \$ 682. Comparaison de l'impératif lithuanien et lette avec le précatif et le potentiel sanscrits.

Il y a encore un fait qui prouve, selon moi, que l'impératif lithuanien se rattache au précatif sanscrit et non au potentiel : c'est que les verbes correspondant à la première classe sanscrite n'ont pas la voyelle caractéristique qui devrait s'insérer entre la racine et la désinence personnelle. A côté du présent wéź-a-me « nous transportons », wéź-a-te « vous transportez », nous aurions

- <sup>1</sup> Il ne reste pas d'exemple de cette forme que je restitue par conjecture.
- Le y est une insertion euphonique; l'a (pour ma) est la désinence.
- <sup>3</sup> En réalité, le précatif moyen n'est pas autre chose qu'un potentiel aoriste moyen. Il suit la première ou la troisième formation de l'aoriste : ainsi kéipsiyá vient de ákéipsi et bôd-i-téyá de ábôdiói. Le précatif actif est un potentiel aoriste de la cinquième formation : ainsi dé-yă-t (pour dâyât) vient de ádd-t, comme doin de édo. Il est vrai que pour le plus grand nombre des verbes cette formation de l'indicatif aoriste ne s'est pas conservée.

eu très-probablement le potentiel wét-ai-me, wét-ai-te = gothique vig-ai-ma, vig-ai-th, grec έχ-οι-μεν, έχ-οι-τε, sanscrit váḥ-è-ma, vúḥ-è-ta (pour váḥ-ai-ma, váh-ai-ta). Or, on a wés-ki-me, wés-ki-te, formes qui, comme nous avons essayé de le montrer, répondent, si l'on fait abstraction des désinences moyennes, à vak-st-maḥi, vak-st-dvám.

En lette, c'est le potentiel et non le précatif qui a prêté sa forme à l'impératif; en regard du présent darrat « vous faites », nous avons l'impératif darrait « faites », littéralement « que vous fassiez ». Le rapport entre ces deux formes est le même qu'entre l'indicatif gothique lis-a-ts « vous lisez tous deux » et le subjonctif lis-ai-ts « que vous lisiez tous deux » 1. A la deuxième personne du pluriel, nous avons toujours en lette ai ou ee (= grec oi) en regard de l'a de l'indicatif². Ainsi le lette et le lithuanien se complètent à l'impératif: l'un nous a conservé le potentiel sanscrit ou optatif présent, l'autre le précatif sanscrit ou optatif aoriste; il faut remarquer en outre que c'est le moyen du précatif qui nous est resté, c'est-à-dire une forme qui manque dans tous les autres idiomes de l'Europe 3.

- <sup>1</sup> Nous mettons ici le duel gothique de préférence au pluriel, parce que le duel a conservé la voyelle a, qui au pluriel de l'indicatif (lisith) s'est changée en i.
- Il est vrai qu'on trouve aussi quelquesois les formes en ait ou est à l'indicatif; mais la forme en at est la plus usitée et la seule juste. Au contraire, à l'impératif, on a toujours est ou ait. Il est difficile de se faire une idée exacte, d'après la description de Rosenberger (Théorie des formes de la langue lette), de la façon dont se prononce la diphthongue lette es; mais il nous suffit de savoir qu'au point de vue étymologique, elle est une variété de la diphthongue ai, et qu'elle répond comme celleci au sanscrit ए  $\delta$  (= a + i). On a, par exemple, deces «dieu» = देवस dévé-s, de la racine दिव die «briller»; est «il va» = एति éti, de la racine  $\delta$  i; smee-t «rire», en sanscrit कि smi «rire», et, avec le gouna, कि
- <sup>3</sup> Le grec n'a que le précatif actif : ainsi doincar, comme nous l'avons déjà dit, répond au sanscrit dégăsus (pour dhydsant) et doier au zend heume dhyain.

# \$ 683. Restes conservés en lithuanien du potentiel de la seconde conjugaison principale.

En lette, la deuxième personne du singulier de l'impératif est toujours identique avec la personne correspondante de l'indicatif: il n'est donc pas nécessaire de nous y arrêter. De même, en lithuanien, ce qu'on appelle ordinairement la troisième personne de l'impératif n'est pas autre chose que la troisième personne de l'indicatif présent: elle se fait précéder de la conjonction te, en sorte qu'elle doit plutôt être considérée, quant au sens, comme un subjonctif que comme un impératif.

Mais il y a en lithuanien un certain nombre de verbes dits irréguliers, qui ont une forme spéciale pour l'impératif, laquelle correspond de la façon la plus évidente au potentiel de la seconde conjugaison principale en sanscrit, et à l'optatif présent de la conjugaison grecque en  $\mu\iota$ . Le caractère personnel est tombé, comme il tombe régulièrement à tous les temps de l'indicatif. On a, par conséquent,  $ie = \operatorname{grec} \iota n$ , latin iet (dans siet), sanscrit  $y\hat{a}t$ , zend  $y\hat{a}d$ . On peut comparer notamment ésie avec le grec sin (pour soin), l'ancien latin siet et le sanscrit  $sy\hat{a}t$ ; la forme lithuanienne l'emporte en fidélité sur le latin et le sanscrit, en ce qu'elle a conservé la voye le radicale l, et sur le grec sin en ce qu'elle a gardé aussi la consonne de la racine.

# \$ 684. Comparaison des formes lithuaniennes comme d'idie "qu'il donne" et comme d'iki "donne!".

Le lithuanien dűdje «qu'il donne» répond au grec Sisoin, au sanscrit dadyât et au zend daidyâd. Comme le sanscrit et le zend, le lithuanien a perdu la voyelle radicale : dű-die est pour dûdûje, comme da-dyât est pour dadâyât et dai-dyâd pour da-dâyâd.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De même au présent ésme, rapproché du sanscrit s-mas et du latin sumus.

Le rapport entre dudie et les autres personnes non réduplicatives de l'impératif, telles que duki, dukime, est exactement le même qu'en sanscrit et en zend le rapport entre le potentiel et le précatif, ou en grec le rapport entre le présent et l'aoriste de l'optatif : ce que द्वात dadyât est à देवात dê-yât (pour dâyât, au moyen dá-stitá), ce que pussas daidyad est à pussus dayad, ou ce que didoin est à doin, le lithuanien dudie « qu'il donne » l'est à duki « donne ». Preuve nouvelle et très-claire que l'impératif lithuanien, à la troisième personne des verbes dits irréguliers, se rattache au potentiel ou optatif présent, tandis qu'à toutes les autres personnes il représente le précatif ou optatif aoriste, et que le k de duki est identique avec le x de ésona et le s du sanscrit dâsiyá. Il ne sera pas inutile de rappeler ici la division des temps et des modes sanscrits en formes spéciales et générales : ces dernières, auxquelles appartient le précatif, ainsi que l'aoriste grec, suppriment les caractéristiques des classes 1. Or, dans dádâmi, δίδωμι, dűdu, la caractéristique consiste dans le redoublement : conséquemment la syllabe réduplicative manque dans dê-yasam, dâ-sîya, Solny, dûki pour la même raison qu'au futur dâ-syâmi, δώ-σω, dű-siu. Conformément à ce principe, la racine lithuanienne bū « esse » (= sanscrit  $b\hat{u}$ ) fait au pluriel du futur  $b\hat{u}$ -si-me, et à celui de l'impératif, bú-ki-me.

# \$ 685. Le subjonctif lithuanien et lette.

Outre l'impératif, le lithuanien nous offre encore un autre mode que nous devons rapprocher du précatif sanscrit : c'est le mode que Ruhig et Mielcke appellent subjonctif et Kurschat optatif. Il n'a d'autre temps que l'imparfait.

Voici le tableau complet du mode en question : nous prenons

<sup>1</sup> Voyex \$ 109\*.

# POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF. \$ 685. 335 pour exemple la racine du «donner», et nous mettons en regard les formes correspondantes du lette, attendu que cet idiome nous est ici nécessaire pour l'intelligence du lithuanien.

| SINGULIER. |                | PLURIEL.  |               | DUEL.         |
|------------|----------------|-----------|---------------|---------------|
|            |                |           |               |               |
| dűcïau     | es dohtu       | dűtumbime | mehs dohtum   | dűtumbiwa     |
| dűtumbei   | tu dohtu       | dűtumbite | juhs dohtut   | dűtumbita     |
| dűtu       | wińsch i doktu | dütu      | wińńi 2 doktu | dűt <b>u.</b> |

La troisième personne du singulier sert également pour le pluriel, comme il arrive toujours en lithuanien et en lette; dans ce dernier dialecte elle s'emploie aussi pour le duel. Si nous nous bornions à l'examen de la troisième personne, nous serions amenés à rapprocher dutu, dohtu de l'impératif sanscrit dádâtu « qu'il donnen; on pourrait dire alors que c'est par une sorte d'abus que le lette dohtu a pénétré aussi dans la seconde et dans la première personne : c'est ainsi qu'en gothique la troisième personne du pluriel du présent passif sert aussi pour les deux autres personnes (\$ 466). Mais je ne regarde pas le tu en question comme une désinence personnelle : je l'identifie avec le tum des autres personnes, et j'explique dutu comme une forme mutilée pour dutumbi. Cette opinion me paratt d'autant plus vraisemblable qu'à la première personne du pluriel on peut dire à volonté dûtum ou dûtumbime 3 : dans cette dernière forme, le second m est le caractère de la première personne; quant au premier m, il n'a rien de commun avec la désinence personnelle. En lette, on supprime tout à la fois la syllabe bi et le m qui précède : le tu qui reste se combine au pluriel avec le signe personnel. Quant

<sup>1</sup> Féminin wińńa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Féminin winhas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Mielcke, Éléments de grammaire lithuanienne, p. 143 b.

au singulier, lequel perd toujours en lette les consonnes des désinences, il reste sans complément aucun : es dohtu, tu dohtu, wińsch dohtu.

Ces faits nous conduisent à soupçonner qu'en lithuanien, à la première personne du singulier, la forme duciau et les formes analogues ont éprouvé une forte mutilation: je ne doute pas que duciau ne soit pour dutumbiau, dont la syllabe umb a été supprimée. Le t s'étant trouvé en contact avec l'i suivi lui-même d'une voyelle, il s'est changé en c (\$ 92 h). La mutilation de dutumbiau en duciau (pour dutiau) n'est pas plus forte que celle de dutu(mbi) me en dutum, pour dutume. Dans les deux cas, trois lettres ont été omises: une fois, mb précédé d'une voyelle, l'autre fois mb suivi d'une voyelle.

\$ 686. Comparaison du subjonctif lithuanien avec le futur latin.

Dans le bi du subjonctif lithuanien, je reconnais l'exposant de la relation modale. Nous retrouvons la même syllabe au futur latin de la première et de la deuxième conjugaison. Comparez da-bimus avec dütum-bime, da-bitis avec dütum-bite, dabis avec dütum-bei (pour dûtum-bi-i), dabo (pour dabio) avec la forme supposée plus haut dû-tum-biau, et dabit avec la forme également supposée dûtum-bi (mutilée en dütu). Cette rencontre entre le subjonctif lithuanien et le futur latin n'est pas purement fortuite : sans sortir du latin, nous voyons par les futurs comme legés, leget, legémus, legétis, qui ont la même forme que les subjonctifs de la première conjugaison, l'affinité qui existe entre le futur et le subjonctif.

\$ 687. Explication des subjonctifs lithuaniens comme dütumbes "que tu donnes".

L'i du lithuanien bi correspond sans aucun doute au caractère modal sanscrit et zend ya, qui, joint à la racine bû «être»,

337

donne la troisième personne du précatif म्यान bûyât, en zend pusson buyâd. Le lithuanien a renoncé à l'ū de sa racine bū, soit à cause de la surcharge causée par la composition, soit parce que l'ū, qui partout ailleurs est suivi d'une consonne, se trouverait ici devant une voyelle. Quant à la syllable yâ, elle est assez bien conservée à la première personne du singulier ia-u; mais à toutes les autres personnes elle s'est contractée en i. Comparez biau (pour biam, \$ 436, 1) avec le zend cason buyann¹ (venant de buyâm); et, d'autre part, bime, bite (venant de bujame, bujate) avec uçuson buyâma, upuson buyata.

Il reste à expliquer la première partie du composé lithuanien dătum-bei, etc. J'y vois une forme correspondant à l'infinitif sanscrit (दातुम् ditum) et à l'accusatif du supin latin (datum). Hors de composition, le supin lithuanien se termine en tu. Quant à la lettre m, qui est le signe de l'accusatif, elle a pu se conserver ici sous sa forme primitive, grâce au verbe auxiliaire qui suivait, et qui commence par une labiale. On a vu (§ 149) qu'ordinairement le m de l'accusatif devient n en lithuanien.

\$ 688. Le potentiel dans la première conjugaison principale, en sanscrit.
 — Optatif des verbes grecs en ω.

En sanscrit, la première conjugaison principale supprime au potentiel l'à de l'exposant modal yà: cette suppression a lieu à l'actif comme au moyen. Le y, vocalisé en i, se réunit à la caractéristique a qui précède, ce qui nous donne la diphthongue ai, que le sanscrit a contractée en é; exemple: Act bárês « que tu portes », pour bar-a-yâs; nous avons de même en grec Pépois pour Pepoins (Pep-o-in-s). D'autres idiomes nous présentent, comme le sanscrit, la diphthongue ai contractée en é; mais cette contraction est si naturelle que plusieurs langues de la famille

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je ne connais pas d'exemple de cette forme, que je restitue par conjecture.

ont fort bien pu se rencontrer en l'opérant d'une manière indépendante. Le grec, au contraire, nous présente toujours la diphthongue sanscrite é sous la forme as, se ou oe. A l'optatif, c'est oe: l'o représente la voyelle caractéristique 1, l'e l'exposant modal.

La voyelle η, que nous avons dans l'exposant complet ιη, est supprimée en grec comme l'à de yà est supprimé en sanscrit. On a donc Φέρ-οι-ς, Φέρ-οι-(τ) en regard de bár-ê-s, bár-ê-t; Φέρ-οι-τον, Φερ-οί-την en regard de bár-ê-tam, bár-ê-tâm; Φέρ-οι-μεν, Φέρ-οι-τε en regard de bár-ê-ma, bár-ê-ta.

REMARQUE. — Pourquoi la caractéristique modale yû s'est-elle affaiblie en i? — Ce qui a dû favoriser la suppression de l'û, au potentiel sanscrit, c'est la facilité avec laquelle le y, vocalisé en i, se combine avec un a précédent. Ajoutez le besoin d'alléger des formes qui, par la présence de l'exposant modal complet, auraient souvent trois ou quatre syllabes : ainsi bödls «que tu saches» est pour bôd-a-yûs; kûmûyês «que tu aimes» est pour kûm-aya-yûs.

Dans la deuxième conjugaison principale, la syllabe modale yû ne se combine avec un û radical² que si le thème verbal est monosyllabique; exemple : bû-yűm «que je brille». Les racines de la troisième classe, devenues polysyllabiques à cause du redoublement, s'allégent en supprimant l'û; exemple : dad-yűm «que je donne» (pour dadû-yûm), ģaḥ-yűm «que je quitte» (pour ģaḥā-yām)³. La neuvième classe affaiblit sa caractéristique nû en nî comme devant les désinences personnelles pesantes (\$ 485); on a donc yu-nî-yűm «que je lie» (pour yu-nâ-yâm). De cette façon, on évite absolument la combinaison de l'exposant complet yû avec un a ou un û, dans les thèmes verbaux polysyllabiques. Au contraire, les racines qui s'adjoignent nu ou u n'affaiblissent ni le thème, ni le caractère modal : iei, en effet, l'û de yû ne peut se perdre, car l'i ne saurait se réunir en diphthongue avec un u précédent; quant à la voyelle u de la syllabe caractéristique, elle n'a pas besoin d'être affaiblie, puisqu'elle est déjà par elle-

¹ C'est l'o de  $\varphi \epsilon \rho - o - \mu \epsilon \nu$ . Mais à l'indicatif, cet o ne se trouve que devant les na-sales; devant les autres consonnes nous avons  $\epsilon$  ( $\varphi \epsilon \rho - \epsilon - \tau \epsilon$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il n'existe pas de racine finissant par un a bref.

Comparez § 482.

même l'une des voyelles les plus légères. Conséquemment, nous avons des formes comme *ap-nu-yām* «que j'obtienne». En grec, on aurait dû avoir, comme forme correspondante; des optatifs tels que δεικυνίην; mais le grec, probablement à cause de la difficulté de la prononciation, a modelé ces optatifs sur ceux de la conjugaison en ω. Le petit nombre de formes qui sont restées fidèles à l'ancienne conjugaison suppriment l's et, par compensation, allongent l'υ; exemple: ἐπιδεικυνίμην, pour ἐπιδεικυνίμην.

\$ 689. La première personne οιμι, en grec. — La première personne éyam, en sanscrit.

Nous avons déjà fait observer (\$ 430) que la première personne du singulier οιμι est une forme inorganique et que τυπλοίμην suppose un actif τύπλοιν. Nous ne chercherons pas à savoir si les formes en οίην, οίης, dans la conjugaison des verbes contractes, sont des restes d'une période plus ancienne de la langue, en sorte qu'elles surpasseraient en fidélité le sanscrit bár-t-s (pour bar-a-yás), ou si, ce qui me paraît plus vraisemblable, elles ont été refaites sur le modèle de la conjugaison en μι.

Entre la diphthongue  $\ell$  et les désinences personnelles commençant par une voyelle, le sanscrit insère un y euphonique (\$ 43); exemple :  $bdr\ell-y-am$ , en regard du grec  $\varphi\ell\rho \iota \iota \iota \iota$  (pour  $\varphi\ell\rho \iota \iota \iota \iota$ ). La même insertion a lieu, dans la deuxième conjugaison principale, après l' $\ell$  qui est la contraction de l'exposant modal ya.

La désinence am est pour  $m^2$ : sans l'insertion de cet a, la lettre euphonique y n'eût pas été nécessaire et nous aurions eu, au lieu de báréyam, une forme bárém.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La forme τρέφοιν, attribuée à Euripide, est citée dans l'Etymologicum magnum (s. v.):

Αφρων αν είην εί τρέφοιν τὰ τῶν πέλας. — Ττ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 437, remarque.

\$ 690. Le subjonctif des verbes latins en âre.

Au subjonctif de la première conjugaison latine, nous trouvons, comme en sanscrit, un ê. Cet ê représente la diphthongue qui provient de la contraction de la syllabe caractéristique avec la voyelle modale i; mais en latin l'é s'abrége devant un m ou un t final. On a donc: amem, amet, en regard de ames, amemus, ametis. Peut-être n'aurait-on jamais reconnu, sans le secours du sanscrit, la parenté de ces subjonctifs avec les optatifs comme Pépoises (Pépoise), Pépoise, Pépoise, Pépoise.

Si l'on compare amés, amet, amémus, amétis avec les formes sanscrites à signification identique kâmáyês, kâmáyêt, kâmáyêma, kâmáyêta, on sera conduit à admettre que c'est le dernier a de la caractéristique qua qui s'est contracté avec l'i modal. C'est donc des formes comme τιμάοις, Φιλέοις, δηλόοις qu'il faut rapprocher le latin amés. Le premier a de la caractéristique a été supprimé. Dans les formes archaïques 'verberit, temperint', le second a manque également, de sorte qu'il reste seulement l'élément modal. Ces formes peuvent s'expliquer de deux manières : ou bien elles doivent leur naissance au sentiment qu'un i se trouvait renfermé dans l'e de verberet, temperet, ou bien elles ont été créées à l'imitation de sit, velit, edit (\$ 674). Au contraire, les subjonctifs duim, perduim sont réguliers, car le verbe do est conjugué comme les verbes sanscrits de la deuxième conjugaison principale ou comme les verbes grecs de la conjugaison en  $\mu u$ : l'i de duim, perduim correspond donc au y du sanscrit dad-yam ou à l'i du grec διδοίην. L'affaiblissement de l'a en u, dans duim,

<sup>1</sup> Nous avons expliqué (\$ 109°, 6) l'd du latin amd-re par la contraction des deux a de अय aya, après élimination de la semi-voyelle. Conséquemment, amás, amámus, amátis ont la même formation que kâm-á(y)a-si, kâm-á(y)d-mas, kâm-á(y)a-ia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Struve, De la déclinaison et de la conjugaison latines, p. 146.

POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF. \$ 691-692. 341 vient peut-être de ce que le groupe ui est plus fréquent en latin que aī.

\$ 691. Subjonctif des verbes latins en êre.

Le subjonctif latin moneâs, moneâmus n'a rien laissé perdre des éléments renfermés dans le thème causatif sanscrit mân-áya «faire penser». Le ay sanscrit est devenu en latin un é, lequel s'est abrégé devant la voyelle suivante. Si l'expression modale i a disparu, en compensation l'a précédent s'est allongé, de même qu'à l'optatif grec nous avons v au lieu de vi. Moneâs est donc pour moneais comme επιδεικνύμην est pour επιδεικνυίμην, comme δαίνντο, πηγνύτο sont pour δαινυΐτο, πηγνύτο. Il en est, au contraire, de carint² (au lieu de careânt, venant de careaînt) comme de verberit, temperint (\$ 6 90).

\$ 692. Subjonctif des verbes latins en ire. — Le futur latin en am est un ancien subjonctif.

Entre audis et audis (pour audiais) le rapport est le même qu'entre monés et mones s'.

Le futur de la troisième et de la quatrième conjugaison n'est pas autre chose qu'un subjonctif<sup>4</sup>. Il a conservé l'élément modal i : cet i, en se contractant avec l'a caractéristique de la classe, a donné un é à toutes les personnes, excepté à la première du singulier. On a donc legés, legémus, legétis, legent, audiés, audiémus, audiétis, audiênt; mais la première personne fait legam, audiam, au lieu de legem, audiem. Quintilien rapporte que Caton

<sup>1</sup> Voyez \$ 109 , 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Struve, De la déclinaison et de la conjugaison latines, p. 146.

<sup>3</sup> Voyez 5 109\*, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce fait, qui a été admis depuis par Struve, a été indiqué par moi pour la première fois dans mon Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 98.

le censeur écrivait dicem, faciem 1, et il est probable que la quatrième conjugaison avait également des formes comme audiem.

Dans la troisième et la quatrième conjugaison latine, le sutur et le subjonctif sont donc les représentants d'une seule et même sorme primitive. Au subjonctis, l'i de la diphthongue ai est rentré dans l'a précédent qui s'est allongé; au sutur, l'i s'est contracté avec l'a précédent, qui s'est changé en é. En se scindant, la sorme primitive a laissé une partie de sa signification à chacune des deux sormes qui en sont issues. De pareils faits ne sont pas rares dans l'histoire des langues : c'est ainsi que datéri et datèrés se rapportent tous deux au sanscrit dâtéras, lequel réunit en lui les significations des deux sormes latines.

L'emploi du subjonctif dans le sens du futur rappelle ce qui se passe dans les langues germaniques, où le futur est exprimé par des auxiliaires signifiant, les uns, « devoir », et les autres, « vouloir ». Nous avons vu aussi que le zend emploie quelquefois l'impératif dans le sens du futur 2. Il y avait d'ailleurs, dès les temps les plus anciens, une véritable affinité entre l'expression du futur et celle des relations qu'indique le subjonctif latin : en sanscrit, c'est ye qui marque le futur et yé le potentiel.

## \$ 693. Le fatur des verbes latins en ére.

Arrêtons-nous un peu plus longtemps au futur et au subjonctif de la troisième conjugaison latine, quoique l'essentiel ressorte dejà de ce qui a été dit au sujet de la deuxième et de la quatrième conjugaison. Des mon premier ouvrage, j'avais reconnu la parente des futurs comme relats, seldants avec les potentiels sanserits comme relats, seldant et avec les subjonctifs latins comme amb, endeux. Mais dans la première conjugaison, l'é avait une raison d'être qu'il n'était pas difficile d'apercevoir, car

<sup>·</sup> Compare Street, p. 147.

<sup>\*</sup> Trains 5 min.

il provenait évidemment de la fusion de l'é avec l'i du caractère modal: au contraire, l'é de vehés, vehêmus paraissait inexplicable, à moins qu'on ne regardat ces formes comme transplantées de la troisième dans la première conjugaison. Aujourd'hui que nous avons reconnu dans l'i de la troisième conjugaison le représentant d'un ancien a 1, vehês, vehêmus s'expliqueront tout autrement. Leur é contient l'ancienne caractéristique a, qui dans veh-i-mus, veh-i-tis s'est affaiblie en i : l'a s'est maintenu sous sa vraie forme au futur et au subjonctif, grâce à la diphthongue où il se trouvait englobé. C'est ainsi qu'un mot s'est quelquesois mieux conservé en composition qu'à l'état isolé<sup>2</sup>. Avant qu'à l'indicatif les formes veh-ä-s, veh-ä-mus eussent dégénéré en veh-i-s, veh-i-mus, on en avait déjà tiré le futur veh-é-s, veh-é-mus et le subjonctif veh-d-s, veh-d-mus: aussi l'altération de la caractéristique à l'indicatif n'a-t-elle pas eu d'influence, au futur et au subjonctif, sur l'a fondu avec l'expression modale 3.

## \$ 694. Le subjonctif présent, en gothique.

Les formes comme vehâs, vehâmus, vehês, vehêmus nous conduisent au gothique, où les douze classes de verbes forts correspondent à la troisième conjugaison latine 4. A la différence du latin, le gothique n'a altéré l'ancien a de l'indicatif en i que devant un s ou un th final : partout ailleurs l'a s'est conservé. Il ne faudrait donc pas dire que bairais « feras », bairai « ferat », bairai « ferat », bairai « ferat », bairai », baira

<sup>1</sup> Voyez \$ 109", 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La gutturale du latin facio s'est maintenue dans le mot français magnifique, au lieu que dans fais, faisons, elle s'est altérée en s; on peut même dire que dans fais elle est complétement sortie de la prononciation.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pai exposé pour la première fois cette théorie dans les Annales de critique scientifique, 1834, p. 97 et suiv. (Voyez Vocalisme, p. 200.) Ag. Benary a adopté la même explication dans sa Phonologie romaine (p. 27 et suiv.); mais il fait venir la voyelle modale i de la racine i «aller» (\$ 670).

<sup>4</sup> Voyez \$ 109, 1 et 2.

raith « feratis » se forment de l'indicatif bairis, bairith, bairith au moyen de l'insertion d'un a; un pareil procédé de dérivation serait tout à fait sans analogie dans la famille des langues indoeuropéennes. Il faut rapporter les subjonctifs en question à une époque où le présent était encore bair-a-s, bair-a-th (comparez le passif bair-a-şa, bair-a-da, \$ 466). A la deuxième personne du duel et à la première du pluriel, bair-ai-ts, bair-ai-ma sont avec l'indicatif bair-a-ts, bair-a-m dans le même rapport que le sanscrit bar-e-tam, bar-e-ma (pour bar-ai-tam, bar-ai-ma) avec bar-a-tas, bar-a-mas. A la troisième personne du pluriel, bairai-na 1 « ferant » est avec bair-a-nd « ferunt » dans le même rapport que le zend bar-ay-ën est avec bar-a-nti (ou bar-ë-nti), ou que le grec Φέρ-οι-εν est avec Φέρ-ο-ντι. A la première personne du duel le rapport entre bair-ai-va et bair-ôs (pour baira-vas, \$ 441) repose sur le même principe que le rapport entre le sanscrit bár-é-va et bár-á-vas<sup>2</sup>. A la première personne du singulier bairau «feram», la voyelle modale i manque; mais l'u est la vocalisation du signe personnel m : il y a donc la même relation entre bairau (pour bairaim) et bairais, bairai, qu'au futur latin entre la première personne feram (pour ferem) et feres, feret (venant de ferais, ferait)3. Le vieux haut-allemand présente la diphthongue ai sous la forme é, mais il abrége cet é quand il est final (\$ 81): il y a donc le même rapport entre bëre (pour

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par métathèse pour bairaian, à moins que le dernier a de bair-ai-na ne soit une addition inorganique. Comparez \$ 149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur l'allongement de l'd, voyez \$ 434.

s En ce qui concerne la suppression de l'i dans bairau, on peut comparer en gothique la troisième conjugaison faible de Grimm. De la caractéristique ai (= sanscrit आ aya, latin é), celle-ci a perdu l'i à toutes les personnes qui ont ou avaient anciennement une nasale, soit finale, soit accompagnée d'une autre consonne : on a donc à la première personne du singulier haba pour habai, en vieux haut-allemand habémés; à la troisième personne du pluriel, haband pour habaind, en vieux haut-allemand habémés. Au contraire, là où ne suivait point de nasale, on a habais, habaith, etc.

POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF. \$ 695-696. 345 bërê) «feram, ferat» et bërês (= sanscrit barês) «feras», bërêmês «feramus», qu'entre le latin amem, amet et amés, amêmus.

## \$ 695. L'impératif borussien.

En borussien, dialecte très-proche parent du lithuanien, nous avons des impératifs comme immais « prends », immaiti « prenez », qui ont avec les formes de l'indicatif imm-a-se « tu prends », imma-ti «il prend», une relation plus facile à comprendre que celle du gothique nim-ai-s « que tu prennes », nim-ai-th qu'il prenne » avec nim-i-s, nim-i-th. D'un autre côté, le lette nous présente des impératifs comme darrait «faites», en regard du présent darrat «vous faites» (\$ 682). Le rapport que nous voyons en borussien entre dais «donne», daiti «donnez» et dase «tu donnes, dati «vous donnez, nous sert à comprendre celui qui existe en latin entre des, détis et das 1, datis : le borussien nous présente encore la diphthongue ai qui en latin s'est contractée en é. Mais le plus souvent l'indicatif borussien a pour voyelle caractéristique un e ou un i, et l'impératif la diphthongue ei; exemples: dereis « vois » = δέρχοις; ideiti « mangez » = έδοιτε, gothique itaith « que vous mangiez ».

Toutefois les deux modes ne sont pas toujours d'accord: ainsi en regard de tickinnaiti « faites » nous trouvons tickinnimai « nous faisons », tandis qu'on s'attendrait à avoir tickinnamai. On trouve aussi à l'impératif borussien un simple i ou un y; exemples: mylis « aime », endiris « regarde ». Ces formes ont perdu la voyelle caractéristique de la classe devant l'expression modale, comme verberit, temperint en latin (690).

\$ 696. Impératif des verbes slaves qui ont perdu la désinence mi.

En ancien slave, dans la conjugaison ordinaire, la deuxième et la troisième personne du singulier de l'impératif n'ont gardé

' Il n'existe pas d'exemple de das avec a bref. — Tr.

que le dernier élément de la diphthongue primitive ai. Conséquemment, comme la consonne finale est tombée (\$ 92°), sesm vesi « transporte, qu'il transporte » correspond au sanscrit vahés, váhét (\$ 433), au latin vehés, vehet et vehás, vehat, au gothique vigais, vigai, au grec éxois, éxoi (\$ 688). Mais au duel et au pluriel, comme la diphthongue était protégée par la désinence personnelle, nous trouvons \* é (pour ai, \$ 92°) en regard de l'é sanscrit, latin et vieux haut-allemand, de l'ai gothique et de l'oi grec; exemples : sesamz vesémü = sanscrit vahéma, latin vehémus, vieux haut-allemand wégémés, gothique vigaima, grec éxoluse; sesame veséte 1 = sanscrit vahéta, latin vehétis, vieux haut-allemand végét, gothique vigaith, grec éxoite; duel : sesama veséta = sanscrit vahétam et vahétam, grec éxoitov et éxoluse, gothique vigaits.

## \$ 697. L'impératif en slovène.

Parmi les autres langues slaves, le slovène mérite une mention spéciale : les verbes qui ont un a pour syllabe caractéristique distinguent leur impératif de leur indicatif présent en plaçant un j (= i) à côté de cet a, de sorte qu'ils ont aj en regard de l'é du potentiel sanscrit, de l'ai du subjonctif gothique, de l'é du subjonctif et du futur latins. Le singulier fait aj aux trois personnes², les consonnes finales qui marquaient la désinence personnelle ayant dû tomber, en vertu d'une loi commune à tous les idiomes slaves (\$ 92°). Nous avons donc : dél-aj « que je travaille, que tu travailles, qu'il travaille » (pour dél-aj-m, dél-aj-s, dél-aj-t³), qu'on peut comparer aux formes gothiques comme bair-ai-s, bair-ai, aux formes sanscrites comme bárés, bárét, aux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la troisième personne du pluriel, qui a disparu en ancien slave, voyez \$ 678.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Soul permi tous les dialectes slaves, le slovène a une première personne du sungulier de l'impératif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'indicatif présent, au contraire, fait dél-a-m (pour dél-a-mi), dél-a-sh (pour dél-a-shi), dél-a (pour dél-a-ti).

formes latines comme amem, ames, ames, vehes, vehet, aux formes grecques comme (Pépoir), Pépoiri, Pépois, Pépoi. Au duel, délaj-va¹ s'accorde parfaitement avec le gothique bairaiva et le sanscrit bárêva; à la deuxième personne du duel, délaj-ta est avec l'indicatif déla-ta dans le même rapport qu'en gothique bairaits que vous portiez tous deux n avec bairats que vous portez n. Au pluriel, délaj-mo est à déla-mo ce que le gothique bairai-ma est à baira-m; à la deuxième personne du pluriel, délaj-te est à déla-te ce que le gothique bairai-th est à la forme primitive baira-th (devenue bair-i-th, \$67), ou ce que le vieux haut-allemand bēr-ê-t (pour ber-ai-t) est à l'indicatif bēr-a-t.

REMARQUE. — D'où il vient que le verbe slave, dans quelques-unes de ses formes, fait la distinction des genres. — A l'indicatif comme au sub-jonctif, le duel du verbe slovène distingue les genres. Il fait, par exemple, dél-a-va «nous travaillons tous deux» et dél-a-va «nous travaillons toutes deux», dél-aj-va «que nous travaillions tous deux» et dél-aj-vé «que nous travaillions toutes deux». De même, on a dél-a-ta «vous travaillez tous deux, elles travaillent toutes deux», dél-aj-ta «que vous travailles toutes deux, qu'ils travaillent tous deux» et dél-aj-té «que vous travaillez toutes deux, qu'elles travaillent toutes deux» et dél-aj-té «que vous travaillez toutes deux, qu'elles travaillent toutes deux».

En ancien slave également, on trouve quelquesois T's té comme désinence séminine et neutre, en regard de ta qui est indisséremment employé pour les trois genres. Cette désinence té vient évidenment du pronom sémininneutre T's té (== sanscrit neutre d'use, huc duo ». Dobrowsky et Kopitar, dont j'ai suivi les écrits avant de pouvoir consulter ceux de Miklosich, présentent aussi à la première personne du duel E's vé comme une désinence exclusivement séminine, tandis que E4 va servirait seulement pour le masculin et le neutre. Cette dernière distinction ne s'est pas trouvée consirmée, à ce qu'il semble, par les textes étudiés par Miklosich. Aussi l'ai-je laissée de côté, dans la présente édition; je pense toutesois que c'est par abus que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A l'indicatif présent, dél-a-va.

<sup>2</sup> Le ta du masculin représente le tam, tam du duel sanscrit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Miklosich, Théorie des formes, 2° édition, p. 87,

Es vé s'est introduit au masculin : le slovène me paraît plus régulier, sous ce rapport, que l'ancien slave, de même qu'il a conservé le m de la première personne du singulier, lequel, en ancien slave, est devenu à (\$ 436, 2).

D'où provient cette distinction des genres, au duel des verbes, dans certains idiomes slaves? Je ne puis que répéter à cet égard ce que j'ai dit dans la première édition (\$ 429): ce n'est point là un reste des temps primitifs de notre famille de langues, mais au contraire une déviation relativement récente de l'usage grammatical. Mais elle est remarquable en ce qu'elle montre combien le sentiment de l'identité grammaticale du verbe et du nom s'est maintenu longtemps. A l'époque où les verbes slaves ont pris les désinences féminines en é (comparez les substantifs comme vidové «les deux veuves» et les pronoms féminins comme Tt té « hæ due»), on sentait encore le rapport intime qui a existé de toute antiquité entre les pronoms employés à l'état indépendant et les pronoms unis à des thèmes verbaux.

## \$ 698. L'a de l'impératif slovène délam représente la caractéristique sanscrite aya.

En rapprochant les formes slovènes comme dél-aj-mo « que nous travaillions » du gothique bair-ai-ma et du sanscrit bár-ê-ma, nous devons toutesois faire une restriction. Il ne faudrait pas identifier l'a de dél-a-m avec la caractéristique a de la première et de la sixième classe sanscrite, ni avec celle des verbes forts en gothique. Dans l'a de dél-a-m comme dans celui du polonais czyt-a-m « je lis » 1, je reconnais le représentant de la caractéristique aya qui appartient à la dixième classe sanscrite. Cet aya se montre à nous sous diverses formes dans les langues slaves, comme en latin et comme dans la conjugaison saible des langues germaniques. Si nous plaçons à côté du slovène dél-a-m et du polonais czyt-a-m les formes russes atanao djeláju, чишаю citáju (pour djel-djo-m, cit-djo-m), nous nous trouvons déjà beaucoup plus près des sormes sanscrites comme cint-dyô-mi « je pense ».

¹ Czyt-ay «lis», czyt-ai-my «que nous lisions». C'est la première conjugaison d'après le classement de Bandtke.

POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF. \$ 699. 349 A la troisième personne du pluriel, le slovène délajo et le polonais czytają sont déjà plus près du sanscrit cint-áya-nti.

> \$ 699. Le potentiel zend. — Pourquoi il présente tantôt la diphthongue ôi, tantôt ai.

Les verbes zends de la première conjugaison principale prennent au potentiel tantôt la diphthongue ôi, comme en grec, tantôt la diphthongue ai (20, \$ 33), comme en gothique. Ainsi barôis répond très-bien, abstraction faite de la longue de l'ô, au grec φέροις, et all barôid à φέροι(τ). Au contraire, au moyen, la troisième personne du singulier baraita s'accorde mieux avec le gothique bairaith 1 qu'avec le grec Oépoito. Je ne connais pas d'exemple de la première, ni de la deuxième personne plurielle de l'actif, dans la première conjugaison principale; mais je ne doute pas qu'elles n'aient été baraina, baraita, et non barôina, barôita?. En effet, je crois avoir reconnu que le zend présère la diphthongue ôi quand la consonne suivante est finale, et la diphthongue ai quand la consonne suivante est encore accompagnée d'une voyelle<sup>5</sup>. C'est pour cela qu'à la troisième personne du singulier le potentiel actif est moyen paroid et le potentiel moyen paraita. Il est vrai que le Vendidad-Sâdé nous présente deux fois la première personne du pluriel moyen war buidyôimaide «videamus » = sanscrit नुध्यमहि búdyêmaḥi « sciamus ». Mais l'étendue de la flexion, dans ce mot que le manuscrit lithographié coupe en deux par un point 4, a pu être cause que bûidyôi a été con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la forme moyenne bairaith, venant de bairaida, et sur deux formations analogues, voyez plus haut, t. I, p. 20, note 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La supposition de l'auteur s'est vérifiée. On a trouvé gasaima, vanaima, hanaima, sravajaima; mais il ne s'est point rencontré de forme en oima. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez les génitifs et les ablatifs en ôis, ôid = sanscrit és, et la particule nôid « ne ... pas n = sanscrit nêt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce mot se trouve deux fois page 45. Une fois le texte donne la leçon fautive

sidéré comme un mot à part. Il faut remarquer, en effet, qu'à la fin des mots la diphthongue si est permise, surtout si elle est précédée d'un y; exemples : July si « lesquels » = sanscrit d'yé, grec of; July se maidysi « in medio » (\$ 196) = and madys; July mot « à moi », July et July instituti « à toi », July hoi « à soi » (à côté de me mé, me té, musé inst, mu hé). De la forme baidysimaide je ne voudrais donc pas conclure à des formes comme bardimaide, encore moins à un actif bardima, car nous n'avons pas le y qui favorise la présence de si, et dans la dernière forme la désinence n'est pas assez étendue pour prendre l'apparence d'un mot à part. C'est pourquoi aussi à la troisième personne du verbe moyen en question, nous avons biidysits, et non biidysita.

\$ 700. Exemples du potentiel dans les verbes zends de la première conjugaison principale.

A la troisième personne du pluriel, l'a de la diphthongue primitive si s'est conservé: mais l'i s'est changé en sa semi-voyelle y. à cause de la voyelle suivante. On a donc gualle barayen en regard du grec cépous, ce qui fait que pour la seule diphthongue grecque et le zend présente tour à tour, dans le même mode, d'ai. po si et song.

Si les exemples de la troisième personne du pluriel sont nombreux, il n'en est pas de même pour la première personne du singulier. Le seul exemple que je connaisse a perdu le signe personnel et se termine en si. C'est le mot néméi qu'on trouve deux lois au commencement du chapitre xuvi du Yaçna: 649 646 dessi brem nomb acum, qu'Inquetil traduit par : « quelle terre

betwich want in Cantre tres building martie. Voyen Barnoul, Études sur la langue et les monte court. p. 1870. Sur la kongenur de Cú, voyen 5-51.

is a vacinitary

<sup>\*</sup> Notes no particus no give des verbes de la presidere del participale.

POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF. \$ 701. 351

Parmi les potentiels zends de la première conjugaison principale, je citerai encore upa-soid « qu'il frappe », de la racine san (= sanscrit [] han); après la suppression de n, la voyelle a est traitée comme si elle était la caractéristique de la première classe.

Mentionnons encore la forme apparofera sterenaita « qu'il répande », qui abrége l'à de la caractéristique nà (neuvième classe); le thème verbal sterena est ensuite traité comme s'il appartenait à l'une des quatre classes de la première conjugaison principale : ainsi, au potentiel, l'a final du thème est supprimé devant la diphthongue modale ai. On peut rapprocher, à cet égard, le latin sternet (\$ 496).

\$ 701. Exemples du potentiel dans les verbes zends de la seconde conjugaison principale.

Dans la seconde conjugaison principale, le potentiel zend est généralement d'accord avec le potentiel sanscrit, excepté à la troisième personne du pluriel, où nous n'avons pas la désinence

- <sup>1</sup> Rapprochez nămôi du sanscrit námas «adoration» (racine nam).
- <sup>2</sup> Spiegel (Avesta, II, p. 152) traduit par : «où dois-je aller priant?». Contrairement à une hypothèse autresois exprimée par moi, j'adopte aujourd'hui la leçon que Westergaard, d'après un seul manuscrit, a introduite dans son texte. Ce savant lit ndmé (au lieu de nôméi). Je traduis donc : «ubi adorationem faciam?», littéralement : «ubi [in] adorationem eam?». Rappelons que les verbes marquant le mouvement preunent souvent aussi en sanscrit le sens de «saire». [Spiegel et Justi admettent la même correction. Mais ils considèrent le premier neméi comme un présent moyer. Comme exemple d'une première personne de potentiel, dans un verbe de la première conjugaison principale, Justi cite g'aidyanm (Vendidad, III, 5), de la racine g'ad «invoquer». Tr.]
  - 3 Comparez ce qui a été dit plus haut (\$ 508) de la racine sanscrite std.

us (\$ 462)¹. A la première personne du singulier, yanm² répond au sanscrit yâm, au grec inv; ainsi daidyanm (\$ 442) « que je place, que je crée » répond au sanscrit द्याम dadyâm, au grec τιθείην. A la deuxième personne, nous avons wis yâo³ pour वास yâs, ins; exemple: [[]] fra-mruyâo « dicas » = प्रव्यास pra-brûyâs. A la troisième personne, on a puis yâd = वात yût, in(τ); exemple: [[]] kĕrĕnuyâd « faciat » = व्यापात kṛṇuyât (forme védique).

Au pluriel, je ne connais pas d'exemple du potentiel proprement dit, pour les deux premières personnes de l'actif; mais il existe de nombreux exemples du précatif, qui a exactement le même sens4. Il diffère seulement du potentiel par la suppression des caractéristiques : on peut donc, de l'un de ces modes, déduire avec certitude les formes de l'autre. A la première personne du pluriel, nous avons, pour le précatif, la désinence yâma = sanscrit yâsma et grec ιημεν; exemple : ωςωνιη buyâma 5 « que nous soyons » = sanscrit bûyásma. Nous pouvons donc conclure à un potentiel daidyâma. A la deuxième personne du pluriel, le précatif fait yata (avec abréviation de la voyelle modale) = sanscrit yâsta et grec inte; éxemples : buyata « que vous soyez » = म्यास bûyûsta; क्रकारक dâyata « que vous donniez » = द्यास dê-yasta, Sointe. De ces formes je conclus que le potentiel a dû être daidyata = sanscrit dadyâta, grec διδοίητε. Remarquez que la syllabe yâ abrége sa voyelle : il est difficile d'admettre que cette différence entre la première et la seconde personne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De même, à la troisième personne du pluriel moyen, la désinence assez énigmatique ran (\$613) est remplarée en zend par une flexion plus en accord avec les règles ordinaires de formation. Nous y reviendrons plus loin.

<sup>2</sup> Voyez \$ 61.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 56.

Le précatif est beaucoup plus fréquent en zend qu'en sanscrit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La racine bû abrége sa voyelle au précatif. Comparez Burnouf, Yaçna, notes, page 152.

### POTENTIEL. OPTATIF. SUBJONCTIF. \$ 702.

provienne du hasard. Je suppose que la désinence ta, à cause de la muette initiale, a plus de poids que la désinence ma, qui commence par une liquide; la syllabe précédente aura été affaiblie pour compenser cette différence de pesanteur.

# \$ 702. Troisième personne du pluriel du potentiel zend. — Comparaison avec le sanscrit et le grec.

La racine dà « donner » doit faire à la troisième personne du pluriel du précatif actif dayann ou peut-être, avec abréviation de la voyelle radicale, dayann, ce qui est très-près du grec soïer, au lieu que le sanscrit déyâsus (pour déyâsant) s'accorde mieux avec soinoar. Cette différence vient de ce que le sanscrit, comme nous l'avons déjà fait remarquer (\$ 680), adjoint le verbe substantif à la racine 4. Il est très-remarquable que le zend s'abstient absolument de prendre le verbe substan-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez \$ 480.

<sup>2</sup> Rapprochez la première personne du singulier ydim (pour ydm).

<sup>3</sup> On trouve aussi la leçon fautive nidityann. Au sujet du b i représentant un d'sanscrit, voyez \$ 637, remarque. Le second i de nidaityann est dû à l'épenthèse (\$ 41); comparez la forme moyenne paiti ni-daitta «qu'il dépose» = प्रति निद्धीत prati nidadita.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Excepté à la deuxième et à la troisième personne du singulier actif, où les formes déyâse, déyâst ont dû supprimer l'une des deux finales (\$ 94); comme elles ont mieux aimé sacrifier le verbe auxiliaire que le caractère personnel, on a eu déyâs, déyât en regard du zend dâyâo, dâyâd.

tis; il en est de même à l'optatis grec, excepté pour la sorme δοίησαν (à côté de δοῖεν).

## \$ 703. Restes du potentiel moyen, en zend.

A la troisième personne du singulier moyen, nous avons une forme dailta « qu'il place » = sanscrit daditá, grec τίθειτο. La forme correspondante du pluriel est dailta, qui se distingue seulement du singulier par l'abréviation de la voyelle modale. Cette abréviation vient peut-être de la nasale qui, à une période plus ancienne de la langue, a dû suivre l'i. On peut donc supposer qu'il y a eu d'abord une forme dailinta; en grec, nous avons τίθειντο: si la voyelle radicale s'était perdue en grec comme elle a été supprimée en zend et dans le singulier sanscrit daditá, on aurait eu τίθιντο.

La forme dailita est fréquente en zend, surtout en composition avec yaué; les progrès de la grammaire zende ont mis hors de doute que yauédailita « purificent » 1 est un pluriel, quoique Anquetil le traduise toujours comme un singulier. Je supprime donc ce que j'ai dit à ce sujet dans la première édition de cet ouvrage.

# \$ 704. Restes du précatif moyen, en zend.

Je reconnais une deuxième personne du pluriel du précatif moyen dans la forme au dayadwém, que Burnouf traduit par « donnez» et qu'il considère probablement comme un impératif moyen<sup>2</sup>. Cette forme, qui ressemble assez au grec δοῖσθε, est importante en ce qu'elle nous montre que le précatif zend, pas plus au moyen qu'à l'actif, ne s'adjoint le verbe substantif. De même que l'actif dayata (= grec δοίητε), le moyen dayadwém se rattache à la cinquième formation de l'aoriste sanscrit (ádâ-m

<sup>1</sup> Voyez \$ 637.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yaçna, notes, p. 38.

POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF. \$ 705.

= ĕδων), au lieu que le précatif sanscrit dà-st-dvám appartient à la première formation 1.

Si toutesois l'on voulait voir dans le zend dayadwëm « donnez » un véritable impératis, il faudrait supposer que la racine dâ a produit en zend un verbe de la quatrième classe : la syllabe ya, au lieu d'être l'exposant modal, serait alors la caractéristique de la classe. Mais je ne vois pas de raison suffisante pour admettre cette hypothèse.

## \$ 705. Formes correspondant à l'optatif aoriste grec (τύποι), dans le dialecte védique.

Le potentiel sanscrit et zend n'a qu'un seul temps. Mais le précatif est avec le potentiel dans le même rapport qu'est en grec l'aoriste second de l'optatif avec le présent du même mode. Dé-yas, dé-yat (pour dâ-yas, dâ-yat) est à ádâs, ádât ce qu'en grec doins, doin (pour doins, doin) est à édos, édos. Pour les précatifs comme budyas, budyat il n'existe pas à l'indicatif de forme correspondante, parce que la cinquième formation de l'aoriste est bornée, en sanscrit, aux racines finissant par une voyelle². Mais il est probable qu'à l'origine cette formation s'étendait aussi à des racines finissant par une muette; nous pouvons donc supposer qu'il y a eu anciennement des aoristes comme dbud-ma, dbut (pour dbut-s), dbut (pour dbut-t), dbud-ma, etc. auxquels appartiennent les précatifs tels que bud-yasam.

Il n'est pas nécessaire de regarder comme des potentiels conjugués d'après la sixième classe les formes védiques telles que

355

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'après le paradigme de *dydsi*. Voyez \$ 544 et suiv. Comparez Abrégé de la grammaire sanscrite, \$ 352.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'aoriste védique ákar vil fit, de la racine kar, kr, fait exception, à moins qu'on ne considère, avec les grammairiens indiens, kr comme la vraie racine. Mais nous avons vu (\$ 1) que la forme primitive est kar.

vidéyam « sciam », śakéyam « possim », gaméyam « eam », vôcéma « dicamus » ¹. Ces formes, qui appartiennent à des verbes ne faisant point partie de la sixième classe, sont en quelque sorte les prototypes des aoristes optatifs grecs comme τύποιμι (plus anciennement τύποιν). Il les faut considérer comme des rejetons de l'aoriste de la sixième formation (ávidam, áśakam, ágamam, ávôcam): la voyelle de liaison a s'est unie avec la voyelle modale i, exactement comme en grec la diphthongue oι, dans τύποιμι, renferme la voyelle de liaison o² de ετυπ-ο-ν et la voyelle modale ι. A l'appui de cette explication, nous citerons surtout vôcéma « dicamus » : il n'existe pas de racine vôc à laquelle on puisse rapporter vôcéma, comme bárêma se rapporte à la racine bar; mais il existe bien un aoriste ávôcam³, d'où est tirée la forme en question.

\$ 706. Formes correspondant à l'optatif aoriste grec (τύψαι, λύσαι), dans le dialecte védique. — Comparaison avec le borussien.

Il y a aussi trace, dans le dialecte védique, de quelques formes qui présentent la même structure qu'en grec l'aoriste premier de l'optatif. Pâṇini à cite taruséma qui, par le sens, équivaut à तिस tárêma «transgrediamur», mais qui, par sa forme, dérive d'un indicatif aoriste comme ádik-sam = εδειξα (\$ 555). Il y a seulement cette différence que le verbe auxiliaire ne vient point s'adjoindre immédiatement à la racine, mais qu'il insère une voyelle de liaison u, comme au futur védique tar-u-syáti et dans quelques formes analogues 5.

Il est dissicile de croire que तद्येम tarusêma qui, considéré à

- <sup>1</sup> Panini, III, 1, scholie 86.
- 2 A l'indicatif, cet o alterne avec & (¿тиж-е-s).
- 3 Nous avons vu plus haut (\$ 582) que ávôcam est une forme redoublée pour a-va-ucum, venant lui-même de a-vavacam.
  - 4 III, 1, scholie 85.
  - Voyez Benfey, Glossaire du Sâma-véda, p. 81.

part, semble une anomalie, ait été toujours seul de son espèce. Il est probable qu'à une époque plus ancienne, dont le grec a gardé un souvenir plus fidèle que le sanscrit, tous les aoristes de la seconde formation (\$ 555) pouvaient donner naissance à un précatif. Ainsi ádik-sam (= εδειξα) aura donné dik-sêyam (= δειξαιμι), pluriel dik-sêma (= δειξαιμιν); dans ces formes, l'élément modal ya, contracté en i, a produit une diphthongue avec la voyelle précédente, comme nous l'avons vu plus haut pour bár-t-y-am (= Φέρ-οι-μι), bár-t-ma (= Φέρ-οι-μεν).

Avec les formes grecques comme  $\tau \acute{v}\pi - \sigma a\iota$ ,  $\lambda \acute{v} - \sigma a\iota$  (troisième personne du singulier de l'aoriste premier de l'optatif) et avec le védique  $tar-u-s\acute{e}ma$ , s'accordent très-bien les formes borussiennes comme da-sai « qu'il donne »², boû-sai « qu'il soit », galb-sai « qu'il aide ». Par l'altération de l'a en e, le sai borussien (= grec  $\sigma a\iota$ ) est devenu sei : de là les formes bau-sei « qu'il soit », sei-sei « qu'il soit », au-da-sei « qu'il arrive ». Enfin, par la suppression de l'i final, on a eu se dans da-se « qu'il donne », bou-se « qu'il soit », galb-se « qu'il aide », tussi-se « qu'il se taise ». La forme si, dans po-kûn-si « qu'il préserve », eb-signâ-si « qu'il bénisse », provient de sai ou de sei, par la suppression de la première partie de la diphthongue. Quant à la forme -su, dont il n'existe qu'un seul exemple, savoir mukinsusin « discat » (littéralement « se doceat »), elle ne peut provenir que de sa(i) par l'affaiblissement de l'a en u 3.

Cette forme d'aoriste optatif reste bornée, en borussien, à la troisième personne du singulier, laquelle sert en même temps pour le pluriel (busei « qu'ils soient »). A la deuxième personne du singulier, on aurait pu s'attendre à avoir des formes comme

¹ Abstraction faite, bien entendu, de la voyelle de liaison u. La troisième personne du singulier serait tar-u-éét.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. 28 et suiv.

<sup>3</sup> Comparez asmu «je suis», pour asmai (\$ 448).

da-sais (comparez grec λύ-σαις); il est probable que des formes de ce genre ont effectivement existé à l'origine.

\$ 707. L'imparfait du subjonctif, en latin, est un temps composé.

On pourrait être tenté de voir dans l'imparfait du subjonctif latin la même formation que dans les aoristes grecs comme del-Eaurer et dans l'aoriste védique taruséma. Il est certain qu'entre le latin stâ-rêmus et le grec ol n-oaurer il y a une ressemblance frappante, car le r représente un ancien s (comparez eram, pour esam) et l'é est une contraction pour ai (comparez l'é = ai de anêmus, legêmus). Cependant, je m'en tiens, au sujet de stâ-rem et des formes analogues, à l'opinion que j'ai exprimée dans mon premier ouvrage 2; je les regarde comme des formations nouvelles, appartenant en propre à la langue latine.

Nous remarquons, en effet, qu'en regard de l'indicatif stâ-bam, qui est un composé de date relativement récente, nous devrions avoir un subjonctif stâ-bem (pour stâ-baim); ou, inversement, l'indicatif correspondant à stâ-rem devrait être stâ-ram (pour stâ-eram). Mais la langue latine, qui disposait de deux racines pour exprimer l'idée d'être, s'est servie de l'une à l'indicatif et de l'autre au subjonctif: par suite, la symétrie entre sta-bam et sta-rem s'est trouvée, jusqu'à un certain point, rompue, et le r de starem a l'air de participer à l'expression de la relation modale, quoique en réalité cette expression réside uniquement dans l'i que renferme la diphthongue ê.

Personne ne refusera de croire que possem (venant de potsem) ne renferme, au même titre que pos-sum et pot-eram, le verbe substantif réuni avec pot. Mais si l'on accorde que pos-sem soit une formation nouvelle, appartenant en propre au latin, il fau-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La forme correspondante, en sanscrit, serait diktéma.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 98.

<sup>3</sup> Les racines bhû et as (\$ 509). — Tr.

dra en dire autant pour son analogue es-sem (venant de ed-sem) aque je mangeasse, ainsi que pour l'archaïque fac-sem¹, car si ces formes étaient dérivées du parfait fêci, on aurait eu fexem, fexim. Dans possem, essem et fac-sem, l'ancien s du verbe auxiliaire s'est conservé; après un r ou un l, il s'est assimilé à la liquide précédente (fer-rem, vel-lem). Entre deux voyelles, il s'est changé en r, et c'est là le cas le plus fréquent, puisque l'imparfait a droit à la voyelle caractéristique de la classe. C'est ainsi qu'on a eu leg-e-rem, dic-e-rem (pour leg-i-rem, dic-i-rem). Au contraire, si l'imparfait du subjonctif avait la même origine que l'aoriste de l'optatif en grec, nous devrions nous attendre à avoir dixem (= δείξαιμι, pour δείξαιν), au lieu de dic-e-rem.

Les formes es-sem « que je mangeasse » et fer-rem sont régulières, car elles ne prenaient point originairement la voyelle caractéristique, comme nous le voyons encore par les formes ê-s, es-t, es-tis = sanscrit át-si, át-ti, at-id; fer-s, fer-t, fer-tis = sanscrit bibár-si, bibár-ti, bibr-tá. Il n'y a donc aucune raison pour faire venir fer-rem de fer-e-rem, par la suppression d'un e; il faudrait, au contraire, expliquer fer-e-rem, si cette forme existait, en disant que ce verbe, par l'insertion d'un e, s'est introduit dans la classe de conjugaison la plus usitée, comme effectivement à côté de es-sem nous avons ed-e-rem.

\$ 708. L'imparfait du subjonctif essem «que je fusse», en latin.

Mais comment expliquer es-sem « que je fusse », au lieu duquel, pour correspondre à l'indicatif eram, nous devrions avoir erem?

Remarquons que eram est pour esam (= sanscrit dsam, \$532); c'est de cette forme primitive esam qu'est sortie la forme esem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fac-sem est un imparfait du subjonctif, au moins quant à la forme, de même que fac-sim est un présent.

(pour esém), par l'insertion de la voyelle modale i l. Une sois que esem sut dérivé de esam, la sorme primitive a pu, dans le cours du temps, céder au penchant qu'a la langue latine de changer en r un s placé entre deux voyelles, sans que pour cela la sorme dérivée esem dût nécessairement suivre cet exemple; car le changement en r d'un s placé entre deux voyelles n'est pas en latin une règle absolue. On a donc eu, à l'indicatis, eram et, au subjonctif, esem; la sissilante que le subjonctif a gardée ayant été plus tard redoublée, on obtint essem. Nous observons une opposition de même nature, quoique en sens inverse, dans le vieux haut-allemand was «j'étais» et wâri « que je susse » 2.

Quant au redoublement de la lettre s dans essem, je crois pouvoir l'expliquer par le même principe qui fait qu'en grec, dans la langue épique, les consonnes les plus faibles (à savoir les liquides et σ) sont quelquesois redoublées, et qui veut que le ρ le soit toujours dans certaines positions. En sanscrit, un n final précédé d'une voyelle brève est toujours redoublé si le mot suivant commence par une voyelle. Conséquemment, si nous admettons que le redoublement de s, dans essem et esse, est, comme je le crois, purement euphonique, nous en pourrons surtout rapprocher les aoristes grecs tels que ἐτέλεσσα, car ici le σσ appartient également au verbe substantis. Au sujet du futur ἔσσομαι, je renvoie le lecteur au \$ 655.

On pourrait toutesois proposer une autre explication, d'après laquelle le redoublement de s, dans essem, aurait sa justification étymologique s. Nous avons vu précédemment (\$ 707) que essem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'a, en se contractant avec l'i, est devenu é, comme nous l'avons vu pour amem (\$ 690).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ici l'affaiblissement de s en r a pour cause l'accroissement du nombre des syllabes (\$ 612).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette seconde explication me paraît moins vraisemblable que la première.

(venant de esam) s'est abrégé en sem, devenu plus tard rem, et qu'il s'est adjoint sous l'une de ces deux formes aux verbes attributifs: il est possible que dans cette position on ait cessé d'en sentir la vraie valeur, et que sê, rê aient été pris pour des exposants de la relation modale; alors la racine es se serait combinée avec elle-même, et es-sem signifierait « que je fusse étant », comme nous avons es-sem « que je fusse mangeant » et pos-sem « que je fusse pouvant ».

Il se peut aussi que l'analogie de es-sem « que je mangeasse » et de pos-sem, ainsi que de ferrem et de vellem, ait agi sur notre forme essem « que je fusse »; la langue aurait alors redoublé le s de essem, à l'exemple de ces verbes et sans se rendre un compte bien net de ce qu'elle faisait.

Quoi qu'il en soit, on peut regarder essem, ainsi que la forme qui a dû précéder, esem, comme de création nouvelle, car ni en sanscrit ni en grec l'imparfait ne sort de l'indicatif. Le terme de comparaison le plus proche qu'on puisse trouver pour l'imparfait du subjonctif latin, c'est l'aoriste de l'optatif en grec : esem est sorti de esam (eram), comme τύψαιμι (pour τύψαιν) de ἔτυψα(μ).

\$ 709. Parfait du potentiel, dans le dialecte védique et en ancien perse.

— Le parfait de l'optatif en grec.

Dans le dialecte védique, il y a des potentiels redoublés tels que : sasréyât, vavrtyât, babûyât, éagamyâm, éagamyât; et au moyen : vavrttta, vavrttmaḥi, śuśućtta, duduvtta<sup>2</sup>. D'accord avec Westergaard<sup>3</sup>, je crois aujourd'hui devoir les expliquer comme des parfaits du potentiel<sup>4</sup>. Comme tels, ils s'accordent très-bien

- <sup>1</sup> Abstraction faite du lét védique (\$ 713).
- <sup>2</sup> Benfey, Grammaire sanscrite développée, p. 380.
- 3 Radices sanscritæ.
- 4 Je prenais autrefois ces formes pour des intensifs et j'expliquais, par exemple,

avec les prétérits du subjonctif dans les langues germaniques; on peut notamment rapprocher les premières personnes gothiques comme haihait-jau « que j'appelasse » des formes védiques comme gagam-yâm. En regard de bundjau (pour baibundjau) « que je liasse », on pourrait s'attendre à trouver dans le sanscrit védique babandyâm. A l'égard de la signification, il n'y a plus de différence, dans les Védas, entre les parfaits et les présents du potentiel : ainsi babû-yât veut dire « qu'il soit » ¹. Mais c'est probablement le résultat d'une confusion. En ancien perse, au contraire, dans l'inscription de Béhistoun², nous trouvons éakriyâ avec le sens d'un prétérit ³.

A la différence des formes correspondantes en sanscrit, en ancien perse et en germanique, les parfaits de l'optatif, en grec, conservent la voyelle de liaison du parfait de l'indicatif; mais l'α se change en o, lequel, en se combinant avec la voyelle modale, produit la diphthongue oι, comme au présent et à l'aoriste second. A la troisième personne du singulier, au lieu de τετύφοι, on aurait dû s'attendre à avoir, d'après la formation sanscrite, τετυφίη; dans le dialecte védique, la forme correspondante eût été tutupyât, s'il nous était resté un potentiel parfait de la racine tup « frapper, tuer».

sasrg-ydt comme étant pour sdorg-ydt. Mais le redoublement irrégulier de la forme babiydt (ba au lieu de bu) s'accorde mieux avec le parfait babins (venant de babis-a) «je fus» qu'avec l'intensif böbis-ydt, qui frappe du gouna la syllabe rédupticative.

- 1 Rig-véda, I, xxvII, s.
- <sup>2</sup> Colonne 1, ligne 50.
- \* « Il n'y avait pas un homme, ni Perse, ni Mède, ni quelqu'un de notre race, qui aurait fait ce Gaumata, le mage, privé de la puissance.» L'i de cakriyá s'explique comme celui du pâli rattiy-an, rattiy-a (\$ 202). Quant à la suppression de la voyelle radicale (cakriyá pour cakariyá), comparez en sanscrit les parfaits de l'indicatif tels que g'agmumá (\$ 606, remarque).

#### POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF. \$ 710-711. 363

## \$ 710. Parfait du subjonctif, en latin.

En latin, les parfaits du subjenctif comme amave-rim (pour amavi-sim) sont indubitablement de formation nouvelle : le thème du parfait est joint avec sim « que je sois ». Le s, placé entre deux voyelles, s'est altéré en r, et à cause de ce r l'i de amavi, amavi-sti est devenu e 1. On pourrait, au besoin, diviser aussi de cette façon : amav-erim, puisque sim est pour esim, comme sum est pour esum. Mais cette supposition me paraît moins vraisemblable, puisque déjà à l'état simple nous trouvons sim, et non esim, et que l'e, à plus forte raison, a dû être supprimé en composition; on sait d'ailleurs que le changement de l'i en e, devant un r, est conforme aux habitudes du latin.

## \$ 711. Tableau du potentiel et du précatif.

Nous faisons suivre le tableau du potentiel et du précatif, en sanscrit et en zend, avec les modes qui y correspondent dans les langues de l'Europe:

#### POTENTIEL.

#### SINGULIER.

| Sanscrit.        | Zend.              | Grec.   | Latin. | Lithuanien. | Ancien slave. |
|------------------|--------------------|---------|--------|-------------|---------------|
| dadyấ <b>m</b> ¹ | daidya <b>nn</b> s | διδοίην | duim ' |             |               |
| dadyű <b>s</b>   | daidydo            | διδοίης | duis   |             | daşdi s       |
| dadyất           | daidyâ <b>d</b>    | διδοίη  | duit   | düdie *     | dašdi         |
| daditá 1         | daidîta            | διδοίτο |        |             | • • • •       |

- 1 Comparez \$ 707.
- <sup>2</sup> Pour *dadáyám* (5 672).
- <sup>3</sup> Voyez ci-dessus, page 18, note 9. Comparez \$ 701.
- 4 Voyez \$ 674.
- 5 Voyez \$ 677.
- Voyez \$ 684.
- Pour le moyen, je ne mets ici que la troisième personne du singulier et du pluriel. Je renvoie, pour les autres personnes, à ce qui a été dit des désinences du moyen (\$\$ 466 et suiv.).
  - \* Vuyez \$ 673.

#### DURL.

| Seasorit.        | Zond.             | Grec.                 | Latin.  | Lithuazien. | Ancien slave. |
|------------------|-------------------|-----------------------|---------|-------------|---------------|
| dadyáva          |                   |                       |         | • • • • •   | daşdivê       |
| dadyãtam         | • • • • • • •     | διδοίητου             |         |             | dașdita       |
| dadyãt <b>âm</b> | •••••             | διδοιή <del>την</del> | ••••    | ••••        | dașdita       |
|                  |                   | PLURIEL.              |         |             |               |
| dadyấ <b>m</b> a | daidy <b>ám</b> a | διδοίημεν             | duimus  |             | daķdimi       |
| dadyãta          | daidyata '        | διδοίητε              | duîtis  | ••••        | dașdite       |
| dadyús ¹         | daidyann ³        | διδοῖεν               | duint   | ′.          | 4             |
| dadirán *        | daidita •         | διδοΐντο              | • • • • | ••••        | ••••          |

#### SINGULIER.

| Sanscrit.                         |                                                          | Latin.                            | Vieux<br>Latin. Gothique. hallemand. Anc. |                    |                                       |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| Actif.<br>adyãm<br>adyãs<br>adyãt | Moyen.<br>adiyá'<br>adilás<br>adilá                      | edim <sup>s</sup><br>edis<br>edit | ēljau °<br>ēleis<br>ēti                   | âzi<br>Azis<br>Azi | <br>jaļdi 10<br>jaļdi                 |  |
|                                   |                                                          | DUE                               | L.                                        |                    |                                       |  |
| adyãva<br>adyãlam<br>adyãlâm      | adivá <b>ķi</b><br>adi <b>yã idm</b><br>adiyãtâ <b>m</b> | • • • • •                         | éteiva<br>éteits                          |                    | jaķdivē<br>jaķdita<br>jaķdi <b>ta</b> |  |

- 1 Voyez \$ 701.
- <sup>2</sup> Voyez \$ 462.
- 3 Voyez \$ 702.
- 4 Voyez \$ 678.
- Voyez \$ 613.
- 6 Voyes \$ 703.
- Dans le sanscrit tel qu'il nous est parvenu, le moyen de ad n'est plus usité; mais nous le donnons ici d'après l'analogie d'autres verbes.
  - \* Voyes \$ 674.
  - Voyez \$ 676.
  - 10 Voyez \$ 677.

#### PLURIEL.

| Sanscrit.                 |                              | Latin.                                    | Gothique.                  | nd. Anc. slave.        |                         |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Actif.                    | Moyen.                       |                                           |                            |                        |                         |
| adyäma<br>adyäta<br>adyüs | adímáhi<br>adídvám<br>adírán | ed <b>îmus</b><br>edîti <b>s</b><br>edint | éteima<br>éteith<br>éteina | dzimės<br>dzit<br>dzin | jaķdimŭ<br>jaķdite<br>1 |

## PRÉCATIF.

#### SINGULIER.

| Sanscrit.                   | Zend.                     | Grec.          | Arménien.           |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| dêyă <b>s</b> anı ¹         | d <b>â</b> ya <b>nm ³</b> | δοίην          | wwg laż 1           |
| dêyãs                       | dayao                     | δοίης          | mwyku taże <b>s</b> |
| dêy <b>ã</b> t <sup>s</sup> | dâyâḍ                     | δοίη           | ज्ञ्युर् tażł       |
|                             |                           | DUEL.          |                     |
| déyűsva                     | • • • • • •               | •••••          | • • • • • • • • • • |
| déyűstam                    | • • • • • •               | δοίητον        |                     |
| dêyűstâm                    | •••••                     | δοιήτην        | •••••               |
|                             |                           | PLURIEL.       |                     |
| dłyãsma                     | dây <b>âma</b>            | δοίημεν        | mwgnc.e tażuj       |
| dêyãsta                     | dâyata °                  | δοίητε         | மைற்டி taģiģ        |
| déyásus                     | dâyann                    | δοΐεν, δοίησαν | wwgb'r tażen.       |

<sup>1</sup> Voyez \$ 678.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pour ddydsam (\$ 705).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le texte zend donne dyanm. Mais je crois pouvoir rétablir la forme plus ancienne ddyanm (\$ 680).

<sup>4</sup> Voyez \$ 1833, 2.

<sup>5</sup> Voyez \$ 702.

<sup>•</sup> Pour dáyáta (\$ 701).

### POTENTIEL.

#### SINGULIER.

| Sanscrit.                     | Zend.          | Grec.                  | Latin.                  | Gothique. V. ha                         | nt-ellemand.         | Anc. slave, |
|-------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|
| bárê-y-am¹                    | barði 2        | (Φέροι-») <sup>3</sup> | feram 1                 | baira-u ʻ                               | bëre '               |             |
| bárê-s                        | barôi-s ¹      | <b>Φέροι</b> -ε        | (ford-s                 | bairai-s                                | bërê-e               | beri*       |
| bárê−t                        | barôi-d        | Θέροι-(τ)              | (fore-t)                | bairai                                  | bëre                 | beri        |
| bárê-ta                       | barai-ta       | <b>Φέροι-το</b>        |                         | bairai-th<br>barai-dau                  |                      | • • • • •   |
|                               |                |                        | DUEL.                   |                                         |                      |             |
| bár <b>é</b> -va              |                |                        | • • • • • •             | bairai-va                               | ••••                 | berêvê      |
| báré-tam                      |                | <b>Θέροι-τον</b>       |                         | bairai-ts                               |                      | berêta      |
| bár <del>é</del> -t <b>ám</b> |                | Θεροί-την              |                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      | berêta      |
|                               |                |                        | PLURIEL.                |                                         |                      |             |
| bár <del>l</del> -ma          | barai-ma '     | Θέροι-μεν              | (ford-was<br>ford-was   | ba <del>irai-ma</del>                   | b <del>ērb més</del> | berêmü      |
| <del>báré-</del> ta           | barai-ta       | φέροι <del>-τε</del>   | (ford-tie<br>) ford-tis | ba <del>irai-th</del>                   | b <del>ërb</del> t   | berête      |
| bárê-y-us                     | baray-ën       | <b>Θέροι−εν</b>        | (fore-nt                | bairai-na                               | b <del>ërê n</del>   | ••••        |
| báré-ran                      | •••••          | Θέροι <del>-ντ</del> ο | (fora-ni                | bairai-ndau 10                          | •••••                | ••••        |
|                               |                | SINGULIER.             |                         | PLURIEL.                                |                      |             |
| •                             | Sens<br>tíšić- |                        |                         | necrit. Lati                            |                      |             |

sté-s

ste-t

tíšĺė-ta

túšić-y-us

sté-tis

ste-nt.

- 1 Voyez \$\$ 688 et 689.
- <sup>1</sup> Voyez \$ 699.
- 3 Voyez \$ 689.
- 4 Voyez \$\$ 691, 692 et 693.

tisjó-t

- 5 Voyez \$ 694.
- 6 Voyez \$ 694.
- 7 Voyez \$ 699.
- \* Voyez \$ 696.
- 9 Voyez \$ 699.
- 10 Voyez \$ 468.

5 712. Le présent du subjonctif des verbes faibles, en gothique et en vieux haut-allemand.

Au sujet du subjonctif gothique, il nous reste encore à faire observer que les verbes faibles qui ont contracté la caractéristique sanscrite aya en  $\delta (=a+a)^1$  sont incapables de marquer la relation modale : en effet, l'i ne peut se réunir en gothique à un  $\delta$  précédent; partout où nous devrions avoir  $\delta i$ , l'i est absorbé par l' $\delta$ . Conséquemment frijôs signifie aussi bien « ames » que « amas »; dans le premier cas, il est pour frijôis². Au pluriel, frijôth signifie aussi bien « ametis » que « amatis ». A la troisième personne du singulier, frijô « amet » (pour frijôth) se distingue de frijôth « amat »; mais cette distinction n'a rien d'organique : elle vient de ce que le subjonctif a perdu la désinence personnelle (§ 432).

En vieux haut-allemand, les formes de subjonctif comme salbée, salbéés, salbéémés sont inorganiques, car l'é, qui est une contraction pour ai (\$ 78), n'aurait ici sa raison d'être que s'il contenait l'a de la caractéristique; mais cet a se trouve déjà renfermé dans l'é (= wa aya)<sup>3</sup>. Il ne reste donc pas d'a qui, en se contractant avec la voyelle modale i, ait pu donner un é. C'est par abus que l'é, qui avait sa raison d'être dans d'autres classes verbales, a pénétré dans celle qui nous occupe.

<sup>1</sup> Voyez \$ 109\*, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je ne crois pas qu'il faille aussi à l'indicatif expliquer salbés comme étant pour salbéis, et, à la première personne, salbé comme étant pour salbéa. En effet, dans vig-a-', vig-i-s, vig-i-th (\$ 508), l'a et l'i ne servent pas à l'expression de la personne: ils représentent la syllabe caractéristique de la première classe, exactement comme dans salb-6-', salb-6-s, salb-6-th, l'é est la caractéristique de la dixième classe insérée entre la racine et la désinence. Les flexions personnelles sont donc tout aussi complètes dans le second verbe que dans le premier.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les deux a de aya, en se contractant après la suppression de la semi-voyelle, ont produit un  $\delta$  (\$ 109°, 6).

Au contraire, dans les formes comme habéés « que tu aies », habéémés « que nous ayons », les deux voyelles longues figurent à juste titre : le premier é représente les deux premiers éléments de la caractéristique wa aya¹; le second é en représente le dernier a fondu avec la voyelle modale i. Ainsi dans var-manéés « que tu méprises », comparé au sanscrit mânáyés et au latin moneds², le second é correspond à l'é sanscrit s et à l'á latin; le premier é, au contraire, représente le ay sanscrit et l'e latin.

Comme le gothique ne met jamais la diphthongue ai deux fois de suite, la deuxième personne habais « que tu aies » est moins bien conservée que la forme correspondante habéés en vieux haut-allemand. A la deuxième personne habais, le gothique ne distingue pas le subjonctif de l'indicatif.

## \$ 713. Le lêt ou subjonctif sanscrit.

Le dialecte védique a un mode qui manque au sanscrit classique et qui, même dans les Védas, est assez faiblement représenté: les grammairiens indiens l'appellent lét. Lassen en a rapproché avec raison le subjonctif grec; de même, en effet, que λέγ-ω-μεν, λέγ-η-τε, λέγ-ω-μεν, λέγ-η-τει, λέγ-ω-ντει se distinguent seulement de λέγ-ω-μεν, λέγ-ε-τε, λέγ-ω-ντει se distinguent seulement de λέγ-ω-μεν, λέγ-ε-τε, λέγ-ω-μει, λέγ-ε-τει, λέγ-ω-ντει par l'allongement de la voyelle caractéristique, de même, dans le dialecte védique, nous avons les formes pát-â-ti « qu'il tombe » à côté de pát-a-ti « il tombe », gṛḥ-yā-ntâi « qu'ils soient pris » à côté de gṛḥ-yā-ntâi, non-seulement la caractéristique est allongée, mais la diphthongue finale est ren-

¹ A l'indicatif kab-é-m, kab-é-s, les deux premiers éléments de ম্বৰ sya sont seuls représentés (\$ 109°, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monede est pour moneais (\$ 691).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On a vu (\$ 109°, 6) que, dans les formes prâcrites comme cintémi, le ay sansorit se contracte également en é.

<sup>4</sup> Voyez \$ 428.

forcée. On observe un fait analogue aux premières personnes de l'impératif moyen, lesquelles, en général, tiennent de plus près au lêt qu'aux autres personnes de l'impératif : nous avons, par exemple, bibárâmaḥâi « que nous portions », à côté de l'indicatif bibṛmāḥê « nous portons ». Du reste, on se contente aussi, au lêt moyen, du seul allongement de la voyelle a qui précède les désinences personnelles en ê; exemple : mâdáyâsê « que tu t'enivres », mâdáyâtê « qu'il s'enivre » 1.

REMARQUE. — La première personne plurielle de l'impératif, en gothique, appartient au subjonctif. — L'identité de formation qu'on observe, en sanscrit, entre les premières personnes de l'impératif et le subjonctif<sup>2</sup>, nous conduit à la constatation d'un fait analogue en gothique. Dans cette langue, nous avons à la première personne du pluriel de l'impératif la forme bair-a-m "que nous portions" = sanscrit bár-â-ma, zend bar-â-ma, grec φέρ-ω-μεν. Il est vrai qu'il n'y a aucune différence extérieure entre cette torme bair-a-m et la première personne du pluriel de l'indicatif. Mais, pour rendre un subjonctif grec , Ulfilas n'aurait certainement pas employé vis-a-m (= sanscrit vás-â-ma «que nous habitions»), si l'ancienne signification impérative ou subjonctive ne s'était pas conservée dans cette forme : il aurait plutôt eu recours au mode qui correspond au potentiel sanscrit et à l'optatif grec. C'est ainsi que, pour rendre le grec Oépete, il n'aurait pas (comme il l'a fait) mis bair-i-th, lequel est extérieurement semblable à la seconde personne du pluriel de l'indicatif : il aurait probablement employé bair-ai-th = sanscrit bár-ê-ta, grec Θέρ-οι-τε.

24

<sup>1</sup> Voyez Benfey, Grammaire sanscrite développée, p. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette identité, que j'avais déjà reconnue dans la première édition de cet ouvrage (p. 979), a été admise depuis par Curtius (Formation des temps et des modes, p. 241 et suiv.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bairam n'est pas dans Ulfilas; mais on y trouve des formes analogues. Grimm avait déjà cité des exemples de la première personne plurielle de l'impératif dans la première édition de sa Grammaire allemande (I, p. 411), et le nombre de ces exemples a été accru depuis par Von der Gabelentz et Löbe, Grammaire gothique, page 88, remarque 4.

<sup>4</sup> Luc, xv, 23.

## \$ 714. Imparfait du lêt, en sanscrit et en zend.

En grec, l'imparfait ne sort pas de l'indicatif; mais dans le sanscrit védique l'imparfait possède aussi un lêt. Il en est de même pour le zend, qui fait un emploi très-fréquent de ce mode, et surtout à l'imparfait, auquel il donne toutesois la signification d'un subjonctif présent. Nous avons, par exemple, embre car-à-d « qu'il aille », venant de l'indicatif car-a-d « il allait »; emple van-à-d « qu'il détruise », venant de l'indicatif van-a-d « il détruisait »; lupus pat-an-n « qu'ils volent » 1; lupus bar-an-n « qu'ils portent ». Les formes de l'indicatif seraient pat-è-n, bar-è-n (pour pat-a-n, bar-a-n).

Dans les Védas nous avons : barât « qu'il apporte », venant de l'indicatif ábarat « il apportait »; pracôdayât « qu'il excite », venant de l'indicatif ápracôdayat « il excitait »; vadân « qu'ils disent », venant de l'indicatif ávadan « ils disaient ».

# \$ 715. Parenté du subjonctif et du potentiel. — Nuance de signification qui les distingue.

Je crois reconnaître que le potentiel et le précatif sanscrits, ainsi que les modes qui s'y rattachent dans les idiomes congénères, ont été formés d'après le principe du lêt ou subjonctif.

De même que le subjonctif allonge l'a caractéristique (§ 713), le verbe auxiliaire qui est contenu dans le potentiel et le précatif a un à long devant les désinences personnelles; nous avons, par exemple, en sanscrit, dad-yât et dé-yât, en zend daid-yâd et dâ-yâd, en grec διδο-ln et δο-ln. Je suppose que ces formes signifient proprement « qu'il veuille donner »; j'y vois, en quelque sorte, une variété plus respectueuse du lêt ou sub-

<sup>1</sup> Pour pat-án (\$ 702).

jonctif. Entre les deux modes, la nuance serait la même qu'entre «[je désire] qu'il veuille donner » et «[je désire] qu'il donne » .

A l'appui de cette explication, nous rappellerons que le futur, qui prend le même verbe auxiliaire (\$ 670), a un a bref devant les désinences personnelles. C'est qu'en effet le futur da-sydni énonce simplement un fait : il signifie «il veut donner » ou, plus exactement, «il veut être donnant ». Le verbe auxiliaire «vouloir » n'est pas employé ici par déférence, mais pour marquer que l'action ne se fait pas présentement <sup>2</sup>.

## \$ 716. Formation du lêt.

Nous venons de voir que, pour former le lêt ou subjonctif, le dialecte védique allonge l'a de l'indicatif : quand l'indicatif ne contient point d'a, le lêt en insère un. C'est ainsi qu'à l'aoriste ábût « il était » répond le subjonctif buvat « qu'il soit » ³; à ákar 4 « il fit » répond karat « qu'il fasse ». De la troisième formation de l'aoriste dérivent des formes de lêt telles que gôsisat « qu'il favorise », pra... târisat « qu'il étende », sâvisat « qu'il engendre », mandisat « qu'il réjouisse »; dans une période plus ancienne de la langue, quand deux consonnes de suite pouvaient encore se trouver à la fin du mot, on a dû avoir à l'indicatif ágôsist, dtârist, dsâvist, dmandist. Le lêt correspondant provient donc de l'insertion d'un a entre la sifflante du verbe substantif et la désinence personnelle 6.

- On a vu plus haut (\$ 670) que dans la syllabe yé de dad-yé-t, l'auteur reconnaît le verbe s' « désirer, vouloir », qui, frappé du goune, sait ya. Tr.
- <sup>2</sup> C'est une négation du présent, mais moins énergique que l'a privatif des prétérits augmentés (\$ 537 et suiv.).
- <sup>3</sup> L'augment étant supprimé, la forme en question perd son sens de prétérit; il en est de même pour l'aoriste du potentiel et de l'impératif.
- <sup>4</sup> Pour dkart (\$ 94); c'est un soriste de la cinquième formation, laquelle est plus fréquente dans les Védas que dans le sanscrit classique.
  - <sup>5</sup> Comparez les formes de pluriel et de duel comme ágiósisva, ágiósista.
  - Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, \$ 442, et Benfey, Grammaire sans-

24.

De chit-u -il connaît r racine kit, classe 3) vient ciketati - qu'il connaîsse r. On a de même, en ancien perse, ahatig « qu'il soit », en regard de asig « il est » 1.

De l'aoriste, le dialecte védique tire aussi des subjonctifs avant les désinences du présent, tels que karati « qu'il fasse » 2, formé de ákar. Il se contente même de joindre les désinences personnelles du présent au thème de l'aoriste: exemple : vivôcati « qu'il annonce », formé de vyavôcat » il annonça » 3.

Remarce. — Le subjonctif latin correspond-il au let sanscrit? — Le subjonctif des trois dernières conjugaisons latines présente une certaine analogie avec le let védique et avec le mode correspondant en zend. ainsi qu'avec les premières personnes de l'impératif actif dans ces deux langues . Ainsi fer-a-t (pour fer-â-t) ressemble beaucoup au védique bar-â-t (\$ 71 h) «qu'il porte v'; de même. fer-a-at, pour fer-â-at) s'accorde avec bar-â-a « qu'ils portent», et fer-â-aux avec bar-â-au « que nous portious». Mais ces analogies sont purement apparentes, si nous avons eu raison de rapporter le subjonctif latin au potentiel sanscrit (\$ 691 et suiv.)? A l'appui de mon opinion qu'il s'est perdu un i après l'a du subjonctif latin, et que cet a a été allongé par compensation, je rappellerai les datifs latins comme populoi Romanoi (\$ 177), devenus plus tard populò Romano. Par une rencontre fortuite avec le latin, l'ancien saxon, dont le subjonctif présent correspond d'ailleurs également au potentiel sanscrit, a supprimé l'i de la diphthongue ai

crite développée. p. 365, où l'on trouve aussi le lêt asas « que tu sois», asas « qu'il soit», venant d'un ancien indicatif ás-a, ás-t. Le sanscrit, tel qu'il nous est parvenu, a, au lieu de ces dernières formes, ásis, ásis, védique ás (\$ 532).

- 1 Inscription de Béhistoun, IV, 38. Le ឬ s en ancien perse reste s devant un t; mais devant une voyelle il devient h.
  - 2 Rig-véda, I, xLv1, 6.
  - 3 Rig-véda, I, cv, 4. Le vi de rivécati est un préfixe.
  - On vient de voir (\$ 713) que ces personnes peuvent être rapportées au lét.
  - \* Au présent bar-a-ti. Comparez la forme pat-a-ti «qu'il tombe» (\$ 713).
  - \* Rapprochez vad-d-n (\$ 714).
- <sup>7</sup> Pott (Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> édition, II, p. 695) et Curtius (Formation des temps et des modes, p. 264) sont d'une autre opinion.

et allongé l'a précédent , ou bien il a contracté en é les deux éléments de la diphthongue; on a, par exemple, bērds ou bērés = sanscrit bárés (pour barais), vieux haut-allemand bērés, latin feras ou ferés . Rappelons enfin qu'en latin le m de la première personne n'est resté, sauf sum et inquam, que dans les formes secondaires (§ 431); or, c'est à ces formes qu'appartient le potentiel sanscrit. Si donc ferds, ferdmus, ferdits correspondaient à Pépois, Pépoise, au lieu de répondre, comme je le crois, à Pépois, Pépoise, Pépoise, nous ne devrions pas avoir à la première personne du singulier feram, mais plutôt ferd ou fera, ou encore fero, comme au subjonctif grec on a Pépoi.

L'imparfait du let, à signification de présent, me paraît de formation purement sanscrite et zende : je le crois postérieur à l'époque où les langues européennes se sont séparées des deux idiomes asiatiques. Le grec, qui surpasse ordinairement le sanscrit par la conservation plus parfaite des anciennes formes modales, ne présente aucune trace de ce temps. Je ne voudrais donc pas rapporter les subjonctifs latins tels que moneam, legam, audiam, à des imparfaits du lêt. Il me paraît plus naturel de faire dériver tous les subjonctifs latins d'une seule et même source, que de les rapporter, suivant la différence des conjugaisons, tantôt au potentiel sanscrit (optatif grec, subjonctif germanique, impératif slave), et tantôt au lêt sanscrit et zend (subjonctif grec).

#### IMPÉRATIF.

# \$ 717. L'impératif sanscrit.

Ce mode ne se distingue de l'indicatif que par les désinences personnelles, excepté à la première personne des trois nombres (\$ 713)<sup>5</sup>. Dans le sanscrit classique, l'impératif n'a d'autre temps que le présent.

- ' La longue n'est pas représentée dans l'écriture; mais Grimm écrit (et je ne doute pas qu'il n'ait raison) d.
  - <sup>2</sup> Ferés a été, par abus, employé en latin comme futur (\$ 693).
- <sup>3</sup> Dans cette hypothèse, la forme correspondant à *feram* serait en sanscrit bardm; mais je n'ai pas encore rencontré de forme semblable.
- \* On a vu (\$ 713, remarque) que la première personne du pluriel de l'impératif gothique se rapporte aussi au lét sanscrit. Comparez \$ 726.
  - En d'autres termes, l'impératif n'a pas de caractère modal. Tr.

Nous avons déjà traité des flexions de l'impératif <sup>1</sup>. Le duel a les désinences secondaires : il en est de même pour le pluriel, excepté à la troisième personne. Nous avons, par exemple, báratâm «qu'ils portent tous deux», qui diffère seulement de l'imparfait ábaratâm «ils portaient tous deux» par l'absence de l'augment.

En grec, la différence entre la désinence των de l'impératif Φερέτων et la désinence την de l'imparfait ἐΦερέτην est inorganique, car των et την se rapportent tous les deux à une seule et même forme tûm.

\$ 718. Suppression de la désinence à la deuxième personne du singulier, en sanscrit, en grec et en latin.

A la deuxième personne du singulier, il y a en sanscrit cette différence entre les verbes actifs de la première conjugaison principale et ceux de la seconde<sup>2</sup>, que les premiers ont perdu la désinence personnelle. Ainsi bár-a « porte » (= zend bar-a) n'a pas de flexion : l'a final est la voyelle caractéristique de la classe, à laquelle viennent au duel et au pluriel se joindre les désinences personnelles (भरतम् bár-a-tam =  $\varphi \ell \rho$ - $\epsilon$ - $\tau o \nu$ , भरत bár-a-ta =  $\varphi \ell \rho$ - $\epsilon$ - $\tau o \nu$ ).

La perte de la désinence personnelle paraît fort ancienne, car en grec nous avons Φέρ-ε (et non Φερ-ε-θι) et en latin leg-e<sup>3</sup>, am-â, mon-ê, aud-î, lesquels sont privés aussi du signe de la personne.

<sup>1</sup> Voyez entre autres \$ 450 et suiv. et \$ 470.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a vu que la première conjugaison principale correspond à la conjugaison grecque en  $\omega$ , aux quatre conjugaisons latines et à la conjugaison faible des langues germaniques. La deuxième conjugaison principale est représentée en grec par les verbes en  $\mu$ .

<sup>3</sup> L'e de lege est originairement identique avec l'i (pour a, \$ 109°, 1) de leg-i-te. A la fin des mots, le latin présère l'e à l'i : ainsi le thème mari sait mare.

\$ 719. Deuxième personne de l'impératif, en gothique. — Formes latines et grecques en to, τω, πtο, ντω et tôte.

Dans les langues germaniques, les verbes forts, à la deuxième personne de l'impératif, rejettent la voyelle caractéristique de la classe: ils se terminent donc par la dernière lettre de la racine. Cependant, dans la plupart des cas, ils ne présentent pas la vraie forme de la racine, parce que la voyelle radicale, à l'impératif comme au présent de l'indicatif, est tantôt affaiblie, tantôt frappée du gouna. Ainsi les racines gothiques band « lier » (= sanscrit band), bug « plier » (= sanscrit bug), bit « mordre » (= sanscrit bid « fendre ») font à l'impératif bind, biug, beit. De même, en sanscrit et en grec, le présent de l'impératif garde les renforcements de l'indicatif présent ou, en général, des temps spéciaux : ainsi la racine sanscrite bud « savoir » fait à l'impératif bôda (pour bauda), la racine grecque Quy fait Qeüye.

Les verbes faibles, dans les langues germaniques, gardent leur caractéristique (\$ 109°, 6). Cependant, ceux qui, comme tamja, représentent par ja le caractère sanscrit aya, contractent ja en  $\$^2$ ; exemple : tam-ei³ « dompte! » = sanscrit dam-áya, latin dom-â, grec  $\delta \acute{a}\mu$ -as. Dans la deuxième conjugaison faible, on a laig- $\delta$  « lèche! » en regard du causatif sanscrit  $l\acute{e}h$ -áya, venant de lih « lécher »; la diphthongue gothique  $\delta$ , qui est une contraction pour a(y)a, représente l'à des impératifs latins comme

<sup>1</sup> Compares en latin les formes dic, duc (pour dice, duce). L'impératif fer n'est pas tout à fait dans le même cas, si le verbe fero correspond, comme je le crois, à un verbe sanscrit de la troisième classe. Le même rapport qui existe entre fer-s, fer-t, fer-tis et bi-b'dr-ti, bi-b'dr-ti, bi-b'r-ti, se retrouve entre fer et bib'r-hi (pour bib'er-d'i). De plus, la désinence personnelle a été supprimée comme dans es = grec lo-θi, sanscrit d-d'i (pour ad-d'i, lequel est lui-même pour as-d'i).

<sup>3</sup> En général, la syllabe ja, quand elle est à la fin des mots, supprime en gothique sa voyelle et vocalise le j.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On a vu (5 70) que l'élong est représenté dans l'écriture gothique par si.

dom-à (\$ 69, 1). Dans la troisième conjugaison faible, on a hab-ai « aie! », thah-ai « tais-toi! », sil-ai (même sens) en regard des formes latines hab-ê, tac-ê, sil-ê, dont l'ê est une contraction pour ai et représente le ay du sanscrit aya (\$ 109°, 6).

A la deuxième personne du pluriel, tam-ji-th (pour tam-ja-th) répond au sanscrit dam-dya-ta, au latin dom-d-te, au grec dau-de-te. En gothique comme en grec, la deuxième personne du pluriel est la même à l'impératif qu'à l'indicatif présent; au contraire, en sanscrit, nous avons à l'impératif la désinence ta des formes secondaires, tandis que l'indicatif a la désinence ta des formes primaires: ainsi que l'indicatif a la désinence ta des formes primaires: ainsi que l'indicatif a la désinence ta des formes primaires: ainsi que l'indicatif a la désinence ta des formes primaires: ainsi que l'indicatif en domptez n et qua damáyata « vous domptez n. En latin, on a à l'impératif domâte et à l'indicatif domâtis: le premier représente l'impératif sanscrit damáyata; pour le second, il coîncide, quant à la forme, avec le sanscrit qua damáyatas (gothique tamjats), qui est la seconde personne duelle de l'indicatif présent.

Au temps appelé impératif futur<sup>2</sup>, nous avons en latin to (= grec τω) pour désinence de la deuxième et de la troisième personne; le dialecte védique nous présente la forme correspondante tât (\$ 470), qui sert pour la deuxième comme pour la troisième personne, et qui, comme on l'a déjà fait remarquer, s'est conservée le plus fidèlement en osque (licitud, estud). Dans cette forme तात् tât, l'expression de la personne est contenue deux fois.

Il en est de même, en latin, à la deuxième personne du pluriel tôte, qui ferait supposer en sanscrit une forme तात tâta, dont il n'y a pas d'exemple.

A la troisième personne du pluriel, on a en latin nto, en grec ντων (legunto = λεγόντων); nous avons rapproché (\$ 470) en sanscrit les formes moyennes en antâm (Φερόντων = δάταιτάm).

<sup>1</sup> Voyez \$ 444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez plus haut, page 67, note 2. — Tr.

Mais on peut proposer encore une autre explication. De même qu'il y a en sanscrit des singuliers comme étvatât « qu'il vive », il a pu y avoir des pluriels comme étvatât (en latin vivunto, \$ 470). Cette désinence ntât sera devenue en grec via, avec la suppression obligée de la dentale finale; à son tour, via sera devenu via, par l'addition d'un v inorganique. Cette explication, à laquelle je donne maintenant la préférence, est confirmée par les formes doriennes en via, quoique même pour ce dialecte les impératifs en viav soient plus fréquents dans les inscriptions que les impératifs en viav.

§ 720. Impératif sanscrit en tw., ntw. — Forme correspondante en zend.

La désinence sanscrite tu, pluriel ntu, s'explique par le thème pronominal  $\pi$  ta: l'a s'est assourdi en u, tandis qu'au présent de l'indicatif et, en général, dans les formes primaires, l'a a pris le son de la voyelle la plus mince, c'est-à-dirc de l'i. Nous avons donc les trois formes -ta, -tu, -ti. Le thème du pronom interrogatif, même hors de composition, se présente aussi à nous sous les trois formes ka, ku, ki.

En zend, l'u de l'impératif s'est quelquesois allongé, par exemple dans la sorme fréquemment employée aphale mrautû « qu'il dise ». L'u est bref, au contraire, dans par éaratu « qu'il mange », par le vanhatu « qu'il revête ».

### \$ 721. Les impératifs zends en anuha.

En zend, à la deuxième personne du singulier, la désinence moyenne sva<sup>3</sup>, précédée d'un a, s'est presque toujours altérée en

Un fait à peu près analogue a lieu en gothique pour les thèmes féminins en  $\delta n$ , qui représentent les thèmes sanscrits en  $\delta$  (\$ 142).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyes Ahrens, *De dialectis*, t. II, p. 292, et Curtius, Formation des temps et des modes, p. 269.

<sup>3</sup> Venant de tva, \$ 443.

anuha (pour anhva). Le v s'est vocalisé en u et est venu se placer devant le h; mais la nasale qui avait été insérée devant le h (\$ 56°) est restée, quoique d'ordinaire le , n, en sa qualité de nasale gutturale, ne se trouve qu'en combinaison immédiate avec h. On serait tenté de croire que le zend a fini par trouver trop incommode le groupe nhv, car presque partout où il devrait se rencontrer, il est remplacé par m, nuh: c'est ainsi que nous avons transparate vivasvatas « de Vivasvat ».

Comme exemples d'impératifs en anuha on peut citer : ainsi vastra yâonhayanuha 2 « revêts les habits »; frâ sasta snayanuha 3 « lave-toi les mains »; à aismanm yâsanuha 4 « étale du bois ».

On trouve encore hunvanuha à côté de hunvanuha 5. Mais on a, au contraire, viianha «obéis», pour lequel il ne semble pas qu'il y ait de variante 6.

Remanque 1. — L'impératif zend hunvanuha. — Dans l'exemple précité hunvanuha, la racine w hu (= sanscrit द्व su') prend à la fois la carac-

- ¹ Tous ces exemples sont tirés du xviii chapitre du Vendidad-Sadé. Le manuscrit lithographie donne plusieurs fois la forme anna, au lieu de anna; mais Burnouf (Commentaire sur le Yaçna, note A, p. 17) adopte, d'après les autres manuscrits, la leçon anna.
  - <sup>2</sup> C'est le causatif de la racine sanscrite यस् yes « s'efforcer ».
- 3 Je regarde inayanuha comme un passif à signification moyenne. C'est ainsi que nous avons (Vendidad-Sådé, p. 331): ui tanúm inayaita «qu'il se lave le corps». Quand la racine ind est employée dans le sens transitif, on se sert de préférence du composé indda (\$ 637); exemple: aitho vaitrho fraindayin «qu'ils lavent ces habits» (Vendidad-Sådé, p. 233). Au sujet des formes passives employées dans le sens du moyen, compares \$ 734.
- ^ C'est la racine sanscrite यम् yam (dans les temps spéciaux वङ् yaē) avec la préposition सा d.
  - <sup>5</sup> Vendidad-Sådé, p. 39.
  - Vendidad-Sådé, p. 123. Compares Olshausen, p. 11, et Westergaard, p. 347.
- <sup>7</sup> E. Burnouf (Journal asiatique, 1844, II, p. 467) me reproche à tort d'avoir repporté le zend hu au sanscrit \$\overline{\pi}\$ u "sacrifier". Je me suis, au contraire, attaché à démontrer que le \$\overline{\pi}\$ sanscrit n'est jamais représenté en zend par un \$\overline{\pi}\$.

Remarque 2. — Les impératifs grecs comme λέγου, δίδοσο. — Des impératifs zends comme visanha «obéis» (\$ 721) on peut rapprocher, quoique, à première vue, ils ne leur ressemblent guère, les impératifs grecs comme λέγου (pour λέγ-ε-σο). En effet, la désinence σο, laquelle est restée aux impératifs des verbes en μι (δίδο-σο), représente le ha zend, le sua

- <sup>1</sup> J'avais traduit de la même saçon dans l'édition latine de ma Grammaire sanscrite, p. 330.
  - <sup>2</sup> Yaçna, chap. 1x, 7.
- ' Burnouf fait observer: "Nos manuscrits sont très-confus en cet endroit: celui de Manakdji a নিকান্তা, mais je ne suis pas sûr du সা; le numéro II F lit নিকোন্তা avec সা au-dessus de la ligne." Mais je ne doute pas que Burnouf n'ait raison de lire কুন.
- 4 C'est ainsi que lit Burnouf, au lieu de सन्मार्थ sammdraya, qui ne présente point de sens.
- Burnouf traduit : «honore-moi comme nourriture». Mais Abdráriam signifie «à cause de la nourriture», et kádanáya, qui traduit le zend quartist, est comme celui-ci un datif.
  - \* Elle revient plusieurs fois dans le chapitre ix du Yaçna.
- <sup>7</sup> Je regrette que Burnous n'ait pas donné la traduction de Nériosengh pour ces passages. La forme zende est hundta (une sois hunvata), c'est-à-dire la troisième personne de l'imparsait. [Nériosengh traduit la phrase zende kais twaim vaoiryé hundta par : kas toâm pûrvam sanskritavân. Tr.]

sanscrit; quant à la nasale insérée dans viianha, elle n'est qu'une addition inorganique (\$ 56°). Si nous supprimons cette nasale, nous aurons, par exemple, bar-a-ha (pour barasa) — grec  $\varphi \not\in \rho$ -s- $\sigma o$ . D'après cette explication,  $\delta \delta \delta o$ - $\sigma o$  est pour une ancienne forme  $\delta \delta \delta o$ - $\sigma o$ .

Mais il se présente encore une autre hypothèse, qui mérite d'être prise en considération. Les impératifs grecs comme Φέρου (pour Φέρεσο), δί-δοσο sont identiques, sauf l'absence de l'augment, avec la seconde personne de l'imparfait. Or, nous avons vu qu'en sanscrit l'imparfait et l'aoriste peuvent remplacer, après la particule prohibitive mâ, l'impératif, soit en gardant, soit en rejetant l'augment; on a vu aussi (\$ 449) qu'en arménien la seconde personne du singulier de l'impératif (mi beres «ne porte pas») était originairement un imparfait. Il se pourrait donc que les impératifs grecs comme λέγου, δίδοσο fussent sortis des formes correspondantes de l'imparfait, avec suppression de l'augment.

\$ 722. Première personne de l'impératif, en sanscrit et en zend.

Au singulier comme au duel et au pluriel, la première personne de l'impératif se forme suivant un principe particulier, qui rappelle plutôt le subjonctif ou lét que les autres personnes de l'impératif (\$ 713). On insère un à devant les désinences personnelles; au moyen, les flexions qui à l'indicatif présent finissent en é, allongent cette diphthongue en à; dans la seconde conjugaison principale, le thème verbal prend la forme renforcée, qui d'ordinaire ne se trouve que devant les désinences faibles.

La première personne du singulier a ni pour flexion : le n est évidemment une altération pour m. Au moyen, ce n est supprimé en sanscrit; mais il est resté en zend : on a donc pu âné en regard du sanscrit âi. Nous avons déjà vu (\$ 467) que le sanscrit supprime de même, au présent de l'indicatif moyen, le m de la première personne, lequel s'est conservé en grec; le zend, qui s'est altéré de la même manière que le sanscrit à l'indica-

<sup>1</sup> En sanscrit dat-svá (pour dadá-sva).

tif, a, au contraire, gardé la consonne à l'impératif. Il y a le même rapport entre των ânê et l'actif ενω âni qu'entre le grec μαι et l'actif μι.

Nous faisons suivre les premières personnes de l'impératif de la racine **and des personnes correspondantes** de l'indicatif.

|           | ACTIF.          |               | MOTEN.           |                |  |
|-----------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--|
|           |                 |               |                  |                |  |
|           | Indicatif.      | Impératif.    | Indicatif.       | Impératif.     |  |
| Singulier | dvê <b>i</b> mi | dvê' k-A-ņi ¹ | dvišê'           | dvê sai        |  |
| Duel      | dvišvás         | dvê´š-â-va    | dvišváh <b>é</b> | dvé š-å-vahåi  |  |
| Pluriel   | dvišmás         | dvê s-A-ma    | dvišmáhé         | dvê's-A-mahAi. |  |

Comme exemples de la première personne de l'impératif en zend, nous pouvons citer sample gan-â-ni (= sanscrit ḥān-â-ni) «je tuerai, je détruirai » ² et www.alfle, kërënav-â-nê (= sanscrit kṛṇ-áv-âi, pour karṇav-â-nê) «je dois faire ».

\$ 723, 1. La première personne de l'impératif dans les verbes sanscrits de la deuxième conjugaison principale.

Le verbe dvis, dont nous venons de donner les premières personnes de l'impératif, appartient à la seconde conjugaison principale; mais si l'on en rapproche un verbe de la première; par exemple tvis «briller» (classe 1), on verra qu'il présente exactement les mêmes formes. Comparez dvé's-â-ni, dvé's-â-va, dvé's-â-ma avec tvé's-â-ni, tvé's-â-va, tvé's-â-ma, et, au moyen, dvé's-âi, dvé's-â-vahâi, dvé's-â-mahâi avec tvé's-âi, tvé's-â-vahâi,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur le n, au lieu de n, voyez \$ 17 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit également, on trouve quelquefois la première personne de l'impératif employée dans le sens du futur ou du présent de l'indicatif, pour marquer une ferme volonté ou une action annoncée comme certaine. Voyez, par exemple, dans l'épisode de Sunda et Upasunda, I, vers 26.

toéi-à-maḥāi. Cet entier accord nous amène à supposer qu'en sanscrit la seconde conjugaison principale n'a pas de première personne de l'impératif, absolument comme en grec les verbes en µs sont privés de subjonctif l. Je regarde l'à de doéi-à-ni comme identique avec l'à de toéi-à-ni, bód-à-ni, c'est-à-dire comme la voyelle caractéristique de la classe le verbe dois a donc passé dans la première classe.

D'après le même principe, was as être n (classe 2) fait ds-dni, ds-d-va, ds-d-ma; ces formes supposent un thème verbal asa, absolument comme la racine vas « demeurer » (classe 1) tire du thème verbal vasa les formes vás-d-mi, vás-d-va, vás-d-ma. C'est ainsi qu'en grec la racine és (la seule racine finissant par une consonne qui appartienne à la deuxième classe) tire d'un thème élargi éσο, έσε le futur έσ-ο-μαι<sup>3</sup> et le subjonctif homérique et dorien έω (pour έσω, qui est lui-même pour έσ-ω-μι = sanscrit ds-d-mi, pour ds-d-mi). Au pluriel, on peut comparer le dorien έω-μες (pour έσ-ω-μες)<sup>4</sup>, par contraction δμες, avec le sanscrit ds-d-ma « que nous soyons ». En regard de la troisième personne du pluriel έ-ω-ντι<sup>5</sup> (pour έσ-ω-ντι), par contraction δντι, on devrait attendre en sanscrit une forme de lêt ou de subjonctif as-d-nti.

De la racine **T** i « aller » (classe 2), qui fait au présent é-mi, i-vds, i-más (= grec el-µ1, l-µss), viennent les premières personnes de l'impératif dy-â-ni<sup>6</sup>, dy-â-va, dy-â-ma, qui sont for-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est-à-dire que les verbes grecs en  $\mu$  empruntent leur subjonctif à la conjugaison en  $\omega$ . — Tr.

<sup>3</sup> L'a est allongé à la première personne des trois nombres de l'impératif.

<sup>3</sup> Par sa forme, &o-o-per est un présent.

On trouve aussi lωμεν, avec un ι tenant la place d'un ancien য় a, comme à la deuxième personne du singulier lo-θι = zend ap-di (\$ 455). Comparez Ahrens, De dialectis, I, p. 321.

<sup>5</sup> Forme dorienne.

En zend ayêni (\$ 4a).

mées comme gdy-d-ni, gdy-d-va, gdy-d-ma (racine gi « vaincre », classe 1). Sans le gouna et sans le changement de la voyelle i en semi-voyelle, nous aurions eu t-d-mi, t-d-va, t-d-ma, ce qui répondrait parfaitement au subjonctif grec t-w-uev 1.

La septième classe sanscrite (\$ 109°, 3) joint la voyelle caractéristique au thème élargi, c'est-à-dire renfermant la syllabe na: nous avons déjà dit que le lêt ou subjonctif préfère les formes les plus larges. On a donc, pour la racine yug, l'impératif yunág-d-ni « que je joigne », pluriel yunág-d-ma « que nous joignions », de même que pour la racine tyag « abandonner » (classe 1) on a tyág-d-ni, tyág-d-ma; les thèmes verbaux de ces formes sont yunaga, tyaga.

Les verbes de la cinquième et de la huitième classe frappent du gouna l'u de la caractéristique (\$ 109°, 4), à laquelle vient se joindre la voyelle a de la première classe; exemples : stṛṇáv-â-ni « que je répande », pluriel stṛṇáv-â-ma. Comparez, en grec, Noprów, Noprówper. En zend, nous trouvons pour cette classe de verbes l'impératif actif kërënav-â-ni (moyen kërënav-â-nê) « je dois faire ». On y peut joindre la deuxième personne du subjonctif kërënav-â-hi « facias », ainsi que la troisième personne de l'imparfait du même mode kërënav-â-d « il doit faire ». Comparez encore la deuxième personne de l'impératif kërënav-a « fais » ² avec l'indicatif à double caractéristique kërë-nav-ô » « tu faisais » (\$ 519).

Les verbes sanscrits de la troisième classe ajoutent au thème fort et redoublé l'a caractéristique de la première classe, et ils

¹ On a vu (\$ 109°, 1) que l'o et l's des verbes comme  $\gamma \lambda i \chi$ -o- $\mu m$ ,  $\lambda si\pi$ -s-7s répondent à la caractéristique a des verbes sanscrits de la première et de la sixième classe; au subjonctif, o et e s'allongent en  $\omega$  et  $\eta$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On peut rapprocher, en grec, les formes comme delxeue.

<sup>3</sup> L'é représente le sanscrit as. — Rapprochez, en grec, les formes comme édaix-

allongent cet a. Ainsi le verbe bar, bṛ fait bibar-â-ṇi¹, bibar-â-va, bibar-â-ma; bibar-âi, bibar-â-vaḥâi, bibar-â-maḥâi. En faisant abstraction de la syllabe réduplicative, nous arrivons à des formes qui appartiendraient à la première classe; ainsi bar, bṛ, conjugué d'après la première classe, fait bar-â-ṇi (présent de l'indicatif bar-â-mi), pluriel bar-â-ma = grec Φερ-ω-μεν, gothique bair-a-m.

Dans les verbes de la neuvième classe, lesquels, aux formes fortes, s'adjoignent la syllabe  $n\hat{a}^2$ , il est impossible de constater l'allongement; en effet,  $yu-n\hat{a}-\hat{a}$  se contracte en  $yu-n\hat{a}$ . Conséquemment on a  $yu-n\hat{a}-n$  « je dois lier », duel  $yu-n\hat{a}-va$ , pluriel  $yu-n\hat{a}-ma$ ; moyen  $yu-n\hat{a}$ ,  $yu-n\hat{a}-va$ ,  $yu-n\hat{a}-ma$ , etc.). De même, en zend, nous avons le moyen  $p\ddot{e}r\ddot{e}-n\hat{a}-n\dot{e}$  « je dois détruire » 3.

Les racines sanscrites en à appartenant à la deuxième et à la troisième classe contractent également à + à en à; exemple : dádâni «je dois donner », pour dadââni. Au pluriel, dádâma, pour dádââma, répond à la forme homérique διδώμεν, pour διδωωμεν ου διδωωμεν .

§ 723, 2. La première personne de l'impératif dans les verbes sanscrits de la première conjugaison principale. — Impératifs zends en âni, âné.

Les verbes sanscrits de la première conjugaison principale allongent en à l'a final de leur thème, de même que les verbes grecs correspondants allongent leur o en ω; on a, par exemple, à la première personne plurielle de l'actif, b'ár-â-ma, hṛś-yâ-ma,

- <sup>1</sup> A la différence des autres verbes de la troisième classe, bar, br, dans les temps spéciaux, prend l'accent sur la syllabe radicale, et non sur la syllabe réduplicative.
  - <sup>2</sup> Ní dans les formes pures ou faibles.
- <sup>3</sup> Voyez Burnouf, Commentaire sur le Yaçna, p. 530 et suiv. Au sujet de la désinence né, comparez \$ 722.
- <sup>4</sup> Comparez, dans Homère, l'aoriste non contracté δώσμεν (pour δώωμεν) et la troisième personne du singulier δώησιν.

dam-dyâ-ma en regard des formes grecques Φέρ-ω-μεν, χαίρ-ω-μεν, δαμ-άω-μεν ou δαμ-άζω-μεν<sup>1</sup>. Mais comme le sanscrit opère le même allongement à la première personne de l'indicatif présent<sup>2</sup>, il n'y a pas, dans cette langue, une opposition aussi marquée entre l'indicatif et l'impératif qu'en grec; ainsi Φέρ-ω-μεν, comparé à Φέρ-ο-μεν, fait mieux ressortir l'expression modale que le sanscrit et le zend bár-â-ma, bar-â-ma, comparés à bár-â-mas, bar-â-mahi.

Il est probable que l'allongement de l'a opéré par le sanscrit à la première personne du présent de l'indicatif appartient à une période relativement récente, quoique pourtant antérieure à la séparation du sanscrit et du zend. En effet, nous trouvons en grec Oép-o-usv, en ancien slave ber-e-mü<sup>3</sup>, en latin fer-i-mus. Je suppose que dans bar-a-mi, bar-a-vas, bar-a-mas l'allongement de l'a est purement euphonique, et je l'attribue à l'influence rétroactive des semi-voyelles v et m<sup>4</sup>. Au contraire, dans les formes d'impératif bár-à-ni, bár-à-va, bár-à-ma, je regarde l'allongement comme ayant une valeur grammaticale, c'est-àdire comme servant à marquer le mode. Si nous avions conservé la conjugaison complète du subjonctif ou lêt, je ne doute pas que nous n'eussions trouvé le même allongement à toutes les personnes des trois nombres de l'actif et du moyen; nous avons vu plus haut pát-â-ti «qu'il tombe» en regard de pát-a-ti «il tombe, et en zend van-â-hi « que tu détruises » en regard de van-a-hi « tu détruis ». Le sanscrit ne nous a point présenté jusqu'à ce jour de formes duelles comme bar-â-las, bar-â-tas en

Digitized by Google

<sup>1</sup> Voyez \$ 109\*, 2 et 6.

<sup>2</sup> Voyez \$ 434.

<sup>&#</sup>x27;s L'ancien slave représente ordinairement l'a sanscrit par un a, au lieu que l'a bref devient a ou a (a 9a).

<sup>\*</sup> Comparez l'allongement de l'i et de l'u devant le  $\mathcal{I}$  y de la caractéristique passive ya. Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, \$ 448.

regard du grec  $\varphi \not\in \rho - n - \tau o \nu$ ,  $\varphi \not\in \rho - n - \tau o \nu$ , ni de formes plurielles comme  $b \not\in r - a - ia$  en regard du grec  $\varphi \not\in \rho - n - \tau \varepsilon$ .

Je fais encore suivre quelques exemples d'impératifs zends à la première personne, lesquels, comme l'impératif gan-â-ni « je tuerai » (\$ 722), sont employés dans le sens du futur : visânê « j'obéirai » 1; spessage varedayêni (\$ 42) « je ferai grandir »; produce daidni » je ferai marcher » 2; spessage daidni » je donnerai » 3; spessage daidni » je bénirai ».

### \$ 724. De plusieurs formes zendes en &:.

Outre la désinence moyenne ânê, qui est mieux conservée que la forme sanscrite correspondante, le zend a aussi une forme mutilée âi, dont toutefois il fait rarement usage. Comme exemple on peut citer existi; cette forme revient sept fois dans la phrase asem visâi, au 1v° chapitre du Vispered. Il est vrai qu'Anquetil traduit par «j'obéis » et que l'impératif âstâya « apporte » 4 qui précède semble appeler un présent de l'indicatif; en l'absence de passages plus concluants, on serait donc en droit de croire que vîsâi est simplement une forme plus énergique pour le présent de l'indicatif visê.

Eugène Burnouf voit une première personne de l'impératif dans la forme yaṣâi, qui revient plusieurs fois au xxıı chapitre du Vendidad 5. Mais Anquetil traduit yaṣâi par

- 1 Vendidad-Sade, page 194 : 1914 19 19 685 asem te visane aje t'obeirain.
- ³ Vendidad-Sådé, fargard xx11. Au sujet du é i tenant la place d'un e d, voyez \$ 637, remarque. Au sujet du d'zend remplaçant un ancien d, voyez \$ 39. Par suite de ces permutations, daidni «je dois donner, je donnerai» est devenu identique, dans sa forme, avec le daidni (= হ্যানি daddni «je dois poser, je dois saire») rensermé dans le composé yaui-daidni (\$ 637).
- Littéralement «fais venir»; c'est le causatif de \$14 «être debout», avec la préposition d.
  - 6 Commentaire sur le Yaçna, p. 495.

«rendez hommage», et le contexte exige en effet la deuxième personne, car Ormuzd adresse à Zoroastre l'ordre de l'honorer. Je ne crois donc pas qu'il y ait lieu de mettre les mots yaşâi, etc. dans la bouche de Zoroastre, comme le fait Burnouf. Je vois aujourd'hui dans yaşâi un subjonctif ou lêt; la forme complète serait yaşâhi. Comme exemples de formes mutilées de la même façon on peut citer encore vanâi «frapperas-tu, veux-tu frapper?», apa-yasâi «veux-tu détruire?» 4, vindâi «obtiens», ava-gasâi «va».

Dans ces formes en di, la consonne de la désinence personnelle a été supprimée, tant à la première qu'à la deuxième personne. Je rappellerai à ce sujet le grec Pépes, pour Pépers = sanscrit bârati; Sldos, pour Sldos (\$ 456); Pépy = sanscrit bârate, gothique bairata (\$ 466). Mentionnons aussi les formes prâcrites comme and banai, pour ban-a-hi «parle» (\$ 456), ainsi que les formes espagnoles comme cantais, pour cantatis. Au reste, le zend a conservé à la seconde personne du subjonctif des exemples de la désinence complète en ahi : ils sont même plus nombreux que les formes en âi. On peut citer avi... vasâhi « conduis [l'eau]», upa... vasâhi (même sens), upa... fra-sayayâhi « déverse », fra-frâvayâhi « fais couler » 6.

- ' C'est ce qui ressort aussi du verset suivant, où les mots qui sont gouvernés par daidni « je dois donner» indiquent la récompense promise à Zoroastre.
- <sup>2</sup> Dans la première édition de cet ouvrage (\$ 724), j'avais expliqué yaşdi comme une contraction pour yaşaya (impératif de la forme causative). On a une contraction de ce genre dans » mái « conduis! » = sanscrit নব πάγα (de la racine πί).
- 3 Lassen également reconnaît dans cette forme, et dans les formes analogues, la deuxième personne du subjonctif; mais il suppose que la désinence di est une fausse leçon pour dhi (Vendidadi capita quinque priora, p. 58) et il introduit, sans y être autorisé par aucun manuscrit, viidhi dans le texte, au lieu de viidi (p. 7).
  - ' Spiegel, Le xix' fargard du Vendidad-Sâdé, p. 70.
  - <sup>5</sup> Voyez Spiegel, Le xix fargard du Vendidad-Sådé, p. 70 et suiv.
  - Sur la racine fru (pour le sanscrit plu), voyez \$ 109 b, 1.

\$ 725. Emplois divers de la première personne de l'impératif, en zend.

Non-seulement la première personne de l'impératif, en zend, peut être employée dans le sens de l'indicatif futur, mais elle peut aussi remplacer le subjonctif, quand elle est précédée de la conjonction where yata « que ». Exemples : 650 where slyssangung yata usem bandayeni «que je lien 1, sepang upo uta bastem vâdayêni « et que je frappe [lui] lié », "p» algoration (spons) uta bastem upanayêni « et que j'emmène [lui] frappé». Burnouf établit entre l'emploi des formes en âni2 et celui des formes en âné 3 une différence que je ne crois pas fondée : selon lui, les formes en âmi seraient usitées tantôt dans le sens de l'impératif, tantôt dans le sens du potentiel; quant aux formes en ane, il nie qu'elles aient jamais la signification de l'impératif, et ce sont les formes en di qu'il regarde comme les seules vraies formes de la première personne de l'impératif moyen 4. Mais nous avons wind yasane qui signifie «je dois sacrifier » et qui a le sens impératif, autant du moins que peut l'avoir la première personne. D'un autre côté, visâi (\$ 724) est plutôt, quant au sens, un présent de l'indicatif, et yașâi vient d'être expliqué comme une seconde personne du subjonctif.

### 5 726. Première personne de l'impératif, en gothique. — Tableau de l'impératif.

Parmi les langues de l'Europe, il n'y a que le gothique qui possède une première personne de l'impératif, mais seulement

<sup>1</sup> Voyez Burnouf, Commentaire sur le Yaçna, p. 427 et saiv.

Ou éni, sous la double influence euphonique du y précédent et de l'i final (\$ 42).

<sup>3</sup> Ou éné.

A Commentaire sur le Yaçna, p. 530 et suiv. note.

Vendidad-Sådé, p. 481.
 Voyez \$ 724.

au pluriel. Ainsi visam 1 « simus » répond au sanscrit vásâma « habitemus » 2. Comme les désinences sanscrites mas et ma sont l'une et l'autre représentées en gothique par un simple m 3, l'impératif visam se confond avec le présent de l'indicatif visam « nous sommes ».

On a déjà fait observer (\$\$ 677 et 679) que l'impératif, en slave et en lithuanien, doit être rapporté, quant à son origine, à un autre mode.

Je sais suivre le tableau des formes dont il vient d'être traité.

|                     | Sanscrit. | Zend.          | Grec.                            | Letin.    | Gothique.        |
|---------------------|-----------|----------------|----------------------------------|-----------|------------------|
| 1" pers. sing. act. | hán-â-ni  | gan-d-ni       |                                  |           |                  |
|                     | bár-d-ņi  | bar-4-ni *     |                                  |           |                  |
| 1" pers. sing. m.   | karáv-đi  | karav-å-nê     |                                  |           | • • • • • •      |
|                     | bár-ði    | bar-A-né       |                                  |           |                  |
| 1" pers. plur. act. | bár-d-ma  | bar-A-ma       | Θέρ-ω-μεν                        |           | bair-a-m         |
| 2° pers. sing. act. | dê-kî s   | daş-di •       | $(\delta l \delta o - \theta i)$ |           | ••••             |
|                     | 6-d'i 7   | • • • • • • •  | Ισ−θι                            | • • • • • |                  |
|                     | bár-a     | bar-a          | <b>Θέρ−ε</b>                     |           | ba <del>ir</del> |
|                     | váḥ-a     | va <b>ș-</b> a | tx-e                             | veh-e     | vig              |

<sup>1</sup> Luc. xv. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez \$ 716, remarque.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Excepté au subjonctif, où le gothique a la désinence ma, qui se rencontre avec le म ma des formes secondaires en sanscrit.

Il n'y a pas d'exemple de bardni; mais nous pouvons l'inférer du moyen bardné (\$723) et du pluriel bardna (Vendidad-Sádé, p. 208).

Dé-hé pour dad-di, venant de dadd-hi, qui est lui-même pour dadd-di (\$ 450).

en sanscrit, les formes À mé «mei, mihi» et À té «tui, tibi» sont toujours employées comme enditiques. De même aussi en ancien perse maiy et taiy. Il est probable que la locution me alussi en datani té «je te donnerai», qui revient plusieurs fois dans le Vendidad-Sådé (pages 505, 507, 508), est pour datanité, car dans l'écriture zende on sépare souvent les différents membres d'un composé. Je regarde le é comme tenant la place d'un d': on a vu (\$ 637, remsrque) qu'en composition la racine dd, quand elle a son redoublement, change ordinairement le d'radical en é.

<sup>7</sup> Pour ad-d'i venant de as-d'i.

|                     | Sanscrit.         | Zend.         | Grec.                 | Letin.    | Gothique.   |
|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
|                     | váh a-tát 1       |               |                       | veh-i-to  |             |
| 2° pers. sing. m.   | dat-svá i         |               | δίδο- <del>σ</del> ο  |           | • • • • •   |
|                     | bár-a-sva         | bar-aṇ-u-ha s |                       |           |             |
| 2° pers. duel act.  | bar-a-tam         |               |                       |           |             |
| a' pers. plur. act. | bár-a-ta          | bar-a-ta      | <b>βέρ-ε-τε</b>       | • • • • • | bair-i-th   |
| _                   | bibṛ-tá           |               |                       | fer-te    | · · · · · · |
|                     | váh-a-ta          | vaș-a-ta      | έχ-e-τε               | veh-i-te  | vig-i-th    |
| 2° pers. plur. m.   | bár-a-dvam        | bar-a-dwém    | <i>Θέρ-ε-σθε</i>      |           |             |
| 3° pers. sing. act. | vá <b>s-</b> a-tu | vaņh-a-tu     |                       |           | • • • • •   |
|                     | váķ-a-tAt         |               | έχ-έ-τω               | reh-i-to  | • • • • •   |
| 3° pers. duel act.  | bár-a-tâm         |               | φερ-έ-τω <del>ν</del> |           |             |
| 3° pers. plur. act. | bár-a ntu         | bar-a-ntu?    |                       | • • • •   |             |

\$ 727. Aoristes premiers de l'impératif, dans le dialecte védique, en grec et en arménien.

Dans le dialecte védique et en zend, on trouve des formes d'impératif qui répondent aux impératifs aoristes grecs. En renonçant à l'augment, qui est la véritable expression du passé, elles ont du même coup perdu la signification de prétérit. Nous avons, par exemple, an bûéa « sois » ou « deviens » qui répond à l'aoriste premier Qu-oov.

Si le ν de la désinence σον est organique, on peut le regarder comme tenant la place d'un ancien s<sup>5</sup>, qui lui-même provient d'un θ; exemple: δός, pour δόθι. La forme primitive serait donc -σαθι, qui aurait fait -σας, puis -σον, avec changement de l'α en o à cause de la nasale (\$ 109°, 1). Dans cette hypothèse, le

<sup>1</sup> Voyez \$\$ 470 et 719.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour dadd-soa (\$ 481).

<sup>3</sup> Voyez \$ 721.

A Par euphonie pour bu-sa (\$ 21 b). Voyez cette forme dans Westergaard, Radices sanscritas, à la racine & bu, avec préfixe & d.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nous avons transporté au \$ 439, remarque, la note qui se trouvait ici sur le changement de s en v. — Tr.

ν de τύπ-σο-ν représenterait la désinence personnelle, qui s'est, au contraire, perdue dans le védique bû-śa (pour bû-śa-di).

Au moyen, σαθι devrait nous donner une forme σασθι, comme τυψάτω donne τυψάσθω, et comme τύψατε donne τύψασθε<sup>2</sup>. Par la suppression de σθ, on arrive à la forme τύψαι, qui présente une ressemblance fortuite avec l'infinitif aoriste actif, de même qu'en latin ama-re « sois aimé » est devenu extérieurement semblable à l'infinitif actif<sup>3</sup>. La mutilation de l'impératif τύπ-σασθι en τύπ-σαι ne serait pas beaucoup plus forte que celle de l'indicatif ἐτύπ-σα-σα en ἐτύπ-σω.

Si l'on fait abstraction de la désinence, les formes comme τυπ-σά-τω s'accordent avec le védique বিষয় nê-śa-tu « qu'il conduise », cité par Pâṇini . A la deuxième personne du duel, φύσατον est très-bien représenté par মুখন βιδιάταμ . A la troisième personne du pluriel, les formes comme λυ-σά-ντων ont un pendant, en ce qui concerne la syllabe exprimant l'aoriste, dans विषय śτδ-śa-ntu « qu'ils entendent ».

L'arménien a perdu l'ancien présent de l'impératif, tel qu'il est usité en sanscrit et en zend; il l'a partout remplacé par l'impératif aoriste 7, excepté quand il emploie l'impératif prohibitif dont il a déjà été question (\$ 449). Suivant que l'indicatif prend l'aoriste premier ou l'aoriste second, l'impératif prend l'une

<sup>1</sup> Il faut remarquer à ce sujet qu'en pracrit le désinence hi (pour d'i) se présente à nous dans des formes où le sanscrit l'a perdue. Voyez Lassen, Institutiones linguæ pracriticæ, p. 338; Höfer, De pracrité dialecto, p. 185 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur le changement du τ en θ, voyez \$ 474.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On a vu (\$ 476) que la syllabe re de l'impératif ama-re appartient au même pronom réfléchi dont il ne reste que le r à la première personne amo-r.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Panini, III, 1, 81. — Sur le & tenant la place d'un s, voyez \$ 21 b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyez Westergaard, à la racine bû, avec préfixe upa.

<sup>\*</sup> Rig-véda, I, LXXXVI, 5.

<sup>7</sup> Voyez Petermann, Grammaire arménienne, p. 191. Schröder donne les formes en question comme des présents de l'impératif.

ou l'autre de ces formes! Mais l'impératif arménien n'a gardé que la seconde personne des deux nombres. Celle du pluriel est la mieux conservée; exemple : apumgte ors-ait-à «chassez, dont le 4 é s'explique très-probablement par le même principe que celui de ber-ê-à «vous portez» (\$ 449). Au contraire, l'aoriste indicatif garde l'i de la première personne du singulier et de la troisième personne du pluriel : on a, par exemple, ors-ażi-q «vous chassates», comme on a ors-ażi «je chassain, ors-ati-n ails chassèrent. Le sanscrit, dans ces deux formes, nous présente un a; il fait ákâm-aya-ta « vous aimâtes », kâm-áya-ta «aimez» (\$ 183b, 2). Le singulier, à l'impératif aoriste premier, a perdu en arménien son ż, ainsi que la voyelle qui l'accompagnait<sup>2</sup>: les verbes de la deuxième conjugaison finissent en a (orsa « chasse! »), de sorte qu'à prendre ces formes isolément, on pourrait y voir des impératifs présents et les rapprocher des formes latines telles que ama. Comme exemple d'un aoriste second de l'impératif, nous pouvons citer un ar «reçois », pluriel arêq; le présent de l'indicatif est ar-nu-m (\$ 496), l'aoriste de l'indicatif ari «je reçus». Citons encore l'impératif du verbe substantif bp er « sois », dont le r représente l'ancien s radical<sup>3</sup>. Au pluriel & q, le r a disparu tout à fait, comme dans la personne correspondante du présent de l'indicatif. A côté de er-u-q, dont la voyelle de liaison u est probablement l'affaiblissement d'un ancien a, comme au futur ta-żu-ą «dabimus» = sanscrit de-yasma, grec δο-ίη-μεν (\$ 183 b, 2).

¹ Sur l'aoriste premier, dont nous avons ramené le g z au  $\mathcal{I}_{y}$  sanscrit des verbes de la dixième classe, voyez \$ 183 °, 2. Sur l'aoriste second, voyez \$ 573 et 576.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il faut excepter la quatrième conjugaison ou conjugaison passive, où nous avons, par exemple, kôseat « parle» (présent kôs-i-m « je 'parle»), kôsetai (prononcez kôseta) « je parlai».

<sup>3</sup> Comparez l'imparsait & ail était » (\$ 183 b, 2).

# \$ 728. Aoristes seconds de l'impératif, en zend et dans le dialecte védique.

En zend, il ne s'est pas trouvé jusqu'à présent d'impératifs correspondant, comme le védique क्य bûsa, aux aoristes premiers de l'impératif grec.

Mais on a dâi-dî « donne » qui s'accorde avec l'aoriste second &-s (pour δο-θι), μρωφ dâta « donnez »¹ qui s'accorde avec &σε, et dâ-ta « faites » (dans le composé yauidâta « purifiez ») qui répond à θέ-τε. Je crois reconnaître un impératif moyen de la cinquième formation de l'aoriste dans μερμφω dâoṇhâ « donne », que je serais tenté de rapprocher du sanscrit dâ-sva, du grec &-σο². Sur la désinence ṇha (plus souvent ṇuha) = sanscrit sva, voyez \$ 721.

Dans le dialecte védique, les formes correspondant à l'aoriste second de l'impératif grec sont très-nombreuses à l'actif. On a, par exemple : érudi «écoute! » = κλῦθι³, venant de śrnômi (racine śru, classe 5); śag-di «peux!», venant de śaknômi (racine śak, classe 5); pûr-di «remplis!», venant de piparmi (racine par, pt, classe 3). L'impératif bû-tu «qu'il soit » est formé comme abût « il fut » 5. Les impératifs comme munugdi « délivre! » (racine

- <sup>1</sup> Vendidad-Sådé, p. 224. J'écris dâta au lieu de dâtâ, parce que cette forme est empruntée à la partie du Yaçna où l'a final est toujours allongé.
- <sup>2</sup> Vendidad-Sådé, p. 222. Le sens de ddonhá n'est pas encore clairement établi : il faut attendre la traduction de Nériosengh. [Nériosengh traduit par karômi : c'est une première personne du futur. Tr.]
- 3 Tant qu'on n'aura pas trouvé un présent érômi (deuxième classe), je serai trèsporté à considérer les formes déravam « j'entendis», dérôt « il entendit», comme des acristes de la cinquième formation, avec gouna de l'u radical. Dans le grec κλῦθι, nous avons l'allongement de la voyelle radicale, ainsi que dans δείκτομι, où l'o correspond à un au sanscrit. De même encore à l'acriste védique ákar « il fit», ákaram « je fis», on trouve la forme pleine de la racine, tandis qu'à l'impératif kṛd'i « fais» on a la forme abrégée.
  - 4 Ce verbe est irrégulier dans sa conjugaison.
  - <sup>5</sup> Aoriste de la cinquième formation, \$ 573.

muć, troisième personne mumôktu) ressemblent beaucoup aux impératifs grecs comme κέκραχθι. Mais il n'est pas douteux que les impératifs sanscrits mumugdi, mumôktu n'appartiennent à l'aoriste : nous avons de même, à l'aoriste indicatif, dmumuktam. Mumugdi est avec érudi dans le même rapport que les aoristes de la septième formation (\$ 579) avec ceux de la sixième (\$ 575)1.

Dans वार्यस्य vâvrdasva « grandis! » 2 nous avons peut-être un impératif moyen de la septième formation de l'aoriste; il serait alors pour vavrdasva. C'est ainsi que mṛg fait à l'aoriste indicatif actif ámamṛgam. L'allongement de la syllabe réduplicative serait bien mieux justifié ici (\$ 580) qu'au parfait de l'indicatif vâvṛdê 3. On pourrait objecter qu'en regard de vavṛdasva, considéré comme aoriste, il ne se trouve pas d'indicatif de la même formation; mais, en regard des impératifs aoristes précités (\$ 727) bûsa, bûsatam, nêsatu, śrôsantu, on ne trouve pas non plus d'indicatifs comme ábûsam, dnêsam, dsrôsam.

A l'aoriste ávôcam (\$ 582) se rattache l'impératif védique san-vôcandi (première personne duelle du moyen)<sup>4</sup>.

# \$ 729. Futur de l'impératif, en sanscrit et en arménien.

Le futur à auxiliaire de l'impératif a laissé des traces dans le sanscrit classique. Toutefois, le petit nombre d'exemples constatés jusqu'à présent appartient sans exception à la deuxième personne plurielle du moyen; ce sont : प्रसविषयम् prásavisya-

Dans le dialecte védique, les formes redoublées de l'aoriste peuvent joindre immédiatement les désinences à la racine. C'est là, comme on l'a vu (\$ 573), le caractère propre de la cinquième formation de l'aoriste, laquelle, dans les Védas, s'étend aussi à des racines finissant par une consonne.

- <sup>2</sup> Rig-véda, I, xxx1, 1.
- \* Rig-véda, I, 111, 2. La forme de la langue ordinaire est vavrd é.
- \* Rig-véda, I, xxv, 17.

dvam 1 « procréez! », सिवायक्त bavisyádvam 2 « soyez » et बेरकाक्त्र vétsyádvam 3 « trouvez! obtenez! ». J'ai supposé autrefois que la forme sañvaksyata 4 était un impératif futur actif (deuxième personne du pluriel). Mais, par le sens du contexte, je me suis assuré depuis qu'au lieu de संवक्त sañvaksyata, que Stenzler traduit par « alloquimini », il faut lire sañraksata « arcete » 5.

En arménien, le futur de l'impératif est presque partout identique avec celui de l'indicatif (\$ 183<sup>b</sup>, 2). Remarquons seulement qu'à la deuxième personne du singulier, outre la forme to-s (= sanscrit yô-s du précatif), on a aussi une forme to-p gi-r: le r remplace le s de la deuxième personne, et le p g, sous l'influence de l'i suivant, a pris la place du g zô; on a, par conséquent, sires-gi-r « aime » à côté de sires-to-s « amabis » et « ama ».

- 1 Bhagavad-Gftå, III, 10.
- <sup>2</sup> Mahabharata, III, vers 14394. Ramayana, éd. Schlegel, I, xxix, a5.
- 3 Mahábhárata, I, 1111.
- \* Stenzler, Brahma-vdivarta-purdņi specimen, 1, 35.
- I sant observer que dans les manuscrits d'écriture bengalie, et notamment dans celui dont s'est servi Stenzler (voyez sa remarque, p. 10), il est souvent impossible de distinguer le r du v. Le q y, après le \( \overline{\pi} \) ki, est une correction de Stenzler. Le sens «alloquimini» ne convient pas dans le contexte, au lieu que «arcete principem » s'accorde avec le sens du vers précédent. Le vers 32 du même ouvrage nous présente une sorme remarquable au point de vue de la syntaxe; c'est l'impératis brûté employé comme représentant du subjonctif et régi par yédi «si» : yadi satyam brûté «si vous dites la vérité». Au cinquième tivre du Mahâbhārata, on a la deuxième personne plurielle de l'impératis moyen prayacéladvam régie par cét « si» : nacêt prayacéladvam amitragétiné yudistirasyd 'néam abspeitan svakam « nisi detis hostium interfectori Yudistirae partem petitam suam». Dans le Rig-véda (I, xxv11, 12), nous trouvons après yédi la première personne plurielle de l'impératis ou du lêt : yadi saknaváma « si nous pouvons».
- º Il en est de même à la deuxième personne du pluriel de l'indicatif futur. Voyez plus haut, t. I, p. 406 et suiv.

#### CONDITIONNEL.

### \$ 730. Origine du conditionnel sanscrit.

Si l'on considère la forme du conditionnel sanscrit, on voit qu'il est avec le futur à auxiliaire dans le même rapport que l'imparfait avec le présent : en d'autres termes, la racine prend l'augment, et les désinences secondaires remplacent les désinences primaires. En regard de dâsyâmi «je donnerai», on a donc usus dâtsyam «je donnerais» ou «j'aurais donné».

Contrairement à une opinion autrefois exprimée par moi, je serais porté aujourd'hui à faire venir le conditionnel du futur à auxiliaire : il ne serait donc pas nécessaire d'admettre pour le verbe substantif une ancienne forme tombée en désuétude âsyam « je serais » ou « j'aurais été ». Quand même une telle forme aurait existé, on y pourrait voir un dérivé du futur asyâmi 1 « je serai », comme ádâsyam dérive de dâsyâmi.

Aucune langue de l'Europe ne nous présente rien d'analogue au mode en question; on est donc amené à supposer qu'il est d'origine relativement récente. La forme qui ressemble le plus au conditionnel sanscrit, c'est l'imparfait du subjonctif latin. Mais on a vu (\$ 707) qu'il est lui-même de formation secondaire et appartient en propre à la langue latine. Comparez, par exemple, da-rem (pour dâ-sem, qui est lui-même pour dâ-saīm) avec usus d-dâ-syam.

# \$ 731. Emploi du conditionnel sanscrit.

Au lieu du conditionnel, le sanscrit, dans sa plus ancienne période, se sert ordinairement du potentiel. En général, l'emploi

On a vu (\$ 648) que asydmi (comparez le latin ero, eris, \$ 650) n'est plus employé comme verbe simple en sanscrit.

du conditionnel est assez rare. Nous en donnerons donc ici quelques exemples :

yadi na praṇayêd râfâ daṇḍan daṇḍyêśv atandritaĥ śûlê matsyân ivâ 'pakśyan durbalân balavattarâĥ ¹

«Si non infligeret rex pænam puniendis indefessus, veru pisces quasi coquerent infirmos firmiores.»

Nous avons ici le conditionnel; mais à sa suite nous trouvons quatre potentiels, quoique la relation reste exactement la même. Il est vrai que le scoliaste les explique par des conditionnels, savoir: adyât «il mangerait» par ákâdisyat, áva-lihyât «il lècherait» par avâlêksyat, syât «il serait» par dbavisyat et prá-vartêta «il deviendrait» par prâvartisyat.

Nous lisons dans le Mahâbhârata 2:

vrginan hi bavêt kincid yadi karnasya pârliva na 'smâi hy astrâni divyâni prâdâsyad brgunandanah

«Car si quelque chose de fautif se trouvait en Karna, ô prince! le fils de Bhrgu ne lui aurait pas donné les armes divines.»

Le conditionnel peut se trouver à la fois dans la proposition antécédente et dans la proposition conséquente. C'est ce que nous voyons par l'exemple suivant, où la première fois le conditionnel a le sens d'un plus-que-parfait du subjonctif : nacéd araksisya siman ganam bayâd dvisadbir évam balibih praptidiam | talâ 'bavisyad dvisatâm pramôdanam a. « Si tu n'avais pas délivré du péril cette troupe pressée par des ennemis redoutables, elle serait la joie des ennemis. »

On trouve de même dans le Nâisada-carita 5:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lois de Manou, VII, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Livre VIII, vers 1614.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pour áraksisyas, à cause de l'i du mot suivant.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mohabharata, livre VIII, vers 709.

IV, 88. Ces vers sont adressés au dieu de l'amour.

api sa vagram adásyata éét tadá tvadisubir vyadalisyad asáv api

~ Quand il [Brahmå] t'aurait donné [pour but] sa massue, elle aurait été fendue elle-même par tes flèches. »

### VERBES DÉRIVÉS.

\$ 732. Des verbes passifs, causatifs, désidératifs et intensifs.

Dans l'acception rigoureuse du mot, l'expression « verbes dérivés » ne convient en sanscrit qu'aux seuls verbes dénominatifs. En effet, parmi les dix classes de verbes appelés primitifs, il n'y a véritablement que ceux de la seconde classe qui méritent ce nom : les autres ne sont pas plus près de la racine que ne le sont les verbes passifs, causatifs, désidératifs et intensifs. Il y a d'ailleurs identité, si l'on fait abstraction de l'accent, entre la forme du passif et celle du moyen de la quatrième classe; entre le causatif et les verbes de la dixième classe; entre l'intensif. quand il unit immédiatement les désinences personnelles à la racine, et les verbes de la troisième classe<sup>2</sup>. On serait donc autorisé à dire que le sanscrit possède en tout douze classes de verbes : les intensifs composeraient la onzième et les désidératiss la douzième (ou vice versa); on ferait rentrer les verbes passifs parmi les verbes moyens de la quatrième classe, tandis que les verbes causatifs seraient assignés à la dixième.

On ne peut nier toutesois que si l'on a égard au sens et à l'âge des verbes appelés « dérivés », ils doivent être subordonnés à ceux qui expriment simplement l'idée verbale, accompagnée

<sup>1</sup> Voyez \$ 1094, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Remarquons cependant que l'intensif renforce la syllabe réduplicative et qu'il conserve celle-ci dans les temps généraux; mais on a vu que les verbes de la dixième classe gardent également dans les temps généraux une partie de leur caractéristique.

des notions accessoires de personne, de temps et de mode : ils appartiennent à une époque postérieure et sont sortis de ceux-là. Il a fallu qu'il existât un verbe signifiant simplement « j'entends », avant qu'on pût avoir un verbe signifiant «je fais entendre», ou «je désire entendre», ou «je suis entendu». Encore que śrâváyâmi «je fais entendre», śúśrûśâmi «je désire entendre», śrûyê' «je suis entendu» s'expliquent plus facilement par la racine sru que par le thème srnu (contraction pour srunu), on peut néanmoins regarder érunu comme la forme fondamentale d'où sont sortis ces verbes dérivés et secondaires; car devant la marque du causatif, du désidératif ou du passif, la syllabe caractéristique nu a pu tomber, comme tombe la caractéristique ay des verbes causatifs, quand ils sont mis au passif, devant la syllabe ya qui est la marque de cette voix 2. Si, par le fait, les verbes dérivés ont la racine pure pour point de départ, cela vient de ce que les verbes primitifs, dont ils sont le produit, ont été débarrassés de tous les accessoires qui ne servent point à l'expression de l'idée marquée par la racine. On comprend, en effet, que, sans cette suppression, la forme dérivée eût été chargée outre mesure. C'est ainsi que nous avons vu certains comparatifs et superlatifs venir, non pas du thème complet du positif, mais d'un thème mutilé et dépouillé de son suffixe 3.

#### PASSIF.

# \$ 733. Formation du passif sanscrit.

Nous examinerons successivement les diverses formations de verbes dérivés. Nous commencerons par le passif.

Le verbe éru (cinquième classe) fait au présent de l'indicatif érnémi « j'entends » (contraction pour érunémi).

Nous avons, par exemple, en regard du causatif áráv-áya-ti «il fait entendre» le passif áráv-yá-tê (pour áráv-ay-yatê) «il est fait entendre».

<sup>3</sup> Voyez \$ 2984.

En sanscrit, le passif, dans les temps spéciaux, est marqué par la syllabe **y** ya, qui reçoit l'accent tonique, et qui vient se placer après la racine: les désinences personnelles sont celles du moyen. La flexion est tout à fait la même que pour les verbes moyens de la quatrième classe 1, avec cette seule différence que l'accent doit être reporté sur la deuxième syllabe 2.

Je me contenterai de donner ici la troisième personne du singulier et du pluriel des verbes suivants: bud (classe 1) « savoir » (gothique ana-bud « commander »); tud (classe 6) « frapper » (latin tud, tundo); vas (classe 2) « se vêtir » (gothique vasja « je revêts » = causatif sanscrit vâsdyâmi); bar, br (classe 3) « porter »; yug (classe 7) « unir » (latin jug, grec ζυγ); star, str, str (classe 5) « répandre, couvrir »; pri (classe 9) « réjouir, aimer ». En face du passif, je mets la forme correspondante du moyen 3.

TROISIÈME PERSONNE DU SINGULIER. TROISIÈME PERSONNE DU PLURIEL.

| Racine.               | • Passif.  | Moyen.            | Passif.     | Moyen.     |  |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------|------------|--|
| bud (classe 1)        | buď-yá-té  | bốđ-a- <b>ι</b> ἐ | buď-yá-ntê  | bốđ-a-niê  |  |
| tud (classe 6)        | tud-yá-tê  | tud-á-té          | tud-yá-ntê  | tud-á-nté  |  |
| vas (classe 2)        | vas-yá-tê  | vas-të            | vas-yá-ntê  | vas-áté 🕻  |  |
| bar (br) (classe 3)   | bri yá tê  | bibr-16           | bri yd-nie  | bibr-asê   |  |
| ywź (classe 7)        | yuģ-yā-tê  | yuñk-té'          | yug-yá-niế  | ywig-átê   |  |
| star (str) (classe 5) | star-yá-tê | str-nu-té         | star-yá-ntê | str-nv-átě |  |
| prf (classe 9)        | prl-yá-tê  | prî-nî-tê'        | prî-yá-ntê  | pri-ná-té. |  |

REMARQUE. — Passif des racines finissant en ar, r. — Les racines en ar qui, à l'actif et au moyen, contractent cette syllabe en r dans les formes

<sup>1</sup> Voyez \$\$ 501 et 512.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 104°, remarque 2, et Système comparatif d'accentuation, \$ 11.

<sup>3</sup> Le moyen, à la différence du passif, prend les caractéristiques des classes.
Voyez \$ 10g \*.

<sup>4</sup> Voyez 5 45g.

pures ou légères, prennent au passif la syllabe ri, si elles commencent par une seule consonne : ainsi bar fait bri-yá-té. Si, au contraire, elles commencent par deux consonnes, elles gardent ar : ainsi star fait star-yá-té. Je regarde la syllabe ri comme une métathèse pour ir, qui lui-même est, à ce que je crois, un affaiblissement de la forme primitive ar.

C'est grâce à la protection des deux consonnes initiales que les verbes comme star ont maintenu leur ancienne forme. On peut rapprocher, à ce sujet, ce qui a été dit des impératifs comme apruhé "obtiens!", comparés aux impératifs comme ciné "assemble!" (\$ 451). Je crois découvrir un fait analogue en latin: si la racine stâ (= sanscrit siâ "être debout") a presque partout conservé sa longue, tandis que dă (= sanscrit dâ "donner") l'a perdue, c'est probablement grâce à la protection des deux consonnes initiales.

En ce qui concerne la métathèse de bir en bri, on peut rapprocher les formes grecques comme ωατράσι (pour ωαταρ-σι).

\$ 734. Affaiblissements irréguliers de la racine, devant la caractéristique du passif ya, en sanscrit, en zend et en ancien perse.

La racine subit quelquesois, au passif, des affaiblissements irréguliers, à cause de la surcharge produite par l'addition de la syllabe ya. Ainsi vac « dire » se contracte en uc, par exemple dans uc-yá-te « dicitur »; rapprochez certaines sormes anomales de l'actif, comme úcimá « nous parlames » (pour u-ucima). La racine un prac « interroger » contracte la syllabe ra en r, par exemple dans préváté « interrogatur »; on a, de même, à l'actif, précámi « j'interroge », paprécimá « nous interrogeames » 2. Quelques racines en à affaiblissent au passif cette voyelle en î; ainsi dà « donner » a pour thème du passif diya; exemple : diyáté « datur ».

Le zend, en vertu du même principe, abrége au à en a a;

Digitized by Google

<sup>1</sup> Voyez \$ 25/1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mais au singulier du prétérit redoublé, on a paprácca «j'interrogeai, il interrogea», à l'infinitif, prástum «interroger».

exemples: nidayeinte « deponuntur » 1 (= sanscrit nidiyante); nidayeinte » frâ... śnayanuha « sois lavé » 2 (= sanscrit pra-snâyasva); nepossaja śnayaita « qu'il soit lavé » ou « qu'il se lave ».

En ancien perse, l'à de la racine pà s'est également abrégé devant le ya du passif dans \( \bar{\text{v}} \). \( \bar{\text{v}} \).

Remanque. — Examen d'une opinion d'E. Burnouf: le signe du passif ya existe-t-il en zend? — Burnouf, dans la forme précitée énayanuha, ne fait pas de ya le signe du passif. En général, selon ce savant, le zend n'aurait guère plus de part au signe passif ya que le grec et le latin. Mais le changement du sens passif en sens réfléchi ou moyen n'a rien de plus surprenant que le fait contraire qui a lieu en grec, en gothique, en latin, en lithuanien et en slave. Burnouf cite sans autre indication la forme parament midayéinti, qu'il traduit par «ils déposent»; dans le manuscrit lithographié, je trouve deux fois cette forme au troisième fargard du Vendidad ; mais je lis, avec Lassen et Westergaard, nidayéinté «deponuntur». Si, cependant, nidayéinté était la vraie leçon, je n'y verrais pas moins un passif avec désinence de l'actif: au passif sanscrit, il arrive assez fréquem-

¹ Vendidad-Sådé, page 246 : yahmya naró irèsta (lisez irista) nidayéinté «in qua [terra] homines mortui deponuntur».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avec le sens du moyen : «lave-toi [les mains]». Voyez \$ 721.

<sup>&#</sup>x27;Inscription de Béhistoun, IV, 38. Rawlinson et Benfey lisent patipayuwa; mais je crois que l'a renfermé dans y > y doit ici faire partie intégrante du mot. La désinence uva (pour huva, lequel est lui-même pour hva) répond à la désinence de l'impératif sanscrit sva (\$ 253). La préposition pati représente le sanscrit prati.

<sup>\*</sup> Yaçna, p. 361, note. [Il reconnaît dans ya la caractéristique de la classe. — Tr.]

<sup>5</sup> Yaçna, p. 359.

<sup>6</sup> Voir l'Index de Brockhaus.

ment que les désinences de l'actif prennent la place des désinences moyennes, en sorte que le passif est exprimé uniquement par la syllabe  $ya^{1}$ .

En admettant avec Burnouf que nidayéinti fût un actif, il faudrait prendre «ils déposent» dans le sens de «on dépose», et expliquer naré irista comme des accusatifs.

S 735. Passif du verbe gan "engendrer", en sanscrit et en zend.

De la racine gan «engendrer» vient la forme irrégulière and gâyê (pour ganyê) «je nais», que les grammairiens indiens expliquent comme un moyen de la quatrième classe. La position de l'accent tonique autorise cette explication (\$ 733), qui, si elle est admise, devra s'étendre aussi au verbe zend correspondant.

Mais remarquons que le sens exige le passif et non le moyen; observons, en outre, qu'abstraction faite de l'accent, la forme du moyen est identique, pour les verbes de la quatrième classe, avec celle du passif. J'aime donc mieux regarder dans les deux langues la forme en question comme un véritable passif. Il est vrai que l'accentuation de gâyê est irrégulière 2; mais Pâṇini 3 nous apprend qu'on peut aussi accentuer de cette façon : gâyê.

La racine zende correspondante est san: nous la trouvons plusieurs fois employée au passif, en combinaison avec la préposition as us (= sanscrit ut). Comme en sanscrit, le n final est rejeté devant le signe du passif ya; mais l'a précédent n'est pas allongé, ou la longue a été de nouveau abrégée. Ce fait ne doit pas nous surprendre, si nous considérons que même les racines qui ont par nature un à long, l'abrégent devant le ya

<sup>1</sup> Abrégé de la grammaire sanscrite, 2° édition, \$ 446.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elle n'est régulière que dans les cas très-rares où g'ayé signifie « j'engendre » ou » j'enfante », et est, par conséquent, un vrai moyen.

<sup>3</sup> VI, 1, 195.

du passif. En conséquence, where précitée (\$ 734) nidayêintê. sent » répond exactement à la forme précitée (\$ 734) nidayêintê. A l'imparfait, nous trouvons la deuxième personne usasayanha « tu naissais » (\$ 469), et, à la troisième, usayata « il naissait » 2.

\$ 736. Les formes driyé nje duren et mriyé nje meursn appartiennent au passif. — Restes de l'ancien passif, en latin, en gothique et en géorgien.

Les grammairiens indiens expliquent également comme des moyens de la sixième classe la forme tal mriyé « je meurs », venant de la racine mar, mr, et la forme tal driyé « je me maintiens, je dure », venant de la racine dar, dr. On a vu plus haut (\$ 733, remarque) que parmi les racines finissant en ar, celles qui sont sujettes à contracter ar en r³ prennent au passif la syllabe ri (pour ra). Or, il en est de même, à l'actif et au moyen, pour les racines en ar de la sixième classe; suivant donc qu'on divisera de cette façon : mriy-é, driy-é', ou de cette autre manière : mri-yé', dri-yé', on aura des moyens de la sixième classe ou des passifs. Dans l'une et l'autre hypothèse, l'accentuation doit rester la même, puisque la caractéristique de la sixième classe reçoit l'accent aussi bien que la syllabe ya du passif<sup>5</sup>.

Le sens de dar étant «soutenir, porter», je suppose que la signification primitive de driyé est «je suis soutenu, je suis porté». Je vois donc dans cette forme un passif. Mais si driyé est

<sup>1</sup> Vendidad-Sådé, p. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vendidad-Sådé, p. 39 : yad hê (le texte porte for hê) puirê uisayata «qu'il lui naquit un fils».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Selon les grammairiens de l'Inde, la forme en r serait la forme primitive.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans ces formes, iy tiendrait la place d'un simple i. Sur cette modification euphonique de l'i, voyez \$ 509.

<sup>5</sup> Voyez \$\$ 109\*, 1, et 733.

un passif, je crois aussi devoir reconnaître un passif dans mriyé «je meurs » ¹. On peut rapprocher les formes zendes měrě-yêi-ti «il meurt », fra-měrě-yêi-ti (même sens), mair-yâi-ti (par euphonie pour mar-yâ-ti) « qu'il meure », ava-mair-yâi-tê (même sens). Il est vrai que ces formes peuvent être expliquées aussi comme des actifs ou des moyens de la quatrième classe ². L'accentuation zende nous étant inconnue, il est impossible de décider cette question; mais ce qui est certain, c'est que, si le y sanscrit dans mriyé, mriyásê correspond au y des mots zends précités ³, le verbe sanscrit représente par la forme et par l'accent un véritable passif.

Un autre représentant de ce ya nous est fourni par le gothique us-ki-ja-na « enatum », lequel fait au présent de l'indicatif us-ki-ja « enascor », et suppose, par conséquent, un simple ki-ja « nascor » 4.

Mentionnons encore en latin, comme reste de l'ancien passif, le verbe fio, que je divise de cette façon : f-io, et que je regarde comme étant pour fu-io. C'est ainsi qu'en ancien perse nous avons  $b-iy\hat{a}^5$  « qu'il soit » = sanscrit  $b\hat{a}y\hat{a}t$ . Le latin fio répond donc au sanscrit  $b\hat{a}y\hat{e}$ , si l'on fait abstraction de la désinence

- ¹ Peut-être le sens primitif était-il «je suis usé, consumé»; comparez le grec μαραίνω. La racine sanscrite mar, mṛ, conjuguée d'après la neuvième classe (mṛ-ṇā-mi), signifie «tuer». Les grammairiens de l'Inde supposent pour ce dernier verbe une racine Ψ mṛ, et ils admettent que le r s'est abrégé devant la caractéristique de la classe.
  - <sup>2</sup> On a vu (\$ 734) qu'en sanscrit le passif a quelquesois les désinences de l'actif.
  - 3 C'est-à-dire n'est pas dû à la loi phonique indiquée au \$ 502. Tr.
  - \* Pour kin-ja, comme en sanscrit nous avons ga-ye, pour gan-ye.
- <sup>5</sup> Par euphonie pour bya; il est rare qu'en ancien perse un y, quand il se trouve après une autre consonne, ne se sasse pas précéder d'un s.

moyenne de ce dernier 1. Comparez f-iu-nt avec bû-yá-ntê, f-ie-t avec bû-yé-ta, f-iê-mus avec bû-yé-maḥi.

Comme le passif sanscrit est souvent employé avec le sens impersonnel, dans des locutions telles que érûyátâm « entends! » (littéralement « qu'il soit entendu! »), asyatâm « assieds-toi! » (littéralement «qu'il soit pris place!»), je rappellerai ici que des expressions du même genre sont très-habituelles en géorgien 2. Je veux parler des verbes ou des temps que Brosset appelle indirects: leur élément formatif ia ou ie présente une ressemblance incontestable avec le signe du passif ya. On a, par exemple: dambos m-gon-ia «il est pensé par moi», pour «je pense "3; შეშიუგარებია śe-mi-qwareb-ia «il fut aimé par moi », pour «j'aimai». Le passif ordinaire, quand il s'est conservé en géorgien, présente également une formation qui rappelle le ve sanscrit; c'est à la troisième personne du pluriel que la ressemblance est le plus visible. On a, par exemple, Jangas 6,30056 se-i-quarebian «amantur» en regard de l'actif ปักกุฎรดีกูอิกูธิ ร์อ-iqwareben «amant»4.

### \$ 737. Restes du caractère passif ya, en arménien.

L'arménien, comme l'a d'abord remarqué Petermann 5, a

- Le passif de b'é n'être ne peut guère trouver son emploi qu'à la troisième personne du singulier, dans le sens impersonnel. C'est dans le même sens qu'on rencontre aussi le neutre du participe futur passif : tavé 'nuéaréna mayé bavitavyam n'est à moi à être ton compagnon » (Hitôpadéça, éd. Schlegel, p. 17). L'idée n'devenir n'est exprimée par l'actif de b'é, b'évésse signifiant non-soulement n'e suis », mais n'e deviens ».
- <sup>3</sup> J'ai exposé les affinités grammaticales du géorgien et du sanscrit dans mon mémoire intitulé Les membres caucasiques de la famille des langues indo-européennes. Voyez en particulier page 59.
  - <sup>3</sup> En senecrit मया त्तायते mayd ghd-ye-th «il est su par moi».
- 4 Dans sa désinence, cette forme géorgienne nous présente la même mutilation que l'allemand sie lieben (pour liebent) «ils aiment». Voyez le mémoire précité, page 56.
  - b Grammatica linguæ armeniacæ, p. 188.

•

ř

9.

Ł.

t

sacrifié l'a du caractère passif ya, et a vocalisé le y en i. Cet i se joint au thème du présent, dont la voyelle finale est supprimée; exemples : orsan-i-m « venatione capior » ¹, ainan-i-m « accipior », gow-i-m « laudor ». L'actif est orsane-m, ainane-m, gowe-m. Cette forme passive est prise aussi par beaucoup de verbes neutres et déponents qui n'ont point d'actif correspondant : ils joignent l'i à la consonne finale de la racine, comme bounful n-st-i-m² « je suis assis », quallo kam-i-m « je veux », ou bien ils l'ajoutent à la consonne finale du thème du présent, comme moran-i-m³ « je meurs ». Une partie des verbes de la troisième conjugaison gardent devant l'i la voyelle caractéristique » des formes spéciales; exemple : senu-i-m « mactor », venant de sen-u-m, dont la racine répond au sanscrit y han « tuer ».

A l'imparfait, devant le verbe « être » qui vient s'adjoindre au verbe attributif, le caractère passif est rejeté; il faut excepter toutefois la troisième personne du singulier, où, à côté de êr, nous avons iur , dans lequel je crois reconnaître l'i du passif. Je regarde l'u de i-ur comme un affaiblissement de l'a de la racine as; le même affaiblissement a lieu, entre autres, dans ut-e-m « je mange » = sanscrit ád-mi, grec tô-w, latin ed-o (§ 183°, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schröder, Thesaurus lingues ermeniacæ, p. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit, ni-sad «s'asseoir» (par euphonie pour ni-sad). Voyez Windischmann, Éléments de l'arménien, p. 42.

<sup>3</sup> Dans meran-i-m, le n n'est pas une lettre radicale.

<sup>\*</sup> Exemple: \*\*\*pather gowier "laudabatur". Selon Schröder (Thesaurus lingua armeniaca, p. 149), la forme en sur doit être employée avec les verbes passifs, la forme en sr avec les verbes neutres et déponents. Cependant, il est certain que les verbes neutres et déponents de la quatrième conjugaison auraient droit à la forme en sur, puisqu'au présent ils suivent l'analogie des verbes passifs. Quoi qu'il en soit, ni dans l'une ni dans l'autre de ces formes, pas plus que dans le simple sr «il était", je ne saurais reconnaître, comme le font les grammaires arméniennes, la présence d'une désinence personnelle.

\$ 738. Passif des temps généraux, en sanscrit.

Il est probable qu'à l'origine le caractère passif **q va** s'étendait aussi aux temps généraux. Le sanscrit, tel qu'il nous est parvenu, nous en présente peut-être encore un reste dans les racines finissant par d ou par une diphthongue 1. Je veux parler du y qui précède la voyelle de liaison i à l'aoriste, aux deux futurs, au précatif et au conditionnel; exemples : údâyiśi «je fus donné », dâyitâhê «je serai donné », dâyisyê (même sens), dâyistyá « que je sois donné », ádâyisyê « je serais donné ». Ce qui me détermine surtout à expliquer le y de cette façon, c'est que, dans la formation déponente de l'intensif<sup>2</sup>, le caractère passif reste aux temps et aux modes en question même après d'autres voyelles que l'â; on a, par exemple, ácéciqisi «j'assemblai », céctivitahé « j'assemblerai », céctivisyé (même sens) 3. Si le य y se trouvait seulement après un â, on pourrait, ainsi que je l'ai cru autrefois, y voir simplement une insertion euphonique, analogue à celle qu'on a, par exemple, dans l'adjectif yû-y-in «allant», venant de ya et du suffixe in (\$ 43).

En sanscrit comme en grec, le parfait passif est toujours semblable au parfait moyen : ainsi dadréé signifie «j'ai vu, il a vu» ou «j'ai été vu, il a été vu». Parmi les temps généraux, le parfait est le seul, avec la troisième personne du singulier de l'aoriste 4, qui soit d'un emploi habituel au passif.

- ' On a vu (\$ 109\*, 2) que les racines qui, suivant les grammairiens de l'Inde, finissent par une diphthongue, peuvent être ramenées à des racines en d.
- <sup>2</sup> J'appelle ainsi cette formation, parce qu'elle à la signification active avec les formes du passif.
- 3 Racine च & assembler. Devant le y du caractère passif, l'i et l'u sont allongés. En général, le y allonge habituellement un i ou un u précédent, à moins que iy ne soit simplement le développement euphonique d'un i ou d'un î, comme dans biyás atimoris, venant de bi+as. De même, en latin, le j, à l'intérieur d'un mot, rend la voyelle précédente longue par position.
  - \* Cette forme se termine en i et est privée de désinence personnelle; exemple :

## \$ 739. Origine de la syllabe ya, exprimant le passif.

Il reste à nous demander quelle est l'origine du caractère passif **v** ya. Sir Gr. Haughton 1 nous en fournit, ce semble, une explication parfaitement satisfaisante. Il rappelle qu'en bengali et en indoustani le passif est exprimé par un verbe auxiliaire signifiant «aller», savoir, en indoustani, जाना gána (pour yânâ, \$ 19), et, en bengali, u yâ. Dans ce dernier dialecte, par exemple, act ut korâ yâi signifie «je suis fait », littéralement «[in] confectionem eo ». Or, en sanscrit, il y a deux verbes, i et ya (classe 2), qui signifient l'un et l'autre « aller ». Pour l'explication du passif, nous préférons le second, qui sert à exprimer la même relation en bengali : l'abréviation de la syllabe u yû en u ya vient, comme je le pense, de la surcharge produite par la composition. L'a du caractère passif ya appartient donc à la racine, et n'est pas, comme dans la caractéristique de la première et de la sixième classe, un complément servant à la conjugaison<sup>2</sup>. L'adjonction des désinences moyennes, qui expriment l'action réfléchie, ajoute encore une nuance à la signification du verbe auxiliaire : tandis que le bengali körâ yâi veut dire seulement «[in] confectionem eo », le composé sanscrit kriyé' dit quelque chose de plus, savoir « me [in] confectionem verto». On peut comparer les constructions latines comme

déani «il naquit». On pourrait être tenté de voir dans cet i une contraction du caractère passif \( \pi ga \); mais les formes comme \( \pi ddyi \) «il fut donné» s'opposent \( \text{à} \) cette explication, car ici le \( y \) est l'expression du passif et l'i est très-probablement une voyelle de liaison, comme dans \( \pi ddyi-\) is «je fus donné», \( \pi ddy-\) is \( \pi ddy \) is \( \pi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans son édition de Manou, t. I, p. 3ag et suiv. et dans sa Grammaire bengalie, pages 68 et 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il suit néanmoins l'analogie de la caractéristique a, absolument comme la racine sid «être debout», après s'être abrégée en sia, suit l'analogie des verbes de la première et de la sixième classe.

amatum iri « être allé en aimer ». Rapprochez aussi veneo qui est le contraire de vendo (\$ 632). Les expressions comme « aller en joie, en colère », au lieu de « être réjoui, être irrité », sont trèsfréquemment employées en sanscrit; on dit même : graḥaṇan samupagamat « il alla en captivité », au lieu de « il fut pris » 1.

#### CAUSATIF.

## \$ 740. Origine du caractère causatif.

Par sa formation, le causatif sanscrit et zend est identique avec les verbes de la dixième classe (\$ 109°, 6). Dans les temps généraux, il prend que ay, et dans les temps spéciaux que aya. Pour expliquer cette caractéristique, le sanscrit nous présente deux racines : i « aller » et i « désirer, demander, prier ». L'une et l'autre, étant frappée du gouna, devient we ey devant les voyelles, et, combinée avec la caractéristique a de la première classe, wa aya. La signification « désirer, demander » convient bien, ce semble, pour l'idée accessoire exprimée par le causatif; en effet, le causatif sert à marquer que l'action est accomplie par la volonté du sujet, et non point directement exécutée par lui. Kârdyâmi «je fais faire » signifierait donc proprement «je demande que quelqu'un fasse, qu'une chose soit faite ». Si, au contraire, le caractère causatif vient de la racine i « aller », nous rappellerons que les verbes sanscrits signifiant «se mouvoir, aller » servent en même temps à marquer l'action (\$ 739). Le verbe causatif védáyámi signifierait alors à la lettre «je fais savoir ».

\$ 741. Le causatif dans les langues germaniques.

On a vu que, dans les langues germaniques, les trois con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rámáyana, éd. Schlegel, I, 1, 73.

jugaisons faibles se rapportent à la dixième classe sanscrite 1; mais c'est seulement la conjugaison qui a conservé le plus clairement la caractéristique aya, c'est-à-dire celle des verbes ayant ja à la première personne du singulier du présent 2, qui est employée pour marquer le causatif ou pour exprimer qu'une action, d'intransitive qu'elle était, devient transitive. Ajoutons que la langue n'a plus la faculté, comme en sanscrit, de tirer de chaque verbe primitif une forme causale : il faut qu'elle se contente des causatifs qui lui ont été transmis en héritage par un âge antérieur.

En gothique comme en sanscrit, le causatif renforce le plus qu'il est possible la voyelle radicale : dans les deux idiomes, c'est sous la forme la plus forte qu'ait développée le verbe primitif que la voyelle radicale nous apparaît au causatif<sup>3</sup>. Ainsi les verbes germaniques qui ont, au présent de la conjugaison primitive ou forte, affaibli un a radical en i, reprennent leur a dans la forme causale. Les i et u susceptibles du gouna se changent en ai, au 4. On peut dire d'une façon générale que le causatif gothique a toujours la même voyelle que les formes monosyllabiques du prétérit du verbe primitif; mais nous n'en conclurons pas que le causatif dérive de ces formes : il est avec elles dans un rapport collatéral et non dans un rapport de filiation. Comparez, par exemple, satja «je place» (racine sat) avec sita «je suis assis», sat «je fus assis» ; lagja «je couche» avec

<sup>1</sup> Voyez \$ 1094, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La première conjugaison faible de Grimm.

<sup>3</sup> Il faut seulement excepter les verbes qui, au prétérit redoublé, contractent ensemble leurs deux premières syllabes (\$ 605). Encore, en sanscrit, où l'é est un son plus pesant que l'é, sédéydmi a-t-il une voyelle plus forte que sédimé (pour sasidimé).

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire qu'ils prennent le goune le plus fort, le goune per a, et non per i comme au présent du verbe primitif (\$ 27).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C'est le même rapport qu'en sanscrit entre le causatif sáddyámi «je fais asseoir» et la racine sad «s'asseoir».

liga «je suis couché», lag «je fus couché»; nasja «sano» avec ga-nisa « sanor », ga-nas « sanatus sum » 2; sanquja « inclino » avec singva «inclinor», sangv «inclinatus sum »3; drankja «j'abreuve» avec drinka «je bois», drank «je bus» ; ur-rannja «je fais sortir » avec ur-rinna «je sors», ur-rann «je sortis»<sup>5</sup>. Voici des exemples de l'u gothique frappé du gouna : ga-draus-ja « je fais tomber, je jette en bas », causatif de la racine drus «tomber» (présent driusa, prétérit singulier draus, pluriel drusum)6; lausja «je délie», causatif de la racine lus (présent fra-liusa «je perds, prétérit singulier fra-laus, pluriel fra-lusum)7. On a de même en sanscrit bôddyâmi 8 « je fais savoir, j'éveille », causatif de la racine bud «savoir, s'éveiller». Voici des exemples de l'i gothique devenu ai : ur-raisja «je dresse», causatif de la racine ris (ur-reisa «je me lève», prétérit singulier ur-rais, pluriel ur-risum); hnaivja « j'abaisse », causatif de la racine hniv « s'abaisser » (présent hneiva, prétérit singulier hnaiv, pluriel hnivum). On a de même en sanscrit vêdáyânsio «je fais savoir», causatif de la racine vid « savoir ».

En haut-allemand moderne, il subsiste quelques restes de causatifs, comme ich setze « j'assieds », ich lege « je couche », ich senke « j'abaisse » 10. Mais la flexion de ces verbes a été tellement mutilée qu'elle est devenue semblable à celle de leurs primitifs;

- 1 Racine lag.
- 2 Racine nas.
- 3 Racine sangv.
- \* Racine drank.
- <sup>3</sup> Racine ronn.
- Comparez la racine sanscrite divasis « tomber » (\$ 20).
- 7 Comparez la racine sanscrite lu «arracher, détacher».
- On a vu (\$ 2) que l'é sanscrit représente la diphthongue au.
- 10 En regard des primitis ich sitze « je suis assis», ich liege « je suis couché», ich sinke « je m'abaisse». -- Tr.

c'est là une preuve remarquable des altérations qui peuvent dénaturer certaines formes jusqu'à les rendre méconnaissables. Si nous n'avions conservé les verbes gothiques comme satja, et quelques formations plus ou moins analogues d'autres vieux dialectes germaniques, il eût été impossible d'apercevoir dans le deuxième e de setze le représentant du sanscrit ayâmi, dans sâdáyâmi; par suite, l'identité de formation du causatif sanscrit et du causatif gothique nous aurait pour toujours échappé. Déjà en vieux haut-allemand la marque du causatif est souvent fort effacée; nous avons, par exemple, dans Notker, nerent « ils font vivre, ils nourrissent », pour neriant (= gothique nasjand); lego « je couche », pour legio, legiu (= gothique lagja); legent « ils couchent », pour legiant (= gothique lagjand).

## \$ 742. Le causatif en ancien slave.

Celle des conjugaisons, en ancien slave, qui répond à la dixième classe sanscrite 1 est aussi celle qui doit renfermer les verbes causatifs. Elle contient effectivement plusieurs verbes à sens causal, à côté desquels on trouve des primitifs à signification non causale ou intransitive. Comme en sanscrit et en gothique (\$ 741), le causatif a une voyelle plus pesante que le verbe primitif, ou bien il contient une voyelle, tandis que ce dernier l'a perdue. De même, par exemple, qu'en regard de la racine sanscrite mar, mr « mourir » il y a le causatif mârdyâmi « je fais mourir, je tue », en regard du slave мрм mrun « je meurs », dont la voyelle radicale a été supprimée, il y a un causatif моры morjun « je tue ». Le même rapport existe entre връти vr-ê-ti « cuire » (intransitif) et варити var-i-ti « faire cuire ». En face de l'e du primitif, le causatif présente la voyelle plus pesante o; exemple : лежати leṣ-a-ti « être couché » et положити po-loṣ-i-ii

<sup>1</sup> Voyez \$ 505.

« coucher ». L'a de sad-i-ti « planter », littéralement « placer », représente l'A de sad-i-ti « planter », littéralement « placer », tandis que le « é de cacro sés-ti « se placer » a probablement d'abord affaibli en « e l'a bref de la racine, et l'a ensuite allongé en « é. On peut comparer en lithuanien le rapport qui existe entre la voyelle de sédmi « je suis assis » et celle de sodinù « je plante » ². Citons aussi l'irlandais suidinghaim « je place, je plante », rapproché de suidhim « je suis assis »; le gh, dans le premier de ces verbes, comme en général dans les causatifs irlandais, représente le y sanscrit.

Parmi les causatifs slaves, nous remarquerons encore pacturus rast-i-ti « augmenter », littéralement « faire croître », à côté de rast-ê-ti « croître » ³; sacurus vés-i-ti « suspendre », à côté de vis-ê-ti « être pendu »; na-po-i-ti a « abreuver », à côté de pi-ti « boire »; po-ko-i-ti « tranquilliser », à côté de po-ci-ti « être tranquille ». Comme le » é slave est le représentant ordinaire de la diphthongue Té (= ai) 5, le rapport de vés-i-ti « suspendre » avec vis « être pendu » est le même qu'entre le sanscrit vés-dyà-mi « je fais entrer » et vis « entrer » 6. Il serait impossible, sans la connaissance du sanscrit, de se rendre un compte exact du rapport

- <sup>1</sup> Par euphonie pour \*\*d-ti (\$ 103).
- <sup>2</sup> L'o lithuanien, comme l'o gothique, représente très-souvent un ancien d (\$ 92°).
- <sup>3</sup> En sanscrit vardáyámi, en zend varĕdayémi « je fais grandir, j'accrois ». Le verbe slave a pris un t complémentaire, ce qui a déterminé le changement du d radical en s. Comme le verbe primitif a déjà un a, la gradation de la voyelle était impossible au causatif. Comparez encore le sanscrit ard, rd « grandir », qui est peut-être une forme mutilée de vard.
  - Avec la préposition na.
  - \* Voyez \$ 92 \*.
- <sup>6</sup> Combinée avec la préposition ni, la racine sanscrite vis prend au causatif, entre autres significations, celle de «joindre, attacher», ce qui nous rapproche beaucoup du slave vés-i-ti «suspendre». Avec les prélixes d, upa, le sanscrit vis signifie «s'approcher, s'asseoir»; toutes ces acceptions ont pour fond commun celle de «s'approcher».

qui existe entre (na)poiti «abreuver» et piti «boire»: au point de vue de la grammaire slave, il semble que poiti vienne de piti, qui aurait inséré un o devant son i; mais, en réalité, cet o représente l'à de la racine sanscrite pà «boire», l'ω du grec ωτόθι, ωτάπωτα, l'o de ἐπόθην, l'ò du latin pô-tum, pô-turus, l'uo du borussien puo-ton «boire». Au contraire, l'i du slave pi-ti se rapporte à l'i du grec ωτί-θι, ωτί-νω, à l'i (affaiblissement de l'à) du sanscrit pi-ydté «bibitur», pi-td-s «bu», pi-tvd «après avoir bu». Le slave a gardé au causatif la voyelle la plus pesante, conformément au principe général que nous venons d'exposer.

Le rapport de po-koïti a tranquilliser n avec po-ci-ti a être tranquille n est d'une autre nature. Je regarde, en effet, avec Miklosich , la racine slave un ci comme représentant le sanscrit st (pour kt) a être couché, dormir n: cette racine, par exception, en sanscrit comme en grec, garde partout le gouna; comparez, par exemple, les formes recupar, roltn, roltos, roluáw. C'est l'o du grec rol que je reconnais dans po-ko-i-ti; mais la voyelle radicale s'est perdue, car l'i suivant est l'expression de la relation causative.

## \$ 743. La marque du causatif, en ancien slave.

La marque du causatif, en ancien slave, est devenue ordinairement i; de même, en gothique, la syllabe ja, qui exprime le causatif, se contracte en i devant le verbe annexe du prétérit (\$ 623) et devant le suffixe du participe passé. On a, par exemple, en gothique, sat-i-da «je plaçai», sat-i-th'-s «placé» (génitif sat-i-di-s), et, en slave, sad-i-ti «plantare», sad-i-te «plantat», sad-i-si «plantas», sad-i-te «plantatis».

A la première personne du singulier et à la troisième per-

<sup>1</sup> Po est une préposition.

<sup>2</sup> Radices linguæ slovenicæ, p. 36.

sonne du pluriel du présent, in ju-n, att ant correspondent au gothique ja, jand, au sanscrit ayâ-mi, aya-nti<sup>1</sup>. A l'impératif (\$ 626), le caractère causatif s'est confondu avec l'exposant modal; exemples: sadi « plantes, plantet » (gothique satjais, satjai); caamaz sadimă « plantemus »; caamte sadite « plantetis » (gothique satjaima, satjaith).

## \$ 744. Le causatif en lithuanien. — Formations en inu.

Nous avons examiné (\$ 506) les différentes sortes de verbes qui représentent en lithuanien les verbes sanscrits de la dixième classe. Mais le lithuanien utilise très-rarement les formes en question pour tirer d'un verbe primitif le causatif correspondant. Les seuls exemples que je connaisse sont étadau «j'allaite», à côté de étadu «je tette», et gráu-ju «je fais écrouler, je démolis», à côté de grūw-ù «je m'écroule». Le w de grūw-ù me paraît être un développement de l'ū, comme dans le sanscrit babūva «je fus, il fut» (racine bū). Si l'on regarde grū comme la racine, il y a dans le causatif gráu-ju une gradation de la voyelle radicale comme dans le sanscrit bâv-ûyâ-mi «je fais devenir, je produis».

Les causatifs ordinaires, en lithuanien, finissent en inu (pluriel ina-me). La même flexion sert pour former des verbes dénominatifs<sup>2</sup>, tels que ilg-inu «j'allonge», qui est un dénominatif à sens causatif venant de ilga-s «long». Le n reste à tous les temps et à tous les modes, ainsi qu'aux participes et à l'infinitif<sup>3</sup>.

¹ A moins que les lois euphoniques n'exigent une modification; ainsi l'on a САЖДЛ saidus, au lieu de sadjus (\$ 92 ¹).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit également, aya sert tout à la fois pour former les causatifs et les dénominatifs.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Devant un s, ce n prend le son nasal faible (\$ 10); exemple : léup-sin-siu e je louerai ». Mais ce n'est pas une raison pour dire avec Mielcke (Éléments de grammaire lithuanienne, p. 98, 10) que le n a disparu.

\$ 745 . De la voyelle radicale dans les causatifs lithuaniens en inu.

Il y a accord entre les causatifs lithuaniens en inu et les causatifs sanscrits, zends, germaniques et slaves, en ce qu'ils aiment à avoir une voyelle pesante dans la racine. Aussi plusieurs des formations lithuaniennes ont-elles gardé un ancien a, tandis que leurs primitifs l'ont laissé s'altérer en i ou en e; il en résulte des oppositions de voyelles semblables à celles que nous trouvons dans les langues germaniques. De même, par exemple, qu'à l'intransitif gothique sita (pour sata) «je suis assis » vient s'opposer un prétérit sat et un causatif satja «je place», de même, en lithuanien, au verbe neutre miritu «je meurs» s'oppose le causatif marinù «je laisse mourir » 1. Au verbe à signification passive gemù « gignor » répond le causatif gaminù « gigno ». On peut encore citer : gadinù « perdo, occido », kankinù « crucion, à côté de gendu, nagendu «perdor», kenćiu «patior». Quelquesois le causatis lithuanien nous présente un ō, au lieu d'un a; exemple : sodinu « planto », à côté de sédmi « sedeo ».

Remarquons le rapport qui existe entre la voyelle de pa-klai dinù «je séduis, je trompe» et celle de pa-klýstu (par euphonic pour pa-klyd-tu) «je me trompe». Comme l'y lithuanien se pro nonce i, nous avons ici un gouna analogue à celui du causatif gothique hnaivja «j'abaisse» et du causatif sanscrit védáyâmi «je fais savoir» (\$ 741). La même opposition existe encore entre at-gaiwinù «je recrée», littéralement «je fais vivre», et son primitif at-gijù «je me recrée, je revis» (probablement pour at-giwjù); entre waidinū-s «je me montre» (\$ 476) et wéizdmi «je vois». La première de ces formes, qui contient un gouna plus fort que la seconde, répond au causatif sanscrit précité védáyâmi.

27

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En sanscrit marayami, en slave morjun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sauf la longueur de l'i en lithuanien.

<sup>3</sup> Comparez gywas « vivant», en sanscrit giv « vivre».

Le lithuanien n'a pas toujours aussi bien marqué cette opposition: ainsi dans le causatif déginu « uro », l'a primitif s'est altéré en e comme dans l'intransitif correspondant degu « ardeo » 1.

\$ 745 b. Origine de la lettre n, dans les causatifs lithuaniens en inu.

On vient de voir qu'entre la formation lithuanienne ina (première personne du singulier in'-u2) et le sanscrit aya il existe une double analogie: l'un et l'autre forment aussi bien des causatifs que des dénominatifs; en outre, comme les causatifs sanscrits, germaniques et slaves, les formes lithuaniennes en inu aiment à avoir une voyelle pesante dans la syllabe radicale. De cette double analogie on est peut-être en droit d'inférer qu'il existe une parenté entre ina et aya. Dans l'i de ina on pourrait voir l'affaiblissement d'un a primitif, comme dans l'i de ij'-u, ija (\$ 506). Le n serait alors l'altération d'un ancien  $\forall y (j)^3$ . On peut encore proposer une autre explication. L'i de in'-u, ina, comme celui de iu, pluriel i-me (mýl-i-me «nous aimons», \$ 506), répondrait au y du sanscrit aya; ainsi la syllabe in, dans sod-in-ti « planter », serait identique avec l'i du slave sad-i-ti (même sens) et du gothique sat-i-da «je plaçai» (\$ 743). Le n des formes lithuaniennes serait alors une addition inorganique qui serait venue s'ajouter au thème verbal, de même que, par exemple, en gothique, nous avons le thème viduvon (nominatif viduvô) «veuve» en regard du sanscrit vidavâ, du latin vidua et

- <sup>1</sup> En sanscrit, la racine dah, conjuguée d'après la quatrième classe (dáhydmi «ardeo»), a le sens intransitif, au lieu que d'après la première classe (dáhdmi «uro»), elle a la sigtification transitive. C'est à la dernière de ces formes que se rattache l'irlandais daghaim «uro».
  - <sup>2</sup> Sur u employé comme expression de la personne, voyez \$\$ 436 et 438.
- 3 On a vu (\$ 20) que les semi-voyelles permutent fréquemment entre elles. Comparez, par exemple, le rapport du sanscrit yákrt (pour yakart), en grec ήπαρ, en latin jecur, avec l'allemand leber (voyez Graff, Dictionnaire vieux haut-allemand, II, col. 80). En ce qui concerne le changement de l en n, rapprochez le dorien ήνθον (pour ήλθον).

du slave vidova 1, ou de même que les thèmes participiaux en ant prennent en gothique la forme andein (nominatif andei). Dans cette hypothèse, il faudrait admettre que le thème verbal sodin, forme élargie pour sodi = sanscrit sadaya, a pris la caractéristique de la première classe sanscrite 2; sodin-a-me « nous plantons » se décomposerait comme suk-a-me « nous tournons ».

A l'appui de la première de ces deux explications, on pourrait rappeler qu'à côté de éléwinu «je loue, je célèbre» il existe une forme élówiju (même sens)³, qui est évidemment identique avec le sanscrit érâváyâmi «je fais entendre» et avec le russe славлю slavlju «je célèbre».

## \$ 745°. Le causatif en latin. — Causatifs de la deuxième et de la quatrième conjugaison.

En latin, c'est dans la première, la deuxième et la quatrième conjugaison, qui répondent à la dixième classe sanscrite, que nous devons chercher les causatifs. La deuxième conjugaison nous présente le verbe moneo, mont-s = sanscrit mândyâmi « je fais penser », prâcrit mânêmi (\$ 109°, 6); mais le latin ne voit plus dans moneo un causatif, parce qu'il ne possède point de verbe primitif correspondant, qui conduise à cette forme par une route bien connue et suivie aussi par d'autres verbes. Memini peut bien être considéré par la langue latine comme une forme sœur, mais non comme la forme mère de moneo. Sédo, sédâ-s a pourrait, quant à la signification, être regardé comme le causatif de sedeo; mais ce dernier a lui-même la forme d'un causatif et nous n'avons pas d'autre exemple d'un verbe de la

<sup>1</sup> Voyez \$ 140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La première conjugaison lithuanienne, d'après la division de Mielcke.

<sup>3</sup> La forme klausau «j'écoute», qui est de même origine, a conservé, comme le grec κλόω, l'ancienne gutturele, tandis que klôuiju, ainsi que le sanscrit éru, l'ent laissée dégénérer en sifflante.

¹ Séd-d-s = साद्यसि sád-á(y)a-si.

deuxième conjugaison dont on aurait tiré un causatif en le faisant passer dans la première. Il faut donc nous contenter de voir dans stdo, sèdeo et sédo trois verbes de même famille, qui se rattachent, chacun avec une formation particulière, à la racine sanscrite sad. Avec le sanscrit trâsáyâmi (prâcrit trâsêmi) « je fais trembler, j'effraye » s'accorde le latin terreo, par assimilation pour terseo, venant de treseo.

La quatrième conjugaison nous fournit sopio = sanscrit sodpáyâmi « je fais dormir », causatif de svápimi <sup>1</sup> « je dors ». Mais
le latin ne sent pas non plus la formation causative de sopio,
parce qu'il n'a pas de verbe intransitif sopo appartenant à la troisième conjugaison, qui y puisse servir de point de départ. En
vieux norrois, le verbe correspondant fait au pluriel svepium
« nous endormons » (singulier svep); en vieux haut-allemand,
nous avons in-suepiu. Les langues germaniques ont gardé le verbe
primitif (vieux haut-allemand sláfu), mais il est devenu étranger
au causatif par la permutation des semi-voyelles v et l (\$ 20).
En russe, le causatif est усыплаю u-sūplaju<sup>2</sup>, à côté duquel est
resté сплю splju « je dors » <sup>3</sup>. Je fais suivre le tableau comparatif
de svâpáyâmi et de son potentiel svâpáyê-y-am (\$ 689), en sanscrit, en latin et en vieux haut-allemand:

| svåp-åyå-mi          | øôp−io    | in-suep-iu    |
|----------------------|-----------|---------------|
| svåp-áya-si          | sôp−i−s   | in-suep-i-s   |
| svåp-áya-ti          | sôp−i−t   | in-suep-i-t   |
| svåp-åy <b>d-mas</b> | sóp-î-mus | in-suep-ia-m  |
| sváp-iya-la          | sốp-f-tis | in-suep-ia-t  |
| sváp-áya-nti         | sốp-iu-nt | in-suep-ia-nt |

<sup>1</sup> Forme irrégulière pour svapmi.

<sup>2</sup> L'u est une préposition. Le l n'est qu'une addition euphonique appelée par le p: on a donc aju = sanscrit ayâmi. L'ü se rapporte à l'u des formes contractées comme susupimá « nous dormimes», suptá « ayant dormi». Rapproches la syllabe ὑπ dans le grec ὕπνος.

<sup>3</sup> Par euphonie pour spju.

| svåp-áyé-y-am 1 | sôp-ia-m   |                    | in-suep-ie ²   |
|-----------------|------------|--------------------|----------------|
| sváp-áyê-s      | sôp-iê-s   |                    | in–suep-iê-s   |
| svåp-åyê-t      | sőp-ie-t   | sốp-ia-t           | in-suep-ie     |
| svåp-áyê-ma     | sôp-iê-mus | sôp-i <b>å-mus</b> | in-suep-iê-mês |
| svâp-áyé-ta     | sôp−iê–tis | sốp-i <b>ả-tis</b> | in-suep-iê-t   |
| svåp-áyê-y-us   | sốp–ie-nt  | sôp-ia-nt          | in-suep-iê-n.  |

\$ 746. Causatifs de la première conjugaison latine.

Outre le verbe sédâre, déjà cité, on peut mentionner, comme causatifs appartenant à la première conjugaison latine, necâre, plôrâre, lavâre et clâmâre; mais le latin n'a plus conscience de leur origine causative, parce que le primitif a disparu ou a pris une forme trop différente.

Necâre 3 répond au sanscrit nâs-dyâ-mi «je fais périr », causatif de nás-yâ-mi (classe 4) «je péris ». Il y a encore en latin un autre représentant du sanscrit nâsáyâmi; mais il a une signification mitigée : c'est noceo. En grec, à la racine sanscrite nas (pour nak) se rattachent véxus et vexpos.

Plôro est, selon moi, une altération pour plôvo (\$ 20); il répondrait donc au sanscrit plâváyâmi, littéralement «je fais couler», causatif de la racine plu « couler». Cette racine se retrouve, avec substitution irrégulière de l'aspirée à la ténue, dans le latin fluo, au lieu que pluit a conservé la ténue primitive. Dans lavâre (grec λούω), l'une des deux consonnes initiales est tombée; mais, sauf l'absence de cette lettre, lavo ressemble plus que plôro au sanscrit plâváyâmi «j'arrose» (au moyen «je me lave»). En vieux haut-allemand, le verbe causatif correspondant est flewiu « «je lave». En slovène, nous avons plev-i-m «j'im-

<sup>1</sup> Voyez \$ 68g.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$\$ 691 et 692.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Au point de vue de la grammaire latine, il faudrait regarder necére comme un verbe dénominatif venant de nex (nec-s).

A Primitif fliuzu «je coule». Le z qui s'est irrégulièrement introduit dans ce

merge, je fonds » 1, qui est le causatif régulier de plav-a-m « je nage ».

Clâmo, dont j'ai expliqué le m comme le durcissement d'un ancien v (\$ 20), signifie littéralement, d'après cette hypothèse, « je fais entendre »; j'y vois un parent caché de cluo, κλύω. Les causatifs correspondants sont, en sanscrit śrâv-dyā-mi (pour krāv-dyā-mi) « je fais entendre, je parle »; en zend śrav-ayā-mi (même sens); en slovène slav-i-m « je célèbre » (primitif slujem « j'entends »); en ancien slave slovljun (dans blagoslovljun « je bénis »); en russe slavlju « je célèbre »; en lithuanien ślōwiju (même sens)².

## \$ 747. Causatifs sanscrits en -payâmi. — Restes de cette formation en latin.

Les racines sanscrites finissant par à 3 prennent devant aya un p: ainsi sià «être debout» fait au causatif siàp-áyâ-mi «je fais tenir debout»; on en peut rapprocher le lithuanien stówju (pour stopju) «je suis debout» (\$ 5 2 4), dont le réfléchi stówjō-s «je me place» a gardé la signification causative. La racine sanscrite yà «aller» fait yâp-áyâ-mi «je fais aller, je mets en mouvement». Les labiales étant assez souvent remplacées, en latin, par des gutturales , je crois devoir, avec Pott , expliquer le latin jacio comme étant pour japio, et l'identifier avec yâp-áyâ-mi. Il est vrai que jacio appartient à la troisième conjugaison

verbe (\$ 109 b, 1) ne l'a pas rendu moins différent de flowie que ne l'est le latin fluo du causatif lavo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyes Mételko, Système de la langue slovène, p. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 745<sup>b</sup>.

<sup>3</sup> Les racines qui, selon les grammairiens de l'Inde, finissent par une diphthongue, doivent être considérées comme d'anciennes racines en 4 (\$ 100 , 2).

<sup>\*</sup> Comparez, par exemple, quinque avec pátican, πέντε; coquo avec páciami, πέσσω, en serbe potem «je rôtis».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Recherches étymologiques, 1" édition, I, p. 195.

latine, dont le io répond ordinairement au sanscrit 🔻 ya (quetrième classe) et non à wa aya (dixième classe). Mais les formes comme audio, audiunt, audiam étant semblables aux formes comme capio, capiunt, capiam, il a pu se faire aisément qu'un verbe de la quatrième conjugaison passat dans la troisième. J'admets le même changement de conjugaison pour facio, que je rapproche du sanscrit bâváyâmi « je fais exister, je produis » : le v radical du causatif sanscrit 1 s'est durci en c (\$ 19). Le gothique nous présente bau-a (pour bau-ai-m) «je bâtis », qui est la forme sœur du sanscrit bâv-dyâ-mi et du latin facio : il y a donc accord, à la deuxième et à la troisième personne, entre le caractère au de bau-ai-s, bau-ai-th et le sanscrit aya de bâv-dya-si, bâv-dya-ti. Il est d'ailleurs tout aussi impossible, en se renfermant dans les langues germaniques, de voir la relation qui existe entre bauen «bâtir» et bin «je suis», que d'apercevoir, en se bornant à la langue latine, la parenté de fac-io et de fu-i.

De même que le c de jacio, j'explique celui de doceo comme le représentant d'un p sanscrit. Rapprochez de doceo, littéralement « je fais savoir », le désidératif di-sco, littéralement « je désire savoir », ainsi que le grec édán», didáraw. Si le d de ces formes est sorti d'un g (comparez  $\Delta n\mu n\tau n\rho$  pour  $\Gamma n\mu n\tau n\rho$ ), nous sommes conduits au sanscrit énâp-úyâ-mi « je fais savoir », causatif de étâ-ntâ-mi (pour étâ-ntâ-mi) « je sais ». Nous avons également un d dans le persan dâ-ne-m « je sais ».

Comme exemple d'un causatif latin où le p primitif est resté sans changement, nous citerons rapio, s'il est vrai qu'il corresponde au sanscrit râpâyâmi « je fais donner » 2, causatif de la ra-

Le v de bévéyémi représente l'é de bé. On a vu (\$ 29) que le vriddhi de l'é es és (devant les voyelles év). Les racines en é, au causatif sanscrit, ne prennent jamais le p.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'ai admis autrefois que rapio pourrait être parent de lap (présent lumpāmi) «fendre, briser, détruire» (comparez Pott, Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> édition, p, I. 258), d'où vient le latin rumpo. Mais cette explication est moins satisfaisante,

cine rå « donner ». Cette dernière racine n'est, ce me semble, qu'un affaiblissement de då: nous avons à côté de då une forme élargie dås, de même qu'à côté de rå le dialecte védique nous présente rås. La racine lå, que les grammairiens indiens expliquent par « donner » et « prendre », paraît aussi être originairement identique avec rå et då.

## \$ 748. Restes de la même formation en grec.

Au nombre des racines sanscrites qui prennent irrégulièrement un p au causatif se trouve **π** r, ou plutôt ar (\$ 1) « aller »; le causatif est arp-dyâ-mi « je meus, je jette, j'envoie » (śarân arpayâmi « sagittas mitto »). Peut-être faut-il y rattacher le grec ἐρείπω¹, lequel, il est vrai, devrait faire, comme verbe causatif, ἐρειπέω, ἐρειπάω ou ἐρειπάζω². Par la perte du caractère causal, le thème ἐρειπ a pris tout à fait l'apparence d'un verbe primitif. Il en est de même de láπίω, que Pott ramène, comme le précité jacio, au sanscrit yâp-áyâ-mi « je fais aller ». Si ρίπίω se rapporte également à arpâyâmi, il faudra y voir une métathèse pour lρπ-τω³.

car il faudrait alors admettre que rapio a perdu sa voyelle radicale et a gardé la voyelle du gouna. Or, le latin n'aime point le gouna et conserve ordinairement la voyelle radicale : ainsi l'on a video == sanscrit véddydmi « je fais savoir », causatif de la racine vid.

¹ On pourrait voir dans ρειπ une métathèse pour εἰρπ; l's initial serait prosthétique, comme dans ἐλαχό-s = sanscrit lagri-s. Sonne, dans ses Epilegomena au Dictionnaire des racines grecques de Benfey (page nh), identifie le π de σάλπηξ avec le p du causatif sanscrit; la racine de ce mot serait svar, sur α résonner», et σάλπηξ signifierait littéralement «ce qui fait résonner». En adoptant cette étymologie, que propose aussi Pott (Recherches étymologiques, 1 détition, I, p. 225), nous aurions une autre racine sanscrite finissant en ar, r, qui aurait pris le p causatif. Peut-être le lithuanien sæilpinu «je siffle», malgré son s au lieu de s, appartient-il à la même racine; il faudrait alors tenir compte de la forme plus brève, citée par Ruhig, sæilpja «il siffle» (en parlant d'un oiseau), où pjia répond au payati des verbes sanscrits comme arpáyati «il fait aller, il meut».

<sup>3</sup> Voyez \$\$ 19 et 1094, 6.

Peut-être que ρίπ-τω vient de la racine ktip «jeter»; il serait alors pour πρίπ/ω,

\$ 749. Causatif sanscrit en laydmi. — Restes de cette formation en grec et en latin.

La racine sanscrite  $\mathbf{v} \mathbf{l}$  pd «soutenir, dominer» prend au causatif un l:pdldydmi. Nous croyons reconnaître des formations analogues dans  $\beta d\lambda \lambda \omega$ ,  $\sigma l \ell \lambda \lambda \omega$ ,  $l d\lambda \lambda \omega$ . Le deuxième  $\lambda$  provient par assimilation d'un j: la forme plus ancienne était  $\beta d\lambda j \omega$ ,  $\sigma l \ell \lambda j \omega$ ,  $l d\lambda j \omega$ , de même que  $d \lambda \lambda l \omega$  est pour  $d \lambda j l \omega$  gothique  $l \lambda l \omega$ , latin alius, sanscrit any  $l \omega$  (\$ 19). Quant au premier  $l \omega$ , je le rapproche du  $l \omega$   $l \omega$ 

En effet, à côté de βάλjω, qui a abrégé la voyelle radicale (ἔδἄλον), mais qui a encore conservé la longue primitive au parfait βέδλη-κα, nous trouvons un primitif βā ¹. A côté de σ̄ [ελίω, pour σ̄ [αλίω] (ἔσ̄ [αλκα]), nous avons le primitif σ̄ [ᾱ (ἴσ̄ [αμι, ἴσ̄ [ημι])] = sanscrit siâ, lequel, en combinaison avec différentes prépositions, exprime le mouvement ². A côté de lαλίω, nous avons la racine sanscrite ψ μ α « aller », qui est représentée en grec par ἵημι (pour <math>j ίημι) ³.

Peut-être faut-il rapprocher κέλ-λω du sanscrit câldyâmi «jc meus», causatif de la racine cal « se mouvoir». Peut-être aussi ωάλ-λω (pour ωαλ-jω, venant de ωαδ-jω) correspond-il au sanscrit pâddýâmi, causatif de la racine pad «aller». En latin, on

dont le ρ représenterait la sifflante sanscrite, comme dans πρείων, que Fr. Rosen a rapproché de la racine sanscrite kéi «dominer» (Rig-vedæ specimen, adnotationes, p. x1). Le même savant compare πραιπνός avec kéiprá «rapide» (de kéip «jeter») et le latin crepusculum avec kéapá «nuit» (ou mieux avec kéapas).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 109<sup>b</sup>, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Remarquez aussi qu'il existe en sanscrit une racine sial, de même qu'à côté de pâ le sanscrit a la racine pâl. A sial je rattache l'allemand stelle (vieux haut-allemand stelle, pour stelju), littéralement «je fais se tenir debout» = sanscrit sialávámi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez, par exemple, le futur वास्यासि ydsydini avec नंσω, en lithuanien jó-siu «equitabo». Voyez \$ 483. — D'après cette explication, iáπ?ω (\$ 748) et idλλω seraient deux causatifs différents d'un seul et même primitif.

pourrait rapprocher pel-lo, qui serait pour pel-jo. Toutes ces formes, si notre explication est fondée, auraient perdu l'a initial du sanscrit aya, et auraient, en quelque sorte, passé de la dixième classe sanscrite dans la quatrième.

Comme les représentants ordinaires de la forme causative ou de la dixième classe sanscrite sont les verbes en  $s\omega$ ,  $\alpha\omega$  (pour  $sj\omega$ ,  $\alpha j\omega$ ),  $\alpha \zeta\omega$ , on peut encore découvrir un causatif dans  $\kappa a + \lambda \epsilon \omega^2$ . Le sens propre de ce verbe serait donc « je fais entendre » (comparez le latin clâmo, le sanscrit érâváyâmi). D'après cette hypothèse,  $\kappa a \lambda \epsilon \omega$  serait une métathèse pour  $\kappa \lambda a - \epsilon \omega$ ,  $\kappa \lambda a F - \epsilon \omega$ .

Remanque. — Examen d'une opinion de G. Curtius. — Le verbe grec  $t\eta\mu\iota$ , dans lequel je vois une forme redoublée de la racine sanscrite yd, est expliqué autrement par Pott 3, qui en fait le représentant du sanscrit dsydmi «je jette». Au contraire, Curtius adopte mon explication 4. Mais je ne puis souscrire à l'opinion de ce dernier, quand il soupçonne une parenté entre la racine sanscrite yd «aller» (et, par suite, le caractère passif yd qui en dérive 1) et la syllabe  $\theta\eta$  que nous trouvons à l'aoriste et au futur passifs en grec. Curtius cherche à appuyer le changement de y en  $\theta$  sur l'exemple de  $\chi\theta ds$  — sanscrit hyas «hier», et sur l'infinitif grec en  $\sigma\theta du$  — védique td dydi (\$ 852). Nous avons expliqué autrement (\$ 16) le rapport de  $\chi\theta ds$  avec hyas; quant à l'infinitif en  $\sigma$ - $\theta a\iota$ , s'il est en effet apparenté avec l'infinitif védique en dydi, il faut, selon nous, reconnaître dans ces deux formes la présence du même verbe auxiliaire que dans les aoristes en  $\theta\eta$ - $\theta$  et dans les futurs en  $\theta\eta$ - $\sigma o\mu a\iota$  (\$ 630). Conséquemment, le  $\theta$  de  $\sigma\theta a\iota$  répondra au d, et non au  $\eta$  de dydi.

<sup>1</sup> Comparez Pott, Recherches étymologiques, 17 édition, II, p. 45.

On a vu (\$ 109°, 6) qu'en sauscrit la caractéristique de la dixième classe n'est pas bornée aux temps spéciaux : c'est une analogie de plus avec les verbes grecs en εω, ωω, αζω.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Recherches étymologiques, 1<sup>70</sup> édition, p. 672.

Formation des temps et des modes, p. 329.

Voyez \$ 739.

\$ 750. Le causatif en zend et en ancien perse. — La forme sanscrite en payami conservée en pracrit et dans les langues du Caucase.

Le zend, à ce qu'il semble, ne prend point part au p que s'adjoignent en sanscrit les racines finissant par un à (\$ 747). Du moins, je ne connais, dans cette langue, aucun exemple de cette sorte de causatifs. Une forme qui tend à prouver, au contraire, que le zend s'en abstient, c'est propose à-stâya « fais venir, apporte » = sanscrit âstâpaya (de siâ « être debout » et de la préposition à « près »). Le zend âstâya est pour âstâ-aya, c'està-dire que l'a initial de la caractéristique s'est fondu avec l'â radical. Il en est de même pour l'ancien perse, où nous avons viv. - viv.

Au contraire, en prâcrit, même les racines finissant par une consonne prennent fréquemment au causatif la labiale en question; mais le prâcrit amollit le p en b et il élargit la racine en y ajoutant un â. On a, par exemple, gtvâbêhi «fais vivre», gtvâbêhi «qu'il fasse vivre»<sup>3</sup>. En sanscrit également, dans les récits populaires, qui n'emploient pas la langue classique, on trouve des formes de cette sorte: nous avons notamment gtvâpaya<sup>4</sup>, qui correspond au précité gtvâbêhi, avec cette différence que le prâcrit a conservé la désinence de l'impératif hi (pour di), laquelle s'est perdue dans la forme sanscrite. A la première personne du singulier, on a gtvâpayâmi (= prâcrit gtvâbêmi), et au participe parsait passif givâpitah (= prâcrit gtvâbêmi).

En traitant de ces formes, Lassen rappelle que le mahratte

- <sup>1</sup> Vendidad-Sådé, p. 55 et suiv.
- <sup>2</sup> Inscription de Béhistoun, I, 63, 66 et 6g.
- 3 Voyez Delius, Radices prácritæ, s. v. gív.
- <sup>4</sup> Lassen, Anthologie sanscrite, p. 18.
- <sup>5</sup> Institutiones linguæ prácriticæ, p. 360 et suiv.
- <sup>6</sup> Lassen, ouvrage cité.

a encore des causatifs de cette espèce. De mon côté, j'ai pu en constater la présence jusque dans les langues ibériennes : en laze, comme le fait observer G. Rosen, la syllabe ap (après les voyelles simplement p) donne toujours aux verbes la signification transitive. Ainsi gnap « dévoiler, révéler » correspond au sanscrit ghâpdyâmi « je fais savoir », tandis que gna « comprendre » s'accorde avec \(\mathbf{ghâp}\) ghâ « savoir ». En géorgien, l'exposant causatif se présente sous les formes ab, eb, ob, aw, ew, ow, sans que pourtant les nombreux thèmes verbaux qui finissent ainsi aient la signification causale. Ce dernier fait ne nous surprendra pas. Nous avons vu que la forme du causatif sanscrit (dixième classe) s'est tellement multipliée qu'elle fournit à elle seule trois conjugaisons (et plus) au latin et les trois classes de la conjugaison faible aux langues germaniques (§ 109°, 6); mais il s'en faut que tous ces verbes aient le sens causal.

#### DÉSIDÉRATIF.

\$ 751. Le désidératif sanscrit. — Formes correspondantes en grec et en latin.

Nous passons à l'étude du désidératif sanscrit. Comme nous l'avons déjà fait observer ailleurs 2, le grec en a conservé la forme, sinon le sens, dans les verbes comme βιδρόσκω, γιγνώσκω, μιμνήσκω, διδάσκω, διδράσκω, τιτρώσκω, ωιπίσκω, ωιπίσκω, ωιπίσκω, ωιπίσκω, ωιπίσκω, ωιπίσκω, ωιπίσκω, ωιφαύσκω. La gutturale n'est très-probablement, dans ces formes, qu'un accompagnement euphonique de la sifflante : il en est de même dans ἔσκον et dans le futur archaïque latin escit (\$ 568).

Le sanscrit, pour former ses désidératifs, ajoute un s à la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les membres caucasiques de la famille des langues indo-européennes, p. 45 et suiv.

Annales de littérature orientale, Londres, 1820, p. 65.

racine, soit immédiatement, soit à l'aide de la voyelle de liaison i. Les verbes commençant par une voyelle répètent la racine tout entière, d'après le principe de la septième formation de l'aoriste (\$ 585); ainsi de «s'asseoir» fait deis-i-s' « désirer s'asseoir »; ar, r « aller » fait arir-i-s « désirer aller » 2. On a de même en grec apaploxa. Les verbes qui commencent par une consonne prennent le redoublement : si la voyelle radicale est a, dans le redoublement on l'affaiblit en i3, d'après le même principe qui veut qu'en latin l'a soit toujours exclu de la syllabe réduplicative (\$ 584). C'est, comme on le voit, l'i qu'on trouve le plus souvent dans le redoublement des verbes désidératifs, et l'accord avec le grec n'en est que plus frappant. On a bien, par exemple, yúyutsâmi « je désire combattre » (racine yud), búbûsâmi «je désire être» (racine bû); mais on dit étgadisâmi «je désire parler » (racine gad) et non gagadisâmi; de même, जिज्ञासानि ģiģidadmi, moyen ģiģidad «je désire savoir » (racine ģid), et non gághásami. Rapprochez le grec γιγνώσκω et le latin (g)nosco : ce dernier, comme toutes les formations analogues en latin, a perdu le redoublement 4. Avec mimnâsâmi, désidératif de

<sup>1</sup> Pour dedeié. Sur le changement de e en é, voir \$ 21 .

<sup>2</sup> Pour araris.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 6. Les racines ayant r pour voyelle médiale prennent également i dans la syllabe réduplicative; mais on a vu que r est pour ar (\$ 1).

<sup>4</sup> Pott (Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> édition, II, p. 75) et Aufrecht (Journal de Kuhn, I, p. 190) regardent comme un désidératif, unique en son genre, le latin viso «désirer voir». Je ne doute pas qu'ils n'aient raison, et je rattache la syllabe si (dans vi-si-t) ou se (dans vi-se-re) à la syllabe sa du sanscrit vivit-sa (par euphonie pour vivid-sa), par exemple dans vivit-sa-ti «il désire voir». Aufrecht suppose que l'i de viso a été allongé pour compenser la perte du d (compares vi-sus, vi-sio, ri-si, divi-si, \$ 100). Mais j'aime mieux voir dans viso une contraction pour vivi-so, comme vidi est pour vividi (\$ 547). Dans cette dernière hypothèse, il n'y avait pas de compensation possible pour la suppression du d, puisque l'é était déjà long par suite de la fusion des deux i brefs. Comparez, à cet égard, les parsaits latins comme clau-si, læ-si, où la suppression du d radical ne pouvait être compensée par l'allongement de la voyelle précédente

mnd 1 « memorare, nunciare, laudare », s'accorde μιμνήσχω et le latin re-miniscor.

Dans les temps spéciaux, le sanscrit place à côté de la sifflante un a, lequel, à la première personne, est soumis à l'allongement comme l'a de la première et de la sixième classe (\$ 434). En grec et en latin, cet a est représenté par les mêmes voyelles que l'a caractéristique de ces classes (\$ 109°, 1). Je fais suivre le tableau comparatif du présent et de l'imparfait de fautaité gighâsâmi, avec les formes correspondantes en grec et en latin.

#### PRÉSENT.

#### Singulier. · Grec. Sanscrit. Letin gigna-sa-mi γιγνώ-σκω 100-aco gigna-sa-si γιγνώ-σκει-ε no-sci-s gigna-sa-ti γεγνώ-σκει no-sci-t Duel. gigna-ed-vas gigna-sa-las γιγνά-σχε-τον giģńā-sa-tas γιγνώ-σκε-τον Pluriel. gigh**l-o**d-mas γιγνώ-σκο-μες no-sci-mus ģiģnā-sa-ta γιγνώ-σκε-τε no-sci-tis gigna-sa-nti YIYYW GXO-VI no-ocu-nt IMPARPAIT. Singulier. deigna-sa-m tylyvw-oxo-v . . . . . . . . ágigná-sa-s tylypw-one-s . . . . . . . . ágigád-sa-t έγίγνω-σκε

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mad n'est évidemment qu'une métathèse de man «penser», avec allongement de la voyelle radicale, comme dans le grec βέδληκα (racine βαλ), ωέπθωκα (racine ωετ).

#### Duel.

| Semerit.              | Gree.                     | Letin.        |  |
|-----------------------|---------------------------|---------------|--|
| dgigh <b>4-s4-</b> va | • • • • • • • • • • • • • | ••••••        |  |
| ágigná-sa-tam         | έγιγνώ-σκε-τον            |               |  |
| dgignd-sa-tam         | έγιγυω-σκέ-την            |               |  |
|                       | Pluriel.                  |               |  |
| dgignd-sd-ma          | έγιγνώ-σκο-μεν            |               |  |
| dgig <b>ht-s</b> a-ta | έγιγνώ-σκε-τε             | • • • • • • • |  |
| dgigh <b>d-s</b> a-n  | eylyva-ono-v              | · • • • • • • |  |

Dans les temps généraux, les désidératifs sanscrits se contentent de supprimer la voyelle a adjointe à la sifflante, tandis qu'en grec et en latin la formation correspondante ne sort pas des temps spéciaux. On a, par exemple, γνώ-σω, qui vient de la racine simple γνω, tandis que le futur du désidératif sanscrit est gighâs-i-syâmi « je désirerai connaître ». Si le futur latin noscam s'éloigne du grec en ce qu'il garde son se, cela vient de ce que le futur de la troisième et de la quatrième conjugaison latine est, par son origine, un potentiel présent; ainsi noscês répond au sanscrit gighâses et au grec γεγνώσκοις (§ 693).

\$ 752. Le désidératif en zend. — Origine du caractère désidératif.

On doit supposer que le zend également a possédé la forme désidérative; mais je n'en connais pas d'exemples certains. Peut-être faut-il rapporter ici les formes represent figisanuha et premier de ces verbes par « est vivante » et le second par « on s'approchera ». Mais gigisanuha est évidemment un impératif moyen, comme peresanuha « interroge! », qui vient tout de suite après; gigisditi est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vendidad-Sådé, p. 431. Comparez Anquetil, Zend-Avesta, I, p. 393.

LA SALL COMME pertinin qu'il interroge » dont il est salle. Perti-ètre la première forme correspond-elle au sanscrit france jugnimen « informe-toi » et la seconde à un lêt france première. Le n'ese rien décider à ce sujet, non plus que sur les formes augment la mineralisation et spannel par mineralisation et spannel par mineralisation qui ont également l'air de désidératifs.

Il reste à rechercher l'origine de la lettre a qui est le caraccere du desdératif. Elle provient probablement de la racine as vêtre v. comme le a du futur auxiliaire et comme le a de l'aoriste des verbes primitifs. Comparez, par exemple, didik-iâmi «je l'estre montrer v avec dik-igimi a je montrerai», et didik-iâmi vie destrai montrer v avec l'aoriste de l'indicatif ddik-iâm, ainsi qu'avec les impératifs aoristes, comme biss, nésatu (\$ 727).

#### INTENSIT.

## 5 -53. L'intensif en sanscrit et en grec.

Outre les désidératifs, il y a encore en sanscrit une autre classe de verbes dérivés qui prend le redoublement : ce sont les intensés. L'intensif donne à son redoublement un poids considerable: il frappe du gouna les voyelles qui en sont susceptibles, même les voyelles longues, et il allonge a en â. Ainsi vis rentrer r (ait révésimi ou révisimi), pluriel révisinés?; dip « briller » fait désignis (ou désignis); lup « couper » fait lésignis (ou lésupini); lup « couper » fait lésignis (ou lésupini); lup « couper » fait lésignis (ou lésignis); sak « pouvoir » fait sésakmi (ou séssakmi).



Digitized by Google

a long (\$ 4), on peut voir dans la structure de τωθάζω celle d'un intensif sanscrit, avec cette seule différence que le verbe grec a passé dans la conjugaison en ω¹. Dans σαιπάλλω, δαι-δάλλω, σαιφάσσω, μαιμάζω, μαιμάσσω, l'ι qui est venu se mêler à la syllabe réduplicative tient lieu de l'allongement de la voyelle radicale. Il en est de même pour σοιπνύω (racine σνυ)², μοιμυάω, μοιμύλλω, dont l'u radical a été remplacé par un o dans la syllabe réduplicative, pour éviter la diphthongue us. C'est d'après la même analogie que sont formés δοίδυξ et κοι-χύλλω.

# \$ 754. Intensif des racines commençant par une voyelle, en sanscrit et en grec.

Parmi les racines commençant par une voyelle, un petit nombre seulement forme des intensifs. La racine est répétée tout entière : si la voyelle radicale est a, la seconde fois on l'allunge. Ainsi at « aller » fait atât, as « manger » fait asâs.

Je crois reconnaître une formation analogue dans le grad dywy, quoique ce dernier n'ait pas donné de verbe, mais soulement quelques noms comme άγωγός, άγωγεύς. Il en est ici de l'ω (pour ā) comme de celui du précité τωθάζω (\$ 753).

Au contraire, dans ἐνίνημι, ἐπιπῖεύω, ἀπιτάλλω, la voyelle radicale a éprouvé un affaiblissement analogue à celui des désidératifs sanscrits (§ 751). Néanmoins, j'aime mieux rapporter ces formes à l'intensif qu'au désidératif 3. Ajoutons encore va alle et ελελίζω, où la voyelle reste la même dans la syllabe radicale et dans le redoublement.

iéjà fait ce rapprochement dans mon Glossaire sanscrit, édition de 1830 μο ολομία το ολομία το

un subjonctif actif, comme përësâiti « qu'il interroge » dont il est suivi. Peut-être la première forme correspond-elle au sanscrit विश्वासम् gighâsasva « informe-toi » et la seconde à un lêt विश्वासम् gighâsâti. Je n'ose rien décider à ce sujet, non plus que sur les formes هوه المورو mimarëlisanuha et مهمه المورو mimarëlisanuha et مهمه المورو mimarëlisanuha et مهمه المورو mimarëlisanuha et مهمه المورو ال

Il reste à rechercher l'origine de la lettre s qui est le caractère du désidératif. Elle provient probablement de la racine as «être », comme le s du futur auxiliaire et comme le s de l'aoriste des verbes primitifs. Comparez, par exemple, didik-sâmi «je désire montrer » avec dêk-syâmi «je montrerai», et ddidik-sâm «je désirai montrer » avec l'aoriste de l'indicatif ddik-sâm, ainsi qu'avec les impératifs aoristes, comme bûsa, nésatu (\$ 727).

#### INTENSIF.

## \$ 753. L'intensif en sanscrit et en grec.

Outre les désidératifs, il y a encore en sanscrit une autre classe de verbes dérivés qui prend le redoublement : ce sont les intensifs. L'intensif donne à son redoublement un poids considérable; il frappe du gouna les voyelles qui en sont susceptibles, même les voyelles longues, et il allonge a en à. Ainsi vis « entrer » fait vévésmi (ou vévissmi), pluriel vévismàs 2; dip « briller » fait dédipmi (ou dédipmi); lup « couper » fait l'ilopmi (ou l'ilupimi); bûs « orner » fait bobasmi (ou bobasmi); sak « pouvoir » fait sakmi (ou saisaktmi).

Comme  $\omega$  est très-fréquemment en grec le représentant d'un

<sup>1</sup> Vendidad-Sådé, même page.

La conjugaison est celle des verbes de la troisième classe; le poids des désinences fait sentir son effet sur la syllabe radicale (\$ 486). Devant les désinences légères commençant par une consonne, on peut insérer un f comme voyelle de liaison; mais alors le gouna de la syllabe radicale disparaît. On a, par exemple, vévisimi à côté de vévisimi.

a long (\$ 4), on peut voir dans la structure de τωθάζω celle d'un intensif sanscrit, avec cette seule différence que le verbe grec a passé dans la conjugaison en ω¹. Dans σαιπάλλω, δαιδάλλω, σαιφάσσω, μαιμάζω, μαιμάσσω, l'ι qui est venu se mêler à la syllabe réduplicative tient lieu de l'allongement de la voyelle radicale. Il en est de même pour σοιπνύω (racine σνν)², μοιμυάω, μοιμύλλω, dont l'u radical a été remplacé par un o dans la syllabe réduplicative, pour éviter la diphthongue ω. C'est d'après la même analogie que sont formés δοίδυξ et κοιχύλω.

\$ 754. Intensif des racines commençant par une voyelle, en sanscrit et en grec.

Parmi les racines commençant par une voyelle, un petit nombre seulement forme des intensifs. La racine est répétée tout entière : si la voyelle radicale est a, la seconde fois on l'allonge. Ainsi at « aller » fait atât, as « manger » fait asâs.

Je crois reconnaître une formation analogue dans le grec άγωγ, quoique ce dernier n'ait pas donné de verbe, mais seulement quelques noms comme άγωγός, άγωγεύς. Il en est ici de l'ω (pour ā) comme de celui du précité τωθάζω (\$ 753).

Au contraire, dans δυίνημι, δπιπθεύω, ἀτιτάλλω, la voyelle radicale a éprouvé un affaiblissement analogue à celui des désidératifs sanscrits (\$ 751). Néanmoins, j'aime mieux rapporter ces formes à l'intensif qu'au désidératif<sup>3</sup>. Ajoutons encore ἀλαλάζω et ἐλελίζω, où la voyelle reste la même dans la syllabe radicale et dans le redoublement.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'ai déjà fait ce rapprochement dans mon Glossaire sanscrit, édition de 1830, page 113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Présent σνέω (pour σνέ Fω), futur σνεύσω.

<sup>3</sup> Voyez Pott, Recherches étymologiques, 17 éd. II, p. 75.

\$ 755. Intensif des racines finissant par une nasale. — Le verbe gang, en gothique.

Les verbes commençant par une voyelle ne sont pas les seuls qui redoublent la racine tout entière: les verbes commençant par une consonne et finissant par une nasale, s'ils ont a pour voyelle radicale, répètent leur racine en entier, mais sans allonger la voyelle ni dans la syllabe radicale, ni dans la syllabe réduplicative. Si le verbe commence par deux consonnes, la première seule est redoublée; quant à la nasale du redoublement, elle se règle, suivant une loi phonique bien connue, sur la consonne dont elle est suivie. Ainsi dram « courir » fait dandram; bram « errer » fait bambram; gam « aller » fait and gangam. Rapprochez le grec wau Palvo (venant de Palvo), dont le », quoique n'appartenant pas à la racine, se trouve reflété dans la syllabe réduplicative.

A gangam se rapporte, comme je crois, le gothique ganga?: gam ayant perdu, dans la seconde syllabe, sa partie finale am³, le gothique a obtenu de la sorte une forme gang qui a tout l'air d'une racine. Aussi, en vieux haut-allemand, trouvons-nous un nouveau redoublement: giang (pour gigang), en allemand moderne gieng (\$ 592). De même, dans la formation des mots, gang est traité comme une racine indépendante: nous avons, par exemple, le gothique gah-ts a marche (inna-gahts a entrée », fram-gahts a progrès »). Le lithuanien nous présente comme formation analogue le verbe źengiù a je marche » 5.

- ' Voyez \$ 598.
- <sup>2</sup> Voyez \$5 90 et 482.
- <sup>3</sup> L'a final de ganga appartient à la caractéristique; nous avons, par exemple, à la troisième personne du pluriel, gang-a-nd.
- <sup>4</sup> Par euphonie pour gag-ts, avec suppression de la nasale. Le suffixe est le même que dans le sanscrit gá-ti-s «marche» (pour gan-ti-s). Voyez S 91, 2.
- Le z lithuanien représente souvent un g ou un g sanscrit. Comparez  $z\hat{a}das$  «parole» avec le sanscrit gad «parle».

\$ 756. Insertion d'une nasale dans la syllabe réduplicative, en sanscrit et en grec. — Intensif des racines finissant en ar, r.

Il y a aussi des racines sanscrites qui, sans être terminées par une nasale, insèrent une nasale dans la syllabe réduplicative. Ainsi cal « se mouvoir » fait cancal (ou câcal); pal « éclater » fait pampul¹; car « aller » fait cancur. Comme les liquides permutent volontiers entre elles, on peut admettre qu'ici la nasale du redoublement représente la liquide l ou r. Il en est de même, en grec, pour beaucoup de formes redoublées, comme σειμπλημι, σειμπρημι, γεγγραίνω, γεγγλυμος, γαγγαλίζω, γάγγραινα, τουθορύζω, τανταλεύω, τευθρηδών, σεμφρηδών.

Comme exemples de verbes où la liquide est restée invariable dans le redoublement, on peut citer μαρμαίρω, μορμύρω, μέρμερος, μερμαίρω, μερμηρίζω, καρκαίρω, γαργαίρω, βορδορύζω, πορφύρα, πορφύρω. On peut rapprocher ceux des verbes sanscrits en ar qui, dans les formes affaiblies, contractent ar en r: à l'intensif actif, les verbes en question répètent la racine tout entière. Ainsi dar, dr « tenir, porter » fait dár-dar-mi, pluriel dar-dr-más. Toutefois, les racines commençant par deux consonnes ne répètent que l'une d'entre elles et se conforment à la règle générale : par exemple, smar, smr « se souvenir » fait sd-smar-mi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avec affaiblissement de l'a en u dans la syllabe radicale (\$ 7).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur l'é inséré dans cette forme, voyez \$ 44.

<sup>&#</sup>x27;Manuscrit lithographié, p. 463. Anquetil (Zend-Avesta, I, p. 407), traduit : comme le loup à quatre pieds enlève et déchire l'enfant de celle qui a porté (cet enfant)».

musilung yata věhrkô caiwarësangrô barëtryâd haca putrëm nisdarëdairyâd « quasi lupus quadrupes a genitrice filium eriperet ». On peut se demander si nisdarëdairyâd vient de la racine sanscrite dar, dṛ « porter » ou de la racine dar, dṛ « fendre, déchirer » (en grec δέρω, gothique taira), dont l'intensif est dardar dans le dialecte védique, dâdar dans le sanscrit classique. La première hypothèse me paraît la plus vraisemblable; quoi qu'il en soit, la forme en question est une preuve certaine que le zend prend part à l'intensif.

\$ 757. Intensif des racines ayant une nasale pour avant-dernière lettre.
— Insertion d'un i ou d'un i entre la syllabe réduplicative et la syllabe radicale.

Quelques racines sanscrites ayant une nasale pour avant-dernière lettre admettent cette nasale dans la syllabe réduplicative. Ainsi bang « briser » fait bombangmi; dans « mordre » (grec bax) fait dándansmi; skand « monter » (latin scand) fait cán-t-skandmi. Remarquez dans ce dernier exemple l'i qui sert de voyelle de liaison entre la syllabe réduplicative et la syllabe radicale : il en est de même pour quelques autres racines de cette sorte. Un i ou un i peut aussi être inséré à volonté dans les intensifs des racines en ar susceptibles de la contraction en r: ainsi de kar, kr « faire » viennent cár-karmi, cár-t-karmi et cár-i-karmi.

\$ 758. Intensifs comme pan-i-pad, pan-i-pat.

Comment expliquer les intensifs pan-t-pad et pan-t-pat, venant de pad «aller» et pat «tomber» ? On peut admettre qu'à côté de ux pad et de un pat il y avait des formes nasalisées pand et pant. C'est ainsi qu'à côté de beaucoup d'autres racines finissant par une muette simple, il y a des formes faisant précéder cette

<sup>1</sup> Panini, VII, IV, 84.

muette de la nasale du même organe: tels sont, par exemple, pai et pani « aller » 1. A côté de daḥ « brûler » nous avons aussi la racine **t** daḥ, qui explique l'intensif dandaḥ 2: rapprochez le gothique tandja 3 « j'allume », qui est avec cette dernière forme dans le même rapport que ganga « je vais » (§ 755) avec le thème intensif **ara** gangam 4.

REMARQUE. — La racine tand "allumer" en gothique, zand en vieux haut-allemand. — On vient de voir que nous rapportons le gothique tandja "j'allume" à l'intensif de la racine sanscrite dah "brûler". Graff' pose pour le vieux haut-allemand une racine zant', qu'il cherche également à rapprocher du sanscrit dah, mais sans donner pour le n et le t l'explication que suggère l'intensif dah, mais sans donner pour le n et le t l'explication que suggère l'intensif dandah. A la racine primitive dah ou à son causatif dâhay se rapporte aussi le vieux haut-allemand dâh-t ou tâh-t, en allemand moderne docht, dacht "mèche"; ces formes, qui ont plus fidèlement conservé les consonnes radicales, sont devenues tout à fait étrangères à zand ou zant. Il arrive assez souvent qu'une moyenne initiale soit conservée sans changement dans les langues germaniques: c'est ce qui est arrivé, par exemple, pour l'intensif précité ganga "je vais" (\$ 755), tandis que le simple quam "venir", qui se rapporte à la racine primitive gam, a régulièrement substitué la ténue à la moyenne.

## \$ 759. Restes de l'intensif en latin.

En latin, gingrio a tout l'air d'un intensif sanscrit: Pott' le

- ¹ A pant se rattachent les cas forts de patés «chemin», ainsi que le latin pons, pont-is «chemin [par-dessus un fleuve], pont». Le slave ΠΑΤΕ punt «chemin» est de la même famille. A pat se rapporte, entre autres, le grec «σάτος. Voyez Glossaire sanscrit, éd. 1847, p. 206.
  - <sup>2</sup> Panini, VII, 1v, 86.
  - 3 Sur le caractère causatif ja, voyez \$ 741.
- A Sur le t de tandja, voyes \$ 87, 1; la conservation du d est due à la lettre n qui précède. On peut rapprocher la forme sandja «j'envoie», dans laquelle je crois reconnaître le causatif de la racine sanscrite sad «aller» (sadáyámi «je fais aller»), avec insertion d'une nasale.
  - 5 Dictionnaire vieux haut-allemand, V, col. 686.
  - Avec z pour le gothique t, et t pour le gothique d (\$ 87, 2).
  - <sup>7</sup> Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> éd. II, p. 75.

rapporte à la racine gt, c'est-à-dire gar, gir (d'où vient le substantif gir «voix»). La syllabe réduplicative a un n au lieu de r, comme en sanscrit éanéur et comme les formes grecques précitées (\$ 756). A girâmi (ou gilâmi) « deglutio » se rattachent entre autres le latin gula et gurgulio : ce dernier a remplacé l par r dans la syllabe réduplicative.

## \$ 760. Forme déponente de l'intensif. — Exemples de l'intensif actif.

La forme passive de l'intensif sanscrit a ordinairement la signification active. Aussi les grammairiens de l'Inde y voient-ils, non pas un passif, mais une variété particulière de l'intensif. Je ne puis partager leur opinion à ce sujet : l'origine passive de cette forme, que j'appellerai déponente, n'est pas douteuse.

En sanscrit classique, on trouve plus souvent l'intensif avec ya que sans ya. Ainsi : anti cancuryante «ils voyagent» (de car, \$756); lélihyásé « tu lèches » (de lih); dédipyámâna « brillant » (de dîp). Dans dôdûyámâna « agité » (de dû ou du) nous avons à la fois la forme et la signification passives.

Comme exemples d'intensif sans ya, nous citerons le participe présent lélihat, moyen lélihâná<sup>5</sup> « léchant ». Le dialecte védique fait un plus fréquent usage de la forme active; tels sont : nénadati « ils résonnent » (de nad)<sup>6</sup>, abipranônumas « nous célébrons » (de nu précédé des prépositions abi et pra), géhavimi « j'appelle » (de hu, contraction pour hvé, avec la voyelle de liai-

- <sup>1</sup> Mababharata, I, vers 7910.
- <sup>2</sup> Bhagavad-gità, XI, 3o.
- <sup>3</sup> Nalas, III, 12; Draupadf, II, 1.
- 4 Draupadi, II, 1.
- Mahábhárata, III, vers 10394 et 12240.
- Toutes les formes redoublées qui adjoignent immédiatement les désinences à la racine suppriment le n de la troisième personne du pluriel (\$ 459). Rapprochez de la racine nad le gallois nadu « crier ».

#### VERBES DÉNOMINATIFS.

\$ 761. Formation des verbes dénominatifs en sanscrit. — Les dénominatifs en aya. — Verbes correspondants en latin.

Les verbes dénominatifs 3 sont d'un usage moins fréquent en sanscrit que dans les langues de l'Europe. Ils se forment soit en prenant la caractéristique de la dixième classe, soit en ajoutant ya, sya, asya. Je décompose sya et asya en s-ya, as-ya, et je reconnais dans (a)s, as la racine du verbe substantif (\$ 648).

Les verbes latins des première, deuxième et quatrième conjugaisons répondent aux verbes sanscrits de la dixième classe (\$ 109°, 6); conséquemment laud-â-s^, nomin-â-s, lumin-â-s, color-â-s, fluctu-â-s, æstu-â-s, domin'-â-s, regn'-â-s, sorori'-â-s^, cæn'-â-s, plant'-â-s, pisc'-â-ris, alb'-ê-s, calv'-ê-s, can'-ê-s, miser'-ê-ris, feroc-î-s, lasciv'-î-s, lipp'-î-s, abort'-î-s, fin'-î-s, sit'-î-s s'accordent avec les formes sanscrites comme kumâr'-áya-si «tu

- ¹ Voyez Westergaard, Radices sanscritæ, à la racine nu (p. 45). Quoique dnavinot puisse venir, en effet, de la racine nu, j'aime mieux, à cause de la signification, rapporter cette forme à la racine nud. Le t ne sera donc pas le signe de la personne : je crois qu'il appartient à la racine (t par euphonie pour d) et que le signe personnel, qui ne pouvait se maintenir après une consonne (\$ 94), est tombé comme dans dyunak «tu lias, il lia» (pour dyunaki, dyunakt). Remarquez que dans d-nav-t-not (pour dnonot) on a inséré un t: une insertion de ce genre n'a lieu ordinairement qu'après r et n. Voyez \$ 757, et Abrégé de la grammaire sanscrite, \$\$ 500, 501 et 508.
  - <sup>2</sup> Rig-véda, I, Lxiv, 8, 11; Lxxviii, 1; xxxiv, 12; V, Lxxxviii, 2.
  - 3 C'est-à-dire formés d'un nom substantif ou adjectif. Tr.
- \* Je cite la deuxième personne parce que la première montre moins clairement la caractéristique de la classe. En général, la flexion est plus facile à étudier sur toute autre personne que sur la première.
- <sup>5</sup> De sororius, et non de soror : ce dernier aurait donné un verbe sororo, et non sororio.

joues » (de kumárá «garçon »1), suk'-áya-si «tu réjouis » (de suka « plaisir »), yôktr'-áya-si « tu attaches » (de yôktra « lien » 2), kšam'-dya-si « tu supportes » (de kšamå' « patience »). On voit par ces exemples que le sanscrit, comme le latin, supprime devant la caractéristique la voyelle finale du mot primitif; sans cette suppression, on aurait yôktra-aya-si, qui, en se contractant, donnerait yôktrâyasi. Ce qui prouve que dans les formes latines comme cœn'-d-s l'd n'appartient pas au mot cœna, c'est qu'on a regn'-à-s, calv'-ê-s, lasciv'-î-s, où la voyelle finale du thème est rejetée devant l'â, l'é ou l'é de la syllabe formative. Au contraire, dans les verbes comme æstu-â-s, fluctu-â-s, l'u de la quatrième déclinaison est maintenu. On peut remarquer, à ce sujet, qu'en sanscrit également, l'u, dans certaines formations nominales, se maintient devant une voyelle avec plus de ténacité que l'a et que l'i; on a, par exemple, manú (nom d'une divinité) qui donne un dérivé mânav-á-s³ « descendant de Manu, homme », tandis que suci «pur» fait sauc-d-m «pureté» et que dasarata (nom d'homme) fait dásarat-i-s « fils de Dasarat a ». Cependant, devant un î, l'u de la quatrième déclinaison latine disparaît dans certains verbes dénominatifs, comme dans le précité abort'-i-s.

<sup>1</sup> Les grammairiens indiens supposent à tort une racine kumár α jouer», qui, n'étant pas monosyllabique, est par cela même déjà suspecte; de cette racine kumár ils font venir kumárá α enfant». Je décompose, au contraire, ce dernier mot en ku, préfixe ayant ordinairement le sens péjoratif, mais marquant ici une idée diminutive, et en mára, qui n'est pas employé hors de composition, mais qui est de la même famille que mártya α homme». En général, parmi les prétendues racines données par les grammairiens de l'Inde, on trouve beaucoup de verbes dénominatifs : tel est, entre autres, suk α réjouir» (venant de suka α bonheur»), qui contient le préfixe su (en grec εὐ), de même que 3.54 duhk α dolore afficere» (venant de duhka α souffrance») contient le préfixe dus = grec dus. Mais les grammairiens indiens font également de duhk une racine simple.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Racine yug «unir».

<sup>3</sup> Avec gouna de l'u.

\$ 762. Verbes dénominatifs grecs en αω, εω, οω, αζω, ιζω.

Je crois que les dénominatifs grecs en aω, εω, οω, αζω, ιζω ont également supprimé la voyelle finale du thème nominal dont ils sont formés. Je divise donc de cette façon : ἀγορ'-άζω, ἀγορ'-άο-μαι, μορφ'-όω, κνισσ'-όω, πολεμ'-όω, π

\$ 763. Devant les formations en αζω, αω, εω, οω, ιζω, le thème primitif supprime sa voyelle finale.

C'est sans doute parce que l'i est la plus légère des voyelles que les formes en ιζω sont plus employées que les formes en αζω, et que notamment les thèmes qui ne perdent point une lettre finale devant l'élément dérivatif prennent presque tous la forme en ιζω. On a, par exemple, σοδ-ίζω, άγων-ίζομαι, άκοντ-ίζω, ἀνδρ-ίζω, αἰματ-ίζω, άλοκ-ίζω, γυναικ-ίζω, Θωρακ-ίζω, κυν-ίζω, μυωπ-ίζω, κερατ-ίζω, κερματ-ίζω, έρματ-ίζω. Mais on dit έρμ'-άζω, δυομ'-άζω, γουν'-άζομαι', que je ne crois pas devoir diviser en έρμά-ζω, δυομά-ζω, quoique au point de vue de la grammaire grecque on puisse être tenté d'identifier l'o de

Le primitif n'est pas γουν, mais γουνατ, d'où viennent γούνατ-ος, γούνατ-α.

έρμάζω, ὁνομάζω, ἀγοράζω, ἀγοράομαι avec celui des thèmes nominaux correspondants. Ce serait rompre sans nécessité l'analogie qui rattache ces verbes aux verbes comme  $l\pi\pi'$ -άζομαι,  $\lambda ll$ -άζω, elx'-άζω (du thème elxοτ), erδi'-άω, γενει'-άω, esλεx'-άω, νεμεο'-άω, ainsi qu'aux dénominatifs sanscrits en aya: puisque o et n, et quelquefois aussi v et l tombent devant la dérivation aω,  $aζω^1$ , il est naturel de supposer la même chose pour l'a.

Comme les thèmes en a et en  $\eta$  (pour  $\bar{a}$ , \$ 4) forment de présérence des verbes dénominatifs en aw, alw, tandis que les thèmes en o donnent plutôt des verbes en ow, iso, on peut croire que la voyelle finale du thème a exercé une certaine influence sur le choix de la voyelle dérivative : l'a et l'n favorisaient le maintien de l'a primitif, tandis que les thèmes en o2 donnent naissance volontiers à des verbes en ow. Mais, malgré cette sorte de reflet de la voyelle finale du thème, nous devons regarder tous ces verbes dérivés comme présentant une seule et même formation, dont l'origine est antérieure à la séparation des idiomes. Le même principe qui a donné au grec les verbes comme αίματ-δω, άρρεν-δω, συρ-δω, κατοφρυ-δω, θαλασσ(α)-δω, πνισσ(α)-όω, est aussi celui qui a fourni σκολεμ(ο)-όω, χρυσ(ο)όω, ἀγχυλ(ο)-όω; et la même formation qui a donné κυν-άω, yενει(ο)-άω, λοχ(ο)-άω, ἀντι(ο)-άω, νεμεσ(ι)-άω, ωελεχ(υ)-άω se retrouve aussi dans  $dyo\rho(\alpha)-do-\mu\alpha i$ ,  $to\lambda\mu(\alpha)-d\omega$ ,  $\delta i\psi(\alpha)-d\omega$ ,  $vix(\eta)$ -do.

En résumé, les verbes grecs en aço, ao, eo, oo, eço me paraissent tous répondre aux dénominatifs sanscrits en aya (première personne ayâ-mi, zend ayê-mi), et puisque le sanscrit, le zend et le latin suppriment la voyelle finale du thème nominal

¹ Comme exemples de la conservation d'un ι et d'un ν, on peut citer κλαυσι-dω οκρι-doμαι, lχθυ-dω.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cet o lui-même provient d'un ancien a.

devant la voyelle de la dérivation, je suppose que le grec opère la même suppression. Là où la voyelle finale du thème reste (et c'est ce qui arrive seulement avec quelques thèmes en  $\iota$  et en  $\iota$ ), on la fait suivre de la voyelle de la dérivation; exemples :  $\delta n \rho \iota - do - \mu a \iota$ ,  $\delta \Phi \rho \nu - \delta \omega$ ,  $l \chi \theta \nu - d \omega$ .

Quant aux formes comme δηρί-ο-μαι, μητί-ο-μαι, μηνί-ω, μεθύ-ω, δακρύ-ω, elles appartiennent à une autre classe de dénominatifs qui se retrouve aussi en sanscrit : nous y reviendrons plus loin.

\$ 764. Dénominatifs gothiques de la première conjugaison faible. — Mutilation du thème nominal, en gothique, en sanscrit et en grec.

Les langues germaniques également suppriment la voyelle finale du thème devant le j (pour aj = sanscrit aya) ou devant la voyelle de la dérivation verbale. Ainsi, en gothique, audaga (nominatif audag'-s, \$ 135) « heureux » fait audag'-ja « je bénis »; gaura (nominatif gaur'-s) « triste » fait gaur'-ja « j'afflige »; skafti (nominatif skaft'-s²) « création » fait skaft'-ja « je crée »; manvu (nominatif manvu-s) « prêt » fait manv'-ja « j'apprête »; maurthra (nominatif maurthr, \$ 153) « meurtre » ³ fait maurthr'-ja « je tue »; tagra (nominatif tagr'-s) « larme » ⁴ fait tagr'-ja « je pleure ». Le verbe dénominatif ufar-skadv-ja « j'ombrage », qui a conservé au présent l'u final du thème skadu (nominatif skadu-s) « ombre », est unique en son genre; au contraire, thaursu (nominatif thaur-

<sup>1</sup> G. Curtius présente une autre explication. De la formation des temps et des modes, p. 119 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce mot ne se rencontre que dans des composés comme ga-skaft'-s « création , créature » , ufar-skaft'-s « commencement ».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez le sanscrit mâr-dyd-mi «je fais mourir, je tue». Le suffixe gothique thra représente le sanscrit tra (\$ 817°).

<sup>·</sup> Comparez le grec δάκρυ, le sanscrit átru (pour datru).

su-s) « sec » a fait thaurs'-jan 1; dauthu-s « la mort » a fait dauth'ja « je tue » 2.

Comme verbes dénominatifs dérivés d'un thème à consonne, nous citerons namn-ja « je nomme », venant de naman (nominatif namo, \$ 1 4 1), et aug'-ja « je montre », venant de augan (nominatif augo) « œil ». Le premier de ces verbes a conservé la consonne finale du thème, comme le latin nomino et les formes grecques telles que αίματ-όω, αίματ-ίζω; mais il a fait subir à la partie intérieure du mot une mutilation analogue à celle des cas faibles en sanscrit (námn-as « nominis »). Au contraire, aug-ja (pour augan-ja ou augin-ja) suit le principe des dénominatifs sanscrits comme varm'-áyâ-mi « je couvre d'une cuirasse », pour varman-nyâ-mi, venant du thème várman. Rapprochez aussi les verbes grecs dérivés de thèmes comparatifs en ov, tels que εδελτι(ον)-όω, μει(ον)-όω, έλασσ(ον)-όω, κακι(ον)-όω<sup>3</sup>.

Les verbes grecs dérivés d'un thème en s suppriment cette consonne ainsi que la voyelle précédente : on en sera d'autant moins étonné que cette classe de noms a également perdu son s à la plupart des cas de sa déclinaison (§ 128). On a, par exemple,  $\varpi\lambda\eta\rho(\varepsilon\sigma)-\delta\omega$ , venant de  $\varpi\lambda\eta\rho\varepsilon$  (§ 146);  $d\lambda\gamma(\varepsilon\sigma)-\delta\omega$ , venant de  $d\lambda\gamma\varepsilon$ ;  $d\sigma\theta\varepsilon\nu(\varepsilon\sigma)-\delta\omega$ , venant de  $d\sigma\theta\varepsilon\nu\varepsilon$ ;  $\tau\varepsilon\nu\chi(\varepsilon\sigma)-d\omega$ , venant de  $\tau\varepsilon\nu\chi\varepsilon$ ;  $\gamma\eta\rho(\alpha\sigma)-d\omega$ , venant de  $\gamma\eta\rho\alpha$  (§ 128).

\$ 765. Dénominatifs gothiques de la deuxième et de la troisième conjugaison faible.

Nous retournons au gothique pour faire observer que la deuxième et la troisième conjugaison faible contiennent aussi

<sup>· 1</sup> Employé comme impersonnel : theurs-jith mik (en allemand moderne mich durstet) «j'ai soif».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez le grec Savat'-ów, venant du thème Savato. — Je ne crois pas que dauth'-ja vienne de dauth(a)-s « mortuus», car en vieux haut-allemand tôdiu dérive évidemment de tôd (thème tôda) « mors» et non de tôt (nominatif tôtér) « mortuus».

<sup>&#</sup>x27; On a, an contraire, wλεον-άζω, et non wλε-άζω.

quelques verbes dénominatifs. On a vu (\$ 1094, 6) que la deuxième conjugaison faible représente par d la caractéristique sanscrite aya: elle a donc rejeté le q y, et contracté les deux a en  $\delta$  (=  $\delta$ ,  $\delta$  69, 1). Nous avons, par exemple,  $f(sk'-\delta-s) \approx tu$ pêches » en regard du latin pisc'-à-ris : le thème gothique fiska (nominatif fisk'-s, § 135) a supprimé son a devant la dérivation, comme en latin pisci a perdu son i (\$ 761). Le gothique thiudan'-6-s « tu commandes », venant du thème thiudana (nominatif thiudan'-s) « roi », a la même formation que le latin domin'-d-ris, puisqu'il y a identité d'origine entre les noms gothiques comme thiudans (première déclinaison forte) et les noms latins comme dominus, ainsi qu'entre la deuxième conjugaison faible en gothique et la première conjugaison latine. Aux verbes latins venant des noms de la première déclinaison, comme cœn'-â-s (\$ 761), répondent les verbes gothiques comme fairin'-ô-s « tu accuses, venant du thème féminin fairins (nominatif fairina) « faute ». A æstu-å-s, fluctu-å-s répond, mais avec suppression de l'u, lust'-ô-s «tu désires », venant de lustu «plaisir, désir ».

Les thèmes en an affaiblissent leur a en i, comme au génitif et au datif. On a, par conséquent, fraujin-ô-s « tu règnes », venant de fraujan « seigneur » (nominatif frauja, génitif fraujin-s), comme en latin nous avons nomin-â-s, lumin-â-s (\$ 761); même formation pour gudjin-ô-s « tu exerces le sacerdoce », venant de gudjan (nominatif gudja) « prêtre ». Quelques thèmes en a, avant de former leur dénominatif, prennent un n devant lequel l'a s'affaiblit en i; exemples: skalkin-ô-s « tu sers », venant de skalka (nominatif skalk'-s, génitif skalki-s, \$ 191) « serviteur »; hôrin-ô-s « μοιχεύεις », venant de hôra (nominatif hôr'-s) « μοιχένεις », reikin-ô-s « tu règnes », venant de reikja (nominatif reiki, \$ 153) « royaume ».

La troisième conjugaison faible contracte la caractéristique aya en ai et répond à la deuxième conjugaison latine. Comme

exemple de dénominatifs de cette classe, nous citerons arm'-ai-s «tu as pitié de », venant de arma (nominatif arm'-s) « pauvre »; on en peut rapprocher le latin miser'-b-ris, venant du thème misero (nominatif miser, pour miseru-s). Citons encore ga-hoail-ai-s « moraris », venant du thème féminin hoeilo (nominatif hoeila) « tempus, mora ».

#### \$ 766. Verbes dénominatifs en slave.

En slave également, les conjugaisons qui correspondent à la dixième classe sanscrite (\$ 504) servent à former des verbes dénominatifs: Annan dél'-aju-n aje travaille, aoriste dél'-a-chū, venant de délo (à la fois thème et nominatif-accusatif neutre 1) a ouvrage; bogat'-éju-n aje suis riche, deuxième personne bogat'-eje-si, noriste bogat'-é-chū, venant du thème adjectif bogato (nominatif bogatù) a riche; rūd'-é-ti san a rubescere 2, présent rūjdun, par euphonie pour rūdjun (\$ 921); jen'-ju-n san ayauton, deuxième personne jen-i-si san, noriste jen-i-chū san, venant de jena a semme; glagol'-ju-n aje parle, deuxième personne glagol'-je-si, noriste glagol-à-chū (\$ 504), venant de glagolo aparole.

#### \$ 767. Verbes dénominatifs en lithuanien.

Le lithuanien aussi emploie les conjugaisons sorties de la dixième classe sanscrite pour former des verbes dénominatifs (\$ 506). Nous citerons : raúdōn'-ōj-u «je suis rouge», venant du thème adjectif raudōna «rouge» (nominatif raudōna-s); bâlt'-ōj-u «j'ai l'air blanc», venant de bâlta «blanc» (nominatif bâlta-s); áśar'-ōj-u «je verse des larmes», venant de asara (fé-

<sup>&#</sup>x27; C'est proprement un participe passif, venant de la racine  $A^*$   $d\ell =$  sanscrit  $dd \approx$  poser, faire, en grec  $\theta_n$ .

L'adjectif correspondant manque: son thème a dû être rado. Comparez le lithuanien raudà «rougeur», le sanscrit rudira «sang», rôhitá (pour rôdita) «rouge».

minin) «larme»; durn'-ôj-u «je suis en fureur», venant de durna «fou» (nominatif durna-s); śikśt'-éj-u «je suis avare», venant de śikśtù-s «avare»; ćyst'-ij-u «je purifie», venant de ćysta-s «pur»; ga-táw'-ij-u «j'apprête», venant de gá-tawa-s «prêt»; púst'-ij-u «je dévaste», venant de pústa-s «désert»; stýr'-ij-u «je gouverne [un vaisseau]», venant de stýr-as «gouvernail».

Il ressort de ces exemples que le lithuanien, comme le slave (\$ 766), le germanique, le grec et le latin (\$ 761 et suiv.), rejette devant la dérivation verbale la voyelle finale des thèmes adjectifs et substantifs. Mais dans les cas peu nombreux où le slave tire un verbe d'un thème substantif finissant par n, cette liquide est maintenue : ainsi l'on a, en ancien slave, snamen-aju-n «je désigne», venant de snamen (nominatif snamū, \$ 266).

§ 768. Dénominatifs sanscrits en payâmi. — Restes de cette forme conservés en lithuanien et en ancien slave.

Retournant au sanscrit, il nous faut encore remarquer que certains thèmes en a insèrent un p devant le caractère aya des verbes dénominatifs, et allongent l'a final du thème. Ainsi áría « chose » fait ariâpáyâmi, satyá « vérité » fait satyâpáyâmi. Il y a accord entre ces verbes dénominatifs et les formes causatives comme siâp-áyâ-mi « je fais se tenir debout », dâpáyâmi « je fais donner » (\$ 747).

Nous avons rapproché du p en question le w lithuanien de stôwni ou stôw-ij-u « je suis debout », de daw-iau « j'ai donné », ainsi que celui des formes appelées imparfaits d'habitude, comme sûk-daw-au (pour sûk-dawiau) « j'avais l'habitude de tourner » ¹ (§ 524). Je rapporte aussi à un p sanscrit le w ou l'u des dénominatifs lithuaniens comme pra-rak-auj-u « je prédis », aoriste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez l'amoltissement du p en v dans les formes françaises comme savoir, pour sapoir.

prárakawau, venant de práraka-s «prophète, devin» (\$ 20); pástinink'-auj-u «je jeûne», venant de pastininka-s «jour de jeune »; gaspador'-auj-u «je suis hôte», venant de gaspadoru-s «hôte, maître de maison»; gaspadin'-duj-u «je suis hôtesse», venant de gaspadine « hôtesse »; kar'-áuj-u « je fais la guerre, je combats », aoriste kar'-áwau, venant de kára-s « guerre, combat »1. L'a qui, dans toutes ces formes, précède l'u ou le w de la dérivation verbale, est, à ce que je crois, le représentant de l'à qu'en sanscrit et en prâcrit nous trouvons dans les causatifs formés de racines terminées par une consonne (\$ 750). Comme les thèmes nominaux finissant par une voyelle rejettent celle-ci en lithuanien, auj et awa se trouvent correspondre à la caractéristique apay, abé des causatifs sanscrits et pracrits comme átv-ápáyá-mi, átv-ábé-mi. Comparez au pluriel les formes lithuaniennes comme kar'-áuja-me, kar'-áuja-te, kar-áwa-me, kar-áwa-te avec les formes sanscrites comme giv-apaya-mas, giv-apaya-ia; et, à l'imparfait, agiv-apaya-ma, agiv-apaya-ia. On peut objecter que ces formes sanscrites se trouvent seulement dans des écrits modernes en langue populaire; mais il arrive souvent que le langage populaire conserve d'anciennes formes qui ne sont plus admises par les écrivains classiques. Rappelons à ce sujet l'emploi en laze du p des causatifs sanscrits comme ghâpáyâmi (\$ 750).

Il reste à examiner de quelle manière le lithuanien répartit les formes en u et en w, comme kar-duj-u et kar-dwa-u (aoriste). Le p sanscrit (= b prâcrit) a pris la forme du w devant les voyelles, tandis que devant la semi-voyelle j on préfère la vo-calisation du w en u, auj-u, auja-me étant plus aisés à pro-noncer que awj-u, awja-me. Rapprochez, à ce sujet, la relation qui existe en gothique entre le nominatif thius « enfant, servi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On trouvera encore d'autres formes de la même sorte dans Kurschat, Mémoires pour servir à la connaissance de la langue lithuanienne, II, p. 295 et suiv.

teur » (pour thiv-s, venant du thème thiva) et le génitif thivi-s, le datif thiva, et les cas du pluriel thivô-s, thiv-ê, thiva-m, thiva-ns.

Tous les verbes lithuaniens en auj-u, awa-u¹ ne sont pas des dénominatifs: certains d'entre eux se rattachent à des causatifs sanscrits ou à des verbes de la dixième classe. Tel est, par exemple, rék-auj-u «je fais du bruit», en regard duquel on pourrait s'attendre à trouver en sanscrit une forme vâć-âpâyâ-mi² (pour vâć-âyâ-mi «je fais parler»), si l'on admet que le r lithuanien tient ici la place d'un v (\$ 20).

En ancien slave, nous rapportons ici les verbes finissant à la première personne du présent en ovы uju-n 3 (deuxième personne оукши uje-śi) et à l'aoriste en ova-chu ou eva-chu. La caractéristique ova, eva4, qui s'étend à toutes les formations de la seconde série 5, correspond au lithuanien awa et au sanscrit apay. Nous citerons comme exemples коупоуы kup'-uju-n «j'achète, deuxième personne kup'-uje-si, aoriste kup'-ova-chu, venant du thème kupo, nominatif kupu «mercatura»; vêr'-uju-n «je crois», aoriste vêr'-ova-chu, venant de vêra (à la fois thème et nominatif) «croyance»; vidov'-uju-n «je suis veuve», aoriste vidov'-a-chu, venant de vidova; крамющ kralj'-uju-n «je règne», aoriste kralj'-eva-chŭ (par euphonie pour kraljovachŭ), venant du thème kraljo «roi», nominatif краль krali (\$ 258); klištj'-uju-n «je sais du bruit», aoriste klišt'-eva-chŭ (pour klištj-eva-chŭ), venant du thème klištjo « bruit », nominatif klištř. Mais je ne puis reconnaître l'infinitif d'un verbe dénominatif dans stav-i-ti « placer, littéralement «faire se tenir debout», quoique je voie dans son v, comme dans le v des dénominatifs en question et

ш.

Digitized by Google

29

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur l'u qui remplace un m au présent et à l'aoriste, voyez \$ 438.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'après l'analogie de giv-apaya-mi.

<sup>3</sup> Sur le son c \( \mathbf{u} , qui était originairement une diphthongue , voyez \$ 92 f.

La forme eva est employée partout où elle est ou était précédée d'un j (\$ 92 t).

La sixième classe de Miklosich.

dans le w du lithuanien stów-j-u, l'amollissement d'un p sanscrit. C'est plutôt un causatif qu'il faut voir dans ce verbe, que je rapproche du sanscrit siåpáyåmi (§ 747).

\$ 769. Origine des verbes dénominatifs grecs en σσω, λλω, αιρω et αινω.

Nous avons déjà rapproché les verbes grecs en  $\sigma\sigma\omega$  et en  $\lambda\lambda\omega$  des dénominatifs sanscrits en  $\nabla u$ . Le deuxième  $\sigma$  ou  $\lambda$  provient d'un j par assimilation régressive , comme dans les verbes de même forme correspondant aux verbes sanscrits de la quatrième classe. Mais tandis qu'en sanscrit on allonge, quand elle est brève, la voyelle finale du thème nominal primitif, le grec rejette cette voyelle ; exemples :  $d\gamma\gamma\delta\lambda\omega$  pour  $d\gamma\gamma\delta\lambda(o)-j\omega$ ,  $d\alpha\sigma\omega$  pour  $d\alpha\alpha\lambda(o)-j\omega$ ,  $d\alpha\sigma\omega$  pour  $d\alpha\alpha\lambda(o)-j\omega$ ,  $d\alpha\sigma\omega$  pour  $d\alpha\alpha\lambda(o)-j\omega$ ,  $d\alpha\sigma\omega$  pour  $d\alpha\alpha\lambda(o)-j\omega$ .

Les thèmes en  $\rho$ , en  $\rho$ 0 et en  $\nu$  vocalisent le j en  $\iota$  et le font passer dans la syllabe précédente, au lieu de l'assimiler à la liquide; exemples :  $\tau$ ex $\mu$ a $\ell$  $\rho$ - $\sigma$ - $\mu$ a $\iota$  pour  $\tau$ ex $\mu$ a $\rho$ - $j\sigma$ - $\mu$ a $\iota$ , venant de  $\tau$ éx $\mu$ a $\rho$ ;  $\tau$ a $\theta$ a $\ell$  $\rho$ - $\omega$  pour  $\tau$ a $\theta$ a $\rho$ (0)- $j\omega$ , venant de  $\tau$ a $\theta$ a $\rho$ 0;  $\tau$ ex $\tau$ a $\theta$ 0 pour  $\tau$ ex $\tau$ a $\theta$ 0, venant, non pas de  $\tau$ ex $\tau$ 4, mais du thème des cas obliques  $\tau$ 4, venant du thème  $\tau$ 5, mais du thème pour  $\tau$ 4, venant du thème  $\tau$ 5, venant du thème  $\tau$ 6, venant  $\tau$ 7, venant du thème  $\tau$ 8, venant  $\tau$ 9, venant des thèmes  $\tau$ 9,  $\tau$ 9, venant des thèmes  $\tau$ 9,  $\tau$ 9,  $\tau$ 9,  $\tau$ 9,  $\tau$ 9, venant des thèmes  $\tau$ 9,  $\tau$ 9,  $\tau$ 9,  $\tau$ 9,  $\tau$ 9,  $\tau$ 9, venant des thèmes  $\tau$ 9,  $\tau$ 

Les verbes comme δυομαίνω, χυμαίνω, σπερμαίνω, σημαίνω, χειμαίνω, venant des thèmes substantifs en ματ, doivent proba-

<sup>1</sup> Voyez \$ 109\*, s.

<sup>2</sup> Voyez \$ 19.

<sup>3</sup> Comparez \$ 762.

<sup>4</sup> Voyez \$ 20.

blement leur  $\nu$  à une période antérieure, car le suffixe  $\mu \alpha \tau$  est une altération de  $\mu \alpha \nu = \text{sanscrit } man$ , latin men,  $min^{1}$ .

Mais il reste un très-grand nombre de dénominatifs en auva, dont le thème nominal primitif ne finit ni par un », ni par une lettre qui puisse provenir d'un ». Il me paraît impossible de dire quelque chose de certain sur l'origine de ces verbes; mais ce que je ne puis croire, c'est que le grec ait de lui-même inventé de pareilles formations, qui ne se rattacheraient par aucun lien aux formes déjà créées dans la période indo-européenne. Il se peut que les thèmes finissant par un v ou par une lettre provenant d'un » aient simplement fourni le type des verbes en αινω: on sera en droit de dire alors que άλεαίνω, ἀκταίνω, γλυκαίνω, Θερμαίνω, έριδαίνω, κηραίνω ont suivi la route frayée, de même que dans les idiomes germaniques beaucoup de thèmes nominaux, en s'élargissant par l'addition d'un n ou de la syllabe an, ont passé dans la déclinaison communément appelée faible. Peut-être aussi y a-t-il quelque rapport entre certains verbes en auw 2 et la formation sanscrite en aya, de même qu'en lithuanien nous avons cru pouvoir rapporter à cette formation les causatifs et les dénominatifs en inu (\$ 745 b). Le v représenterait le q y sanscrit; quant à la diphthongue au, elle pourrait être considérée comme représentant l'à qui, dans la plupart des thèmes dénominatifs en 🔻 ya, précède la semi-voyelle : en effet, quoique cet à appartienne au thème nominal et quoiqu'il soit d'ordinaire l'allongement d'un a bref (cirà-yati «il tarde», venant de cirá «long»), néanmoins, dans le cours des temps, il a pu être traité comme s'il faisait partie intégrante de la dérivation. Devant cet as, le grec aurait alors supprimé la voyelle

<sup>1</sup> Comparez Curtius, De nominum græcorum formatione, p. 40.

<sup>2</sup> Je serais particulièrement tenté d'admettre cette hypothèse pour ceux des verbes en aux qui viennent eux-mêmes d'autres verbes.

finale du thème nominal primitif, comme il la supprime devant les formations en aw, a\lambda, etc.

Il y a encore un autre moyen de rattacher au sanscrit ceux des verbes en auva qui dérivent de verbes plus simples. Le rapport qui existe entre avalva, δραίνω, πραδαίνω, χαλαίνω et αθω, δράω, χραδάω, χαλάω, est analogue à celui qui existe entre le védique caranyami « je vais » et le simple carami. La forme élargie vient du nom d'action de carana «la marche »1. Quelques verbes sanscrits de cette sorte ne sont pas exactement conformes au nom d'action dont ils dérivent : ils en affaiblissent la voyelle radicale, ou ils opèrent une contraction, ou ils ont la voyelle radicale pure, au lieu que le mot primitif prend le gouna; tous ces changements paraissent provenir de la surcharge qu'amène la dérivation verbale. Ainsi bárana «l'action de porter, de conserver » (racine bar, br) donne buranyâmi «je conserve 2»; tváraņa «la hâte» (racine tvar) donne turaņyami «je me hâte»3; corana «l'action de voler» (racine cur) donne curanyami «je vole » 4. Comme toute racine est capable en principe de former un nom d'action en ana, et que notamment nous voyons tous les infinitifs germaniques et ossètes provenir de ces noms 5, il ne faudrait pas s'étonner si le grec avait conservé certains dénominatifs de cette sorte, dont les primitifs nominaux se seraient perdus. Ainsi αὐαίνω (pour αὐανίω) pourrait venir d'un thème nominal perdu αὐανο ou αὐανη. Μαραίνω, à côté duquel nous ne trouvons pas un verbe plus simple, rappelle le sanscrit márana-m «l'action de mourir» (racine mar, mr «mourir», causatif mârdyâmi). Rappelons ici les noms abstraits féminins en oun qui

<sup>1</sup> Au sujet de n, pour n, voyez \$ 17.

<sup>\*</sup> Rig-véda, l, L, 6: buranyántam.

<sup>3</sup> Rig-véda, I, cxx1, 1 : turanyán.

<sup>\*</sup> Westergaard, Radices sanscritæ, p. 337.

<sup>5</sup> Ainsi l'infinitif ossète batin «lier» répond au nom sanscrit bándana «l'action de lier» (\$ 874).

correspondent aux substantiss sanscrits en ana ou ana, comme yacana « precatio », arhana « honoris testificatio ».

L'explication qui vient d'être proposée pourrait s'appliquer aussi à une partie des verbes en avo, qui doivent peut-être leur origine à des thèmes nominaux perdus en avo.

§ 770. Origine des verbes dénominatifs gothiques en na.

Le gothique nous fournit une nouvelle preuve de ce fait, que, pour expliquer les verbes dénominatifs, il faut se reporter à un état antérieur de la langue et consulter les idiomes congénères. Nous avons en gothique une classe de dénominatifs dans lesquels le n joue également un rôle, bien qu'il ne faille pas songer à établir aucune relation entre ces verbes et les verbes grecs en aww, dont il vient d'être question, quelle que soit l'explication qu'on adopte pour ces derniers. Je veux parler des dénominatifs gothiques comme ga-fullna «impleor», us-gutna « effundor », distaurna « disrumpor », and-bundna « solvor », gahailna «sanor», fra-quistna «perdor», ga-vakna «excitor», uslukna «aperior», dauthna «morior». Comme je l'ai fait déjà dans mon premier ouvrage 1, je rattache ces verbes gothiques aux participes passifs sanscrits en na, comme bug-ná «plié», auxquels répondent en grec les noms verbaux en vo-s, comme σλυγ-νός, σεμ-νός. Les participes passifs gothiques ont la même formation; mais ce qui leur donne un aspect un peu différent, c'est qu'au lieu de joindre le suffixe na immédiatement à la racine, ils intercalent une voyelle de liaison a (\$834): on a, par conséquent, bug-a-n(a)-s «plié» en regard de मुरन्य bug-ná-s. Au contraire, les verbes tels que ga-fullna se rapportent à un état antérieur de la langue, où le suffixe se joignait encore immédiatement à la racine, comme en sanscrit et en grec.

Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 125 et suiv.

Le présent ga-skaidna « je me sépare » ¹ se trouve donc plus en accord avec le participe sanscrit that cin-nd-s (par euphonie pour cid-nd-s) « fendu » que ne l'est le participe gothique skaid-a-n(a)-s. Comparez de même and-bund-na « je suis délié, je suis délivré » avec bund-a-n(a)-s « lié »; bi-auk-na « je suis augmenté » avec bi-auk-a-n(a)-s « augmenté »; fralus-na « je suis dissous, détruit, perdu » avec lus-a-n(a)-s « dissous » (en sanscrit lû-ná-s « détaché, arraché »); ga-luk-na « je suis fermé » avec ga-luk-a-n(a)-s « fermé »; and-lêt-na « je suis dissous » avec lêt-a-n(a)-s « laissé »; af-lif-na « je suis de reste, περιλείπομαι » avec lib-a-n(a)-s « reliquus »; ufar-haf-na « je m'enorgueillis, ὑπεραί-ρομαι » avec ufar-haf-a-n(a)-s « orgueilleux »; dis-taur-na « dirum-por » avec dis-taur-a-n(a)-s « diruptus »; ga-thaurs-na « je sèche, ξηραίνομαι » avec ga-thaurs-a-n(a)-s « εξηραμμένος » ³.

Dans dis-knaup-na «dirumpor», venant de la racine hnup , le gouna est irrégulier, car les verbes dénominatifs en na, ainsi que le participe passé en na, prennent ordinairement la forme la plus légère du thème verbal. Même observation pour us-geis-na « percellor, stupeo », qui devrait faire us-gisna 5. Dis-skrit-na « findor » et tundna « uror » 6 sont, au contraire, réguliers.

¹ Jaba gaskaidnai «ἐὰν χωρισθῆ». Corinth. I, vii, 11.

Il n'y a pas d'exemple de liban(a)s; mais nous avons le mot laibés «restes», venant d'un verbe perdu loiba, laif, libum (en vieux haut-allemand bi-libu «je reste», bi-loib «je restai», bi-libumés «nous restames»). Au lieu du b, la loi de substitution des consonnes (\$ 87, 1) devait nous faire attendre un f (compares le grec  $\lambda s l \pi \omega$ ). [En allemand moderne, bloiben «rester». — Tr.]

D'un verbe, dont il ne reste pas d'exemple, ga-thairea, ga-thare, ga-thaureum.

<sup>\*</sup> Temps principaux : hniupa, hnaup, hnupum, hnupans.

 $<sup>^{\</sup>rm s}$  Le primitif a dû faire grisa, gais, gisum (Grimm, Grammaire allemande, II, page  $^46).$ 

Des primitifs perdus : skreita, skrait, skritum; tinda, tand, tundum.

\$ 771. La forme dénominative en na, devenue en gothique une forme passive.

Une fois que na eut pris en gothique la valeur d'un exposant du passif, ainsi qu'on l'a vu par les exemples précédents, il s'ajouta aussi à des thèmes adjectifs. Il en est résulté qu'entre les verbes dénominatifs en ja 1 et les verbes dénominatifs en na il s'est établi la même opposition qu'entre les verbes transitifs et les verbes passifs ou neutres. Devant na comme devant ja (= sanscrit aya), on rejette la voyelle finale du thème nominal. C'est ainsi que le thème fulla (nominatif masculin full'-s) « plein » fait full'-na «impleor» et full'-ja «impleo»; mikila «grand» (nominatif mikil'-s) fait mikil'-na «magnificor» et mikil'-ja «magnifico » 2; veiha (nominatif veih'-s) « saint » fait veih'-na « sanctificor n et veih'-a (deuxième personne veih'-ais) « sanctifico n; ganôha (nominatif ganôh'-s) « suffisant » fait ganôh'-na « expleor » et ganôh'-ja « expleo »; managa (nominatif manag'-s) « beaucoup » fait manag'-na «abundo» et manag'-ja «augeo»; gabiga (nominatif gabig'-s) «riche» fait gabig'-na «locupletatus sum» et gabig'-ja «locupleto».

Les primitifs des verbes dénominatifs en na ne nous ont pas tous été conservés par les textes gothiques; quelques-uns, au temps d'Ulfilas, étaient peut-être tombés en désuétude, de manière qu'ils ne se sont conservés que dans les dénominatifs qui en sont sortis. Ainsi nous n'avons pas d'exemple du thème adjectif drôba (nominatif drôb'-s)<sup>3</sup> « sombre », d'où viennent drôb'-ja « j'obscurcis, j'agite, j'ébranle » et drôb'-na « je suis ébranlé ». Des prépositions inséparables viennent se placer devant les verbes dénominatifs comme devant les autres verbes, quoique le thème

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au lieu de ja, on trouve aussi ai (\$ 1094, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez le grec μεγαλίζω.

<sup>\*</sup> En anglo-saxon, drôf; en allemand moderne, trübe.

nominal ne prenne point de préfixe: ainsi blinda (nominatif blind'-s) «aveugle» fait ga-blind'-na «je suis aveuglé» et ga-blind'-ja «j'aveugle»; dumba (nominatif dumb'-s) «muet» fait af-dumb'-na «je deviens muet». Il se peut que les adjectifs simples aient d'abord donné naissance à des verbes dénominatifs simples, sortis de l'usage ou non employés dans nos textes, et que de ces dénominatifs simples proviennent les dénominatifs composés: dans cette hypothèse, dumba aurait fait dumbna, d'où afdumbna, comme en latin mutu-s fait mutesco, d'où obmutesco.

#### \$ 772. Verbes dénominatifs grecs en ιαω (Θανατιάω).

Nous retournons au sanscrit pour faire observer qu'une partie des verbes dénominatifs formés avec  $\forall ya$  expriment un désir. Ainsi pati « maître, époux » fait pati-yâmi « je désire pour époux »; putrá « fils » fait putri-yâmi « je désire des enfants ». La voyelle finale du thème est allongée; si cette voyelle finale est un a, il se change en i (par affaiblissement pour i)<sup>2</sup>.

Ces formes nous amènent aux dénominatifs grecs en ιαω, à sens désidératif: tandis que les verbes sanscrits allongent la voyelle finale du thème et changent d en t, les verbes grecs rejettent la voyelle finale du thème nominal primitif, de sorte qu'on a Θανατ'-ιάω, σ'ρατηγ'-ιάω, κλαυσ'-ιάω. Il serait plus exact de dire que ces verbes se rapportent à la forme causale des dénominatifs sanscrits en ya; ainsi Θανατ'-ιάω, Θανατ'-ιάο-μεν supposerait une forme sanscrite comme putri-yayâ-mi, putri-yayâ-mas. En effet, putri-yâ-mi, putrî-yâ-mas ferait attendre en grec des verbes comme Θανατ'-ιω, Θανατ'-ιο-μεν, ou, par le changement de τj en σσ (\$ 769), Θανασσω, Θανασσωμεν.

Il est bon d'ajouter qu'on trouve quelquesois le causatif des

<sup>1</sup> Afdumbn « wεΦίμωσο». Marc, 1v, 3g.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous trouvons cependant dans le dialecte védique aévé-ytimi «equos cupio», venant de áéva «equus». Sáma-véda, II, 1, 1; x1, 2.

dénominatifs en ya employé en sanscrit sans la signification causale. Ainsi asú-yůmi «je maudis» 1 a donné le gérondif à forme causale asûyayitvâ 2 qui signifie «ayant maudit» 3.

### \$ 773. Verbes dénominatifs latins en igo (mitigo).

Si l'on préfère l'explication habituelle des verbes en igo 10, suivant laquelle il y faut voir des composés renfermant le verbe

- ¹ Employé dans le sens intransitif, asû-yāmi signifie « je suis en colère ». Le thème nominal est ásu « vie ».
  - 2 Kroddd asiyayitva tam «ira exsecrando eum» (Nalas, XIV, 17.)
- 3 Au contraire, le causatif d'ûmdydydmi, venant de d'ûmdydmi «fumer», signifie «faire fumer». Mahâbhârata, !II, vers 1545 : d'ûmdyayan diéah «faisant fumer les régions du monde».
  - 4 Voyez \$ 6.

1

- Dans pur-gd-s l'i aurait été supprimé.
- \* Au contraire, jur-gd-s n'aurait point élargi son thème.
- <sup>7</sup> Voyez \$\$ 269 et 742. Rappelons aussi le durcissement d'un j primitif en ζ(\$ 19).
- \* Excepté quand il appartient à la racine.
- Au sujet de  $f = \text{sanscrit } \mathcal{U}$ , voyez \$ 16.
- 10 Je rappelle que cette explication a été combattue par Düntzer, Théorie de la formation des mots en latin, p. 140.

ago, on devra diviser de cette manière: mit'-igo, fum'-igo. L'a radical de ago devra être considéré comme ayant subi un affai-blissement en i, et igo comme ayant passé de la troisième conjugaison dans la première. Nous observons, en effet, ces deux changements dans le verbe facere, qui à la fin des composés devient ficare.

\$ 774. Verbes dénominatifs grecs en σειω (σαραδωσείω). — Dénominatifs latins en urio, io (parturio, equio).

Les thèmes sanscrits finissant par n suppriment cette consonne devant le ya des verbes dénominatifs, qu'ils aient ou non la signification désidérative. Il en est de même pour quelques autres consonnes: ainsi vrhât, dans les cas forts vrhânt, fait vrhâ-yê' (moyen) «je grandis». On serait donc en droit de s'attendre aussi à des formes comme dâ-syâ-yê (pour dâsyat-yê ou dâsyant-yê), venant du participe futur dâ-syant « devant donner ».

Nous sommes amenés de la sorte aux désidératifs grecs en σειω, qu'on pourrait regarder comme des dénominatifs venant d'un participe futur<sup>2</sup>. L's de wapa-δω-σείω serait l'amincissement de l'o du suffixe οντ; wapa-δωσε'-ίω viendrait de wapa-δωσο(ντ)-ιω, à peu près comme dex'-αζόμενος vient de dexοντ.

Si les désidératifs grecs en osus proviennent de participes futurs, on en peut rapprocher les désidératifs latins en turio, comme conaturio, nupturio, parturio, esurio<sup>3</sup> (pour es-turio, \$ 101). L'i paraît répondre au suffixe sanscrit \(\mathbf{y}\) ya. Il est vrai que l'î de la quatrième conjugaison correspond ordinairement au sanscrit \(\alpha\)ya, tandis que ya est représenté par l'i de la troi-

- 1 C'est un participe présent de varh, vrh « grandir ».
- \* Et non, comme on les explique d'ordinaire, d'un indicatif futur.
- 3 L'u des verbes en tétrio est bref, tandis que celui des participes en tétru-s est long. Mais la surcharge produite par la dérivation verbale me paratt avoir déterminé ce changement de quantité : c'est ainsi qu'en sanscrit l'é du suffixe tétr est complétement supprimé devant le caractère féminin é.

sième conjugaison. Mais comme cet i devient quelquesois t<sup>1</sup>, on ne doit pas être surpris de voir certains dénominatifs de la quatrième conjugaison latine appartenir à la formation en ya, et non à la formation en aya. Conséquemment equ'-io, equ'-îs représenterait par son thème comme par sa dérivation le védique asvâyâmi « equos cupio » (\$ 772).

\$ 775. Verbes dénominatifs latins en isso et esso (atticisso, capesso).

Il y a aussi des dénominatifs à signification désidérative que le sanscrit forme à l'aide des suffixes sya et asya; exemples : vṛśa-syāmi « désirer le taureau »; aśva-syāmi « désirer l'étalon », en latin « equio »; madv-asyāmi « désirer du miel ». Nous avons déjà fait remarquer la ressemblance de ces formes avec celle du futur à auxiliaire, et, en ce qui concerne la sifflante, avec les désidératifs venant de racines verbales.

On peut rapporter ici les verbes imitatifs latins en sso<sup>2</sup>. Ainsi patri-sso proviendrait par assimilation de patri-sjo<sup>3</sup>, et l'i serait un élargissement du thème, comme dans patri-bus. Dans atti-ci-sso, græci-sso, l'i proviendrait d'un affaiblissement de la voyelle finale du thème nominal. Il est vrai que les verbes sanscrits comme aéva-syd-ti faisaient plutôt attendre en latin la troisième conjugaison que la première.

C'est la troisième conjugaison que nous trouvons pour les verbes comme cape-sso, incipi-sso, lace-sso, peti-sso, lesquels sont eux-mêmes dérivés d'autres verbes. On les peut rattacher aux verbes désidératifs sanscrits en sa, en supposant que le  $\mathbf{q}$  s soit effectivement pour  $\mathbf{q}$  sy; ou bien encore, on les peut rap-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Struve, De la déclinaison et de la conjugaison latines, p. 200 et suiv. Fodio fait chez Plaute fodiri, gradior fait aggrediri, pario fait chez Ennius parire, morior fait mortinur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce rapprochement a déjà été fait par Düntzer, Théorie de la formation des mots en latin, p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez les futurs prâcrits (\$ 655).

porter au futur à auxiliaire. Toutefois, dans l'e ou l'i des verbes comme cap-e-sso, pet-i-sso, je reconnais la voyelle caractéristique de la troisième conjugaison, quoique cette voyelle ne sorte pas d'ordinaire des temps spéciaux.

Incesso, venant de cedo, est probablement une forme mutilée pour incedesso, de même que arcesso, s'il vient de cedo, est pour arcedesso.

#### \$ 776. Verbes inchoatifs latins en sco; verbes grecs en σκω.

Il y a une ressemblance extérieure entre les désidératifs en sya ou asya, formés de thèmes nominaux, et les inchoatifs latins en asco et esco. Mais je ne pense pas qu'il faille rapporter l'origine de ces derniers à la période indo-européenne; je crois qu'ils sont de formation latine, et qu'ils proviennent de l'adjonction du verbe substantif, pris dans le sens « devenir », au thème nominal. Si le thème est terminé par une voyelle, il la rejette devant le verbe auxiliaire (\$ 761). De même qu'on a pos-sum, venant de pot-sum, pour poti-sum, et pot-eram pour poti-eram, de même on a puell'-asco, ir'-ascor, puer'-asco (du thème puero), tener'-asco et tener'-esco, acet'-asco, gel'-asco (de gelu), herb'-esco, exaqu'-esco, plum'-esco, flamm'-esco, amar'-esco, aur'-esco, clar'esco, vetust'-esco, dulc'-esco, juven'-esco, celebr'-esco, corn'-esco. Pour les verbes en isco, nous n'examinerons point s'il faut diviser de cette façon : long'-isco, vetust'-isco, ou longi-sco, vetusti-sco. Dans le premier cas, on pourrait comparer l'i du verbe auxiliaire avec celui de l'impératif grec lo-bi; dans la seconde hypothèse, l'i est l'affaiblissement de la voyelle finale du thème adjectif, comme cela a lieu dans les composés tels que longi-pes et les dérivés tels que longitudo. Les thèmes finissant par une consonne n'éprouvent point de mutilation: on a, par exemple, arbor-esco, carbon-esco, lapid-esco, matr-esco, noct-esco, dit-esco. Remarquez toutefois

opul-esco, pour opulent-esco: cette mutilation rappelle celle qu'éprouvent en sanscrit les verbes dénominatifs venant de thèmes participiaux en nt<sup>1</sup>.

Si ces formations contiennent, comme je le crois, le verbe substantif, elles sont identiques avec le futur archaïque en esco (escit, superescit, obescit). Grâce à la composition, le verbe substantif a encore gardé quelquefois son ancien a initial<sup>2</sup>. Il n'est pas besoin d'expliquer combien se touchent de près l'idée de futur et celle de devenir.

Nous retrouvons la gutturale dans l'imparfait grec ἔσκον, qui se combine aussi avec des verbes attributifs (δινεύε-σκε, καλέε-σκον, ἐλάσα-σκε<sup>3</sup>).

Comme le grec & oxw, le latin esco renonce à sa voyelle initiale, quand il s'adjoint à des thèmes verbaux, car l'à, l'é ou l't des formes comme laba-sco, ama-sco, consuda-sco, genera-sco, palle-sco, vire-sco, rube-sco, senti-sco, obdormi-sco, sont évidemment les caractéristiques des première, deuxième et quatrième conjugaisons. Aussi divisons-nous ces verbes autrement que les verbes dérivés d'un thème nominal, tels que puer'-asco, clar'-esco, dulc'-esco. Dans gemi-sco, tremi-sco, où le verbe primitif est de la troisième conjugaison, l'i est bref par nature; c'est le même i qui, dans gem-i-s, trem-i-s, représente la caractéristique a des verbes sanscrits de la première et de la sixième classe 4. L'i de profici-scor, concupi-scor est identique avec l'i de faci-s, profici-s, cupi-s; nanci-scor suppose un simple nanco, nanci-s; frage-sco a

<sup>1</sup> Voyes \$ 774, et Westergaard, Radices, p. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est ainsi qu'en borussien, même hors de composition, on a as-mai, as-sai, as-t, tandis que le lithuanien fait es-mi, e-si, és-ti.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je ne doute pas que dans ces composés la voyelle qui précède le σ n'appartienne au verbe principal. En effet, dans l'imparfait simple ἐκάλεε, le dernier ε appartient encore au thème : si à la première personne nous avons ἐκάλεο-», avec o pour ε, cela tient au voisinage de la nasale.

<sup>4</sup> Voyez \$ 109\*, 1.

un è au lieu de l'i de frangi-s (\$ 6), et il s'est allégé en rejetant la nasale de la racine.

Les verbes grecs comme γηρά-σπω, ήδά-σπω, ίλά-σπομαι, άλδη-σπω ont la même formation que laba-sco, ama-sco, palle-sco. Nous ne voulons point dire par là que l'n de weφ/λη-πα, φιλη-σω soit identique avec l'é de la deuxième conjugaison latine, quoique tous deux se rapportent à la caractéristique sanscrite aya ou ay¹: le latin a contracté en é les deux premières lettres ay ou ai², tandis que le grec a simplement allongé l'e de φιλέω pour compenser la suppression du y de we ay³.

Dans les formes comme εὐρί-σπω, σίερί-σπω, ἀλί-σπομαι, ἀμβλί-σπω, je crois que l'i est l'affaiblissement d'une voyelle plus pesante, et non une voyelle de liaison : je regarde ces verbes comme étant pour εὐρή-σπω, σίερή-σπω, ἀμβλώ-σπω, ἀλώ-σπομαι, ainsi que le prouvent, entre autres, les futurs εὐρή-σω, ἀλώ-σομαι, etc. Nous avons des affaiblissements analogues de l'o en i dans δυίνημι (pour δυόνημι), δπιπίεύω (pour δπο-πίεύω); ajoutons qu'à côté de ἀλθί-σπω on trouve aussi ἀλθή-σπω.

\$ 777. Verbes dénominatifs sanscrits formés par la simple addition d'un a.
 — Formations analogues en latin, en grec, en gothique et en arménien. — Verbes grecs en suw. — Verbes arméniens en anam.

On forme aussi des dénominatifs sanscrits en ajoutant simplement dans les temps spéciaux un a au thème nominal. Cet a est supprimé dans les temps généraux comme celui des verbes

- <sup>1</sup> Aya dans les temps spéciaux, ay dans les temps généraux.
- 2 Voyez \$ 109°, 6.
- <sup>2</sup> Φιλέω est pour φιλέρω, comme δηλόω est pour δηλόρω (\$ 504). Au futur, qui est un temps général, nous ne devons avoir que la caractéristique ej.
- <sup>4</sup> Voyez \$ 754, et comparez ὀπωπή et ὀπωπέω, qui, au lieu d'affaiblir la voyelle radicale, l'ont au contraire allongée. Ces formes, où la racine est entièrement répétée, répondent exactement aux intensifs sanscrits.

primitifs de la première et de la sixième classe 1. Si le thème nominal se termine par un a, on le rejette; ainsi l'éhita «rouge » fait l'éhit'-d-ti «il est rouge». Dans les textes sanscrits, je n'ai pas trouvé d'exemple de cette sorte de dénominatifs; mais parmi les racines que les grammairiens indiens attribuent à la première ou à la sixième classe, j'en crois reconnaître plusieurs qui sont des dénominatifs de thèmes en a. Tel est bâm «être en colère» qui fait bâm-a-tê «il est en colère», et que je fais dériver de bâm-a 2 « colère ».

L'i de la troisième conjugaison latine répondant à l'a sanscrit de la première et de la sixième classe, les verbes metu-i-t, tri-bu-i-t, statu-i-t, minu-i-t correspondent aux dénominatifs sanscrits dont nous venons de parler. En grec, on peut rapporter ici les dénominatifs qui, dans les temps spéciaux, joignent un o ou un ε au thème nominal, comme μηνί-ο-μεν, μηνί-ε-τε, δηρί-ο-μαι, μητί-ο-μαι, δαχρύ-ο-μαι, μεθύ-ο-μαι, ιθύ-ο-μεν, ἀχλύ-ο-μεν, βασιλεύ-ο-μεν, βραδεύ-ο-μεν.

Mais comment faut-il expliquer les verbes dénominatifs en sue à côté desquels nous ne trouvons point de thème nominal en su? Le grec en compte un assez grand nombre, comme κορ'-εύ-ο-μαι «je suis vierge», πολιτ'-εύ-ω «je suis citoyen», ἀθλ'-εύ-ω «je combats», littéralement «je suis dans le combat», lατρ'-εύ-ω «je suis médecin», κρατισ''-εύ-ω «je suis le meilleur», κολακ'-εύ-ω «je suis flatteur», δουλ'-εύ-ω «je suis esclave», ἀληθ'-εύ-ω «je suis véridique». On pourrait supposer que le verbe substantif, qui, dans la plupart de ces formations, est plus ou moins clairement sous-entendu, s'y trouve effectivement renfermé. Il faudrait alors songer à la racine Φυ, qui aurait conservé son sens primitif «être», tandis que hors de composition elle a

ţ٤

72

i.

2

<sup>1</sup> Voyez \$ 109\*, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le mot bama lui-même, qui signifie aussi «lumière, éclat», vient évidemment de la racine ba « briller».

surtout la signification causative « produire ». L'e de -eve serait la voyelle du gouna, répondant à l'a de báv-à-mi « je suis, je deviens ». En ce qui concerne la perte de la labiale, on pourrait comparer pot-ui, mon-ui, ama-vi, audi-vi 1.

A la même classe de dénominatifs appartiennent les verbes gothiques en na (comme fullna «impleor»)<sup>2</sup>. Ces verbes dérivent de thèmes participiaux en na qui perdent leur voyelle finale devant la caractéristique : on a donc au singulier fulln'-i-th «impletur», pour fullna-i-th, qui lui-même est pour fullna-a-th<sup>3</sup>, et au pluriel fulln'-a-nd, comme en sanscrit nous avons rôḥit'-d-ti, rôḥit'-a-nti. Le gothique n'emploie d'ailleurs cette formation qu'au présent et aux temps qui en dérivent : au prétérit, l'a ou l'i est remplacé par un ô; ainsi l'on a fulln'-ô-da «je fus rempli», dont la formation s'accorde avec celle de regn'-â-vi.

En arménien nous avons également des dénominatifs qui se forment de la même manière : on adjoint simplement au thème nominal la caractéristique (ordinairement e), devant laquelle la voyelle finale du thème est rejetée. Exemples : qui stuff gan?'-e-m «je thésaurise», venant de gan? (thème ganzu ou gan?i)

¹ Voyes \$ 556 et suiv. — L'ossète, même hors de composition, a perdu la labiale du verbe auxiliaire en question. Il fait, par exemple, wad «qu'il soit», wont «qu'ils soient» = sanscrit b'ávatu, b'ávantu. Voyes mon mémoire intitulé Les membres caucasiques de la famille indo-européenne, pages 43 et 82, remarque 48. — En persan moderne, le présent du verbe substantif peut entrer en combinaison avec tous les noms substantifs ou adjectifs, ainsi qu'avec les pronoms personnels; exemples : pérsus «senex sum», menem «ego sum». — Avec le wa de l'ossète wad α qu'il soit», on peut comparer l'albanais va, pluriel ua-μ, dans les aoristes comme kepkó-va «je cherchai», kepk'-úa-μ «nous cherchâmes». Dans ce va, waμ je reconnais également la racine sanscrite b'ú, en latin fu. Mais je ne crois pas qu'il faille admettre pour cela une parenté spéciale entre l'albanais et le latin ou l'ossète. Voyez mon mémoire Sur l'albanais et ses affinités, p. 18 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 770.

<sup>3</sup> Voyez \$ 67.

Le suffixe du thème nominal regno «royaume», littéralement «ce qui est régi», est le même que celui de fullna (en sanscrit purná «rempli»).

«trésor», wuultu psak'-e-m «je couronne», venant de psak (thème psaka) «couronne». Comme exemple d'un dénominatif de la deuxième conjugaison, formé par la simple addition d'un u a, nous citerons pupulumus krokt'-a-m «je brave, je suis fier», venant de krokt (thème krokta) «fier».

Toutesois, la plupart des verbes dénominatifs de la deuxième conjugaison arménienne finissent par ana-m à la première personne du singulier du présent; ils s'accordent donc dans leurs traits essentiels avec les formations en ane-m¹ (dont l'e remplace un ancien a), et avec les verbes primitifs de la neuvième classe sanscrite. Ces dénominatifs traitent comme une racine le thème substantif ou adjectif dont ils sont formés : la caractéristique ana, ou plutôt la syllabe na, est donc supprimée dans les formes générales, ainsi que fait le sanscrit pour la syllabe caractéristique nâ. Exemples : hivand'-ana-m «je deviens malade », aoriste hivand'-azi, venant de hivand (thème hivanda) «malade»; ¿er'-ana-m «je deviens vieux», aoriste ¿er'-azi, venant de & tp ¿er (thème ¿ero) «vieux»²; tgai-ana-m «je deviens enfant», aoriste tgai-azi, venant de unquy tgai³.

.

ũ

1:

PIN DU TROISIÈME VOLUMB.

Digitized by Google

<sup>1</sup> Voyez \$ 496.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit garant (forme faible garat) = grec γεροντ. Le π o de ζετο, comme l'o de γεροντ, représente un a sanscrit (\$ 183 °, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Qui se prononce tgd (voyez t. I, p. 403, note 1).

# TABLE DES MATIÈRES.

| P                                                                             | ages. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Introduction                                                                  | 1     |
|                                                                               |       |
| LE VERBE.                                                                     |       |
| , DE VERBE.                                                                   |       |
|                                                                               |       |
| NOTIONS PRÉLIMINAIRES.                                                        |       |
| \$ 426. Des voix. — L'actif et le moyen en sanscrit. — Le moyen en gothique.  | 1     |
| \$ 427. Le passif en sanscrit et en zend                                      | 4     |
| \$ 428. Les modes et les temps                                                | 5     |
| \$ 429. Les nombres. — Les langues indo-européennes ne distinguent pas les    |       |
| genres dans le verbe                                                          | 6     |
| \$ 430. Division des temps et des modes en deux classes, d'après les flexions |       |
| personnelles                                                                  | 7     |
| \$431. Restes de cette division en latin                                      | 8     |
| \$ 432. Restes de cette division en gothique                                  | 8     |
| \$ 433. Restes de cette division en ancien slave                              | 9     |
| DÉSINENCES PERSONNELLES.                                                      |       |
| PREMIÈRE PERSONNE.                                                            |       |
| \$ 434. La première personne de l'actif et du moyen, en sanscrit, en send, en |       |
| grec et en latin                                                              | 10    |
| \$ 435. La désinence mi en lithuanien                                         | 19    |
| \$436, 1. Examen des verbes lithuaniens en mi. — La désinence lithua-         |       |
| nienne w                                                                      | 13    |
| \$ 436, a. La désinence mi en aucien slave                                    | 15    |
| \$ 436, 3. Restes de la désinence mi en gothique et en vieux haut-allemand    | 16    |
| \$ 436, 4. Restes de la désinence mi en arménien                              | 17    |
| 30.                                                                           |       |

| 468            | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                     |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| \$ 437.        | Expression de la première personne, dans les formes secondaires                                                                         | 1   |
| \$ 438.        | Restes de m, désinence des formes secondaires, en gothique et en li-<br>thuanien                                                        | 20  |
| •              | Origine de la désinence de la première personne                                                                                         | 90  |
| \$ 441.        | en lithuanien, en ancien slave et en arménien  La première personne du duel, en sanscrit, en lithuanien, en ancien slave et en gothique | 96  |
| \$ 442.        | Tableau comparatif de la première personne des trois nombres                                                                            | 27  |
|                | DEUXIÈME PERSONNE.                                                                                                                      |     |
|                | Formes diverses de la désinence de la deuxième personne  Origine de ces formes diverses                                                 | 3 c |
| \$445.         | Deuxième personne du duel, en gothique, en ancien slave et en li-<br>thuanien                                                           | 39  |
|                | Deuxième personne du pluriel  Deuxième personne du singulier, en sanscrit, en send et en ancien                                         | 33  |
| <b>\$</b> 448. | slave                                                                                                                                   | 36  |
|                | La deuxième personne en arménien  La désinence di à la deuxième personne du singulier de l'impératif sanscrit.                          | 38  |
|                | Deuxième personne de l'impératif, en sanscrit et en grec                                                                                | 49  |
| <b>\$</b> 454. | La désinence du parfait sanscrit ia                                                                                                     | 43  |
|                | TROISIÈME PERSONNE.                                                                                                                     |     |
| <b>\$</b> 456. | Origine de la troisième personné. — La troisième personne du singulier en grec                                                          | 48  |
| <b>\$</b> 457. | Troisième personne du singulier, en ancien slave, en lithuanien et en gothique                                                          | 49  |
|                | Désinence de la troisième personne du pluriel, en sanscrit et eu grec Allégement de la désinence nti. nté, en sanscrit et en grec       | 51  |
| <b>5</b> 460,  | 1. La désinence de la troisième personne du pluriel en ancien slave 2. La troisième personne du pluriel en arménien                     | 54  |

|                | TABLE DES MATIÈRES.                                                                         | 469      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| \$ 461.        | Désinence de la troisième personne du pluriel, dans les formes secon-                       | Page     |
| • 4011         | daires, en sanscrit, en grec, en send et en gothique                                        | 5        |
| \$ 462.        | Troisième personne du pluriel au parfait gothique et sanscrit. — La                         | _        |
|                | désinence anti ou an changée en us en sanscrit                                              | 5        |
| <b>\$</b> 463. | Désinence de la troisième personne du pluriel, dans les formes secon-                       |          |
|                | daires, en ancien slave et en arménien. — La troisième personne du                          |          |
|                | pluriel en latin                                                                            | 5        |
| <b>\$</b> 464. | Troisième personne du duel                                                                  | 5        |
|                | Tableau comparatif de la troisième personne                                                 | 5        |
|                | DÉSINENCES DU MOYEN.                                                                        |          |
| • • • •        |                                                                                             |          |
|                | Voyelles finales des désinences moyennes                                                    | 6:       |
|                | Première personne du singulier moyen, en sanscrit et en zend                                | 6:       |
|                | Voyelles finales du moyen en gothique                                                       | 6:       |
| <b>3</b> 409.  | Deuxième personne du singulier moyen, dans les formes secondaires,                          |          |
| • 4            | en sanscrit, en zend et en grec                                                             | 6        |
| <b>3</b> 470.  | Explication de la désinence sanscrite ids. — La désinence grecque µnv.                      |          |
|                | — Les impératifs en tét. — Le pronom personnel est contenu deux                             | c.       |
| e L            | fois dans les désinences du moyen                                                           | 6        |
| <b>3</b> 471.  | Première personne du singulier moyen, dans les formes secondaires, en                       | c        |
| <b>6</b> 4     | sanscrit                                                                                    | 68       |
| <i>a</i> 472.  | et en zend                                                                                  | 66       |
| £ 4-2          | Explication des désinences moyennes qui ont la diphthongue finale au                        | 68       |
| ə 470.         | en grec                                                                                     | 69       |
| S 4-4          | Explication des désinences moyennes qui n'ont point la diphthongue                          | υį       |
| <b>3 4</b> 74. | finale as en grec                                                                           |          |
| \$ 405         | Autre explication des désinences moyennes.                                                  | 75<br>78 |
| •              | Formation du moyen et du passif, dans les langues letto-slaves, par                         | 7.       |
| • - 70.        | l'adjonction du pronom réfléchi                                                             | 75       |
| S 427.         | Formation analogue du passif latin                                                          | 76       |
|                | Origine des formes latines comme amamini                                                    | 78       |
| -              | Origine des formes latines en mino                                                          | ,<br>8a  |
| / 3            |                                                                                             |          |
|                | EFFET DU POIDS DES DÉSINENCES.                                                              |          |
| <b>\$</b> 480. | Effet du poids des désinences sur la partie antérieure du verbe. — Le verbe substantif as   | 81       |
| \$ 481.        | Effet du poids des désinences sur les verbes de la troisième classe. — Le verbe dé «donner» | 83       |
| \$ 489         | Autres verbes de la troisième classe : affaiblissement d'un d radical en f,                 |          |
|                | devant les désinences pesantes. — Affaiblissement de l'a en i dans la                       |          |
|                | adlaha adduntigativa                                                                        | 86       |

| 470           | TABLE DES MATIERES.                                                         |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| e 409         | Effet du poids des désinences sur les verbes de la deuxième classe          | ages.<br>88 |
|               | Autres verbes de la deuxième classe. — Le verbe éés «commander».            |             |
|               | Effet du poids des désinences sur les verbes de la neuvième classe : affai- | 89          |
| <b>3</b> 400. | blissement de nd en m, devant les désinences pesantes. — Affaiblis-         |             |
|               | sement, en grec, de za en za                                                |             |
| <b>8</b> 406  | Verbes sanscrits de la deuxième et de la troisième classe : renforcement    | 90          |
| <b>4</b> 400. | de la voyelle radicale devant les désinences légères — Fait ana-            |             |
|               |                                                                             |             |
| e 10_         | logue en grec                                                               | 91          |
| •             | • • • •                                                                     | 92          |
| <b>3</b> 400. | Verbes sanscrits de la cinquième et de la huitième classe : renforcement    |             |
|               | des caractéristiques su, u, devant les désinences légères. — Com-           | . 9         |
|               | paraison avec le grec.                                                      | 93          |
| <b>3</b> 489. | Renforcement de la voyelle radicale, dans les formes monosyllabiques        |             |
|               | du prétérit redouble, en gothique et en vieux haut-allemand                 | 94          |
| <b>3</b> 490. | Prétérits germaniques affaiblissant un a radical en a dans les formes       |             |
|               | polysyllabiques. — Changement de l's en u dans le verbe sanscrit            |             |
|               | ker                                                                         | 95          |
|               | REMARQUE 1. — Le changement de l'a en u peut-il s'expliquer par             |             |
|               | l'influence de la liquide suivante?                                         | 96          |
|               | REMARQUE 2. — Pourquoi les verbes réduplicatifs, en gothique, n'af-         |             |
|               | faiblissent-ils pes la voyelle radicale?                                    | 97          |
| 5 491.        | Double forme du goune dans les verbes grees ayant un a radical — Com-       |             |
|               | paraison avec les langues germaniques. — Le parfait obla                    | 97          |
| 5 499.        | Énumération et tableau comparatif des désinences légères et des dési-       |             |
|               | nences pesantes                                                             | 99          |
| _             | Répartition des dix classes de racines en deux conjugaisons principales.    | 101         |
|               | Subdivisions de la conjugaison en a                                         | 109         |
|               | Origine des caractéristiques nd, nu, u et dna                               | 103         |
|               | Les caractéristiques dna, nd, nu et a, en arménien                          | 105         |
| <b>5</b> 497. | La caractéristique na, en sanscrit, en grec, en latin et dans les langues   | _           |
|               | letto-slaves. — Verbes grecs en are                                         | 106         |
|               | Caractéristique 78, 70 en grec. — Verbes de même formation en latin.        | 108         |
|               | Caractéristique to en lithuanien                                            | 109         |
|               | Origine de la caractéristique a                                             | 110         |
| \$ 501.       | Origine des caractéristiques ya et aya. — La caractéristique ya en la-      |             |
|               | tin et en lithuanien                                                        |             |
|               | Du j dans les verbes comme bijus, en ancien slave                           |             |
|               | Racines slaves en u, en ū et en f                                           |             |
|               | Verbes de la dixième classe en ancien slave                                 |             |
|               | Verbes slaves à métathèse ou à conjugaison mixte                            | 118         |
| <b>5</b> 506. | Verbes lithuaniens à conjugaison mixte. — Verbes lithuaniens de la          |             |

# TABLE DES MATIÈRES.

471 Pages.

#### FORMATION DES TEMPS.

## PRÉSENT.

| \$ 507.        | Formation du présent                                                            | 193 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>\$</b> 508. | Présent des verbes sid «être debout», grd «sentir»                              | 194 |
| <b>\$</b> 50g. | Les racines bû et as nêtren Autres racines remplissant le rôle de               |     |
| •              | verbe substantif                                                                | 196 |
| \$ 510.        | Présent du verbe bu «être»                                                      | 198 |
| \$511.         | Présent du verbe as «être»                                                      | 130 |
|                | REMARQUE 1. — Le présent du verbe auxiliaire «être» en gothique                 | 130 |
|                | REMARQUE 2. — Effet du poids des désinences personnelles sur la voyelle         |     |
|                | radicale, dans les langues romanes                                              | 131 |
|                | REMARQUE 3. — Les caractéristiques des classes servent-elles à exprimer         |     |
|                | l'idée du présent?                                                              | 139 |
| \$ 519.        |                                                                                 | 135 |
|                |                                                                                 |     |
|                | REMARQUE 2. — La forme moyenne védé en ancien slave                             | 138 |
|                | LES TROIS PRÉTÉRITS.                                                            |     |
| <b>\$</b> 513. | Emploi des trois prétérits en sanscrit. — Manières d'exprimer le par-           |     |
|                |                                                                                 | 187 |
| \$ 514.        |                                                                                 |     |
|                | Les trois prétérits sanscrits avaient-ils à l'origine des significations diffé- | •   |
|                |                                                                                 | 140 |
| \$ 516.        | L'imparsait et l'aoriste sanscrits avaient-ils à l'origine des significations   |     |
|                | distinctes?                                                                     | 141 |
|                | IMPARPAIT.                                                                      |     |
| \$517.         | Caractères de l'imparfait. — Tableau comparatif de l'imparfait en               |     |
| •              |                                                                                 | 148 |
| \$ 518.        | L'imparfait en zend. — Imparfaits zends ayant conservé l'augment                | 14  |
| \$ 519.        | Conjugaison de l'imparfait en send                                              | 145 |
| \$ 520.        | L'imparfait employé en zend comme subjonctif présent. — Emploi                  |     |
|                | analogue du prétérit redoublé                                                   | 146 |
| \$ 591.        | L'imparsait après la particule prohibitive md, en sanscrit L'impar-             |     |
|                | fait arménien                                                                   | 147 |
| \$ 522.        | Conjugaison de l'imparfait arménien                                             | 148 |
| <b>\$</b> 523. | L'aoriste en lithuanien                                                         | 149 |
| \$ 524.        | Origine de l'imparfait d'habitude, en lithuanien. — La racine dit ou da         |     |
|                | jointe au verbe, en lithuanien et en gothique                                   | 150 |
| 8 525.         | L'imparfait en ancien slave                                                     | 159 |

| 472                     | TABLE DES MATIÈRES.                                                     | _            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| \$ 596.                 | Origine de l'imparfait latin. — Comparaison avec le celtique            | Pages<br>154 |
|                         | Allongement de la voyelle e, devant la désinence bam, dans les verbes   |              |
|                         | de la troisième conjugaison latine                                      | 156          |
| <b>\$</b> 5 <b>9</b> 8. | Allongement de l'e, devant la désinence bam, dans les verbes de la      |              |
|                         | quatrième conjugaison latine                                            | 157          |
| \$ 540.                 | L'augment temporel en sanscrit et en grec. — Imparfait du verbe subs-   | /            |
| · • 29.                 | tantif, en sanscrit, en grec et en latin                                | 158          |
| <b>\$</b> 530.          | Deuxième et troisième personnes du singulier de l'imparfait du verbe    |              |
|                         | substantif, en sanscrit, en grec et en arménien                         | 159          |
| <b>\$</b> 531.          | Deuxième et troisième personnes du singulier de certaines racines sans- | - 0          |
|                         | crites finissant par s                                                  | 160          |
| \$ 53a.                 | Imparfait du verbe substantif                                           | 161          |
|                         | REMANQUE. — Allongement de l'a, à l'imparfait eram                      | 163          |
| <b>\$</b> 533.          | Augment temporel en sanscrit, devant les racines commençant per i, i,   |              |
|                         | u, û et ŗ                                                               | 164          |
| <b>\$</b> 534.          | Effets différents de l'augment et du redoublement dans les verbes sans- |              |
|                         | crits commençant par i et w                                             | 165          |
| <b>\$</b> 535.          | Les verbes grecs commençant par 1, v, o ne prennent pas l'augment,      |              |
|                         | mais le redoublement                                                    | 165          |
|                         | REMARQUE Examen d'une hypothèse de Kühner sur l'augmeut tem-            |              |
|                         | porel                                                                   | 166          |
| <b>\$</b> 536.          | Imperfait moyen                                                         | 167          |
|                         | ORIGINE DE L'AUGMENT.                                                   |              |
|                         |                                                                         |              |
| <b>\$</b> 537.          | Identité de l'augment et de l'a privatif                                | 168          |
|                         | REMARQUE. — Examen d'une objection de Vorländer                         | 170          |
| <b>5</b> 538.           | L'a privatif et l'a de l'augment ne se comportent pas de la même ma-    |              |
|                         | nière devant une racine commençant par une voyelle                      | 171          |
| <b>5</b> 539.           | Le n des particules privatives in, en latin, et un, en allemand, est-il |              |
|                         | primitif?                                                               | 179          |
| <b>\$</b> 540.          | L'a privatif et l'a de l'augment peuvent être rapportés à un prohom     |              |
|                         | démonstratif                                                            | 178          |
| <b>5</b> 541.           | L'augment peut-il être considéré comme le reste d'un redoublement?      |              |
|                         | — Examen des opinions de Buttmann et de Pott                            | 17           |
|                         | AORISTE.                                                                |              |
| <b>\$</b> 542.          | Les sept formations de l'aoriste sanscrit. — Première formation         | 176          |
|                         | Mutilation du verbe auxiliaire annexe                                   | 177          |
|                         | Imparfait moyen du verbe substantif                                     | 178          |
|                         | Tableau de la première formation de l'aoriste sanscrit                  | 178          |
|                         | Les parfaits latins en si. — Le parfait latin est un ancien aoriste     | 179          |
|                         |                                                                         |              |

|                         | TABLE DES MATIERES.                                                      | 473    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| \$ 547.                 | Cause de l'allongement de la voyelle radicale, dans les parfaits latins  | Pages. |
| •                       | comme scábi, vidi, légi, fügi, födi                                      | 180    |
| <b>5</b> 548.           | Changement de la voyelle radicale, dans les parsaits latins comme cépi,  |        |
|                         | frégi, féci                                                              | 181    |
| \$ 549.                 | Les désinences sti, stis (amavisti, amavistis) du perfait latin          | 182    |
| \$ 55o.                 | Exemples de désinences du moyen introduites à l'actif                    | 183    |
| \$ 551.                 | La syllabe si dans les formes latines comme vec-si-mus, dic-si-mus       | 184    |
| \$ 55 <b>2</b> .        | La première personne du singulier du parfait latin                       | 185    |
| <b>\$</b> 55 <b>3</b> . | La troisième personne du pluriel du parfait latin                        | 186    |
| \$ 554.                 | Allongement de l'e dans les formes latines comme dixérunt                | 187    |
| <b>\$</b> 555.          | Deuxième formation de l'aoriste sanscrit. — Tableau de cette for-        |        |
|                         | mation                                                                   | 187    |
| <b>\$</b> 556.          | Parfaits latins en ui, vi                                                | 188    |
| \$ 557.                 | Origine de ces parfaits                                                  | 189    |
| <b>\$</b> 558.          | Le parfait potus                                                         | 189    |
| <b>\$</b> 55g.          | Les parsaits latins en ui, vi sont d'anciens aoristes                    | 190    |
|                         | Troisième formation de l'aoriste sanscrit. — Tableau de cette formation. | 191    |
| <b>\$</b> 561.          | L'aoriste en ancien slave. — Tableau comparatif de l'aoriste en ancien   |        |
|                         | slave et en sanscrit                                                     | 192    |
| <b>\$</b> 562.          | De l'i dans les aoristes comme bud-i-chü, en ancien slave                | 192    |
| <b>S</b> 563.           | Insertion d'un o euphonique devant les désinences de la première per-    |        |
|                         | sonne du duel et du pluriel, en ancien slave                             | 193    |
| <b>\$</b> 564.          | Aoriste des verbes correspondant aux verbes sanscrits de la dixième      |        |
|                         | classe, en ancien slave et en grec                                       | 194    |
| <b>\$</b> 565.          | Insertion d'un o euphonique entre la racine et le verbe auxiliaire, en   |        |
|                         | ancien slave                                                             | 194    |
| <b>5</b> 566.           | Absence du verbe auxiliaire et de la désinence personnelle à la deuxième |        |
|                         | et à la troisième personne du singulier, en ancien slave                 | 195    |
|                         | Aoriste des racines da et bū, en ancien slave                            | 197    |
|                         | Les aoristes grecs toura, tonna, fina                                    | 198    |
| <b>\$</b> 56ġ.          | Le s du verbe auxiliaire changé en k, à l'impératif lithuanien. — Le x   |        |
|                         | du perfait grec. — Le $\sigma$ du perfait passif, dans la même langue    | 198    |
| <b>\$</b> 570.          | Quatrième formation de l'aoriste sanscrit. — Tableau de cette for-       |        |
|                         | mation.                                                                  | 200    |
| 5 571.                  | La quatrième formation est inusitée au moyen. — Elle n'est employée      |        |
|                         | à l'actif qu'avec des racines finissant par une voyelle ou par m         |        |
|                         | Exemple de la première et de la deuxième formation en zend               |        |
| <b>&gt;</b> 573.        | Cinquième formation en sanscrit. — Aoriste second en grec. — Restes      |        |
|                         | de cette forme en arménien. — L'augment en arménien                      |        |
|                         | Restes de la cinquième formation en ancien slave                         |        |
| <b>3</b> 575.           | Sixième formation de l'aoriste en sanscrit. — Comparaison avec le grec,  | ^      |
|                         |                                                                          |        |

| 474             | TABLE DES MATIÈRES.                                                        |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 | i i                                                                        | ages.       |
|                 | Restes de la sixième formation, en arménien et en ancien slave             | 209         |
| <b>3</b> 577.   | La sixième formation, dans les verbes terminés par une voyelle, en         |             |
| • • •           | sanscrit, en latin et en lithuanien                                        |             |
|                 | La sixième formation, en zend                                              | 213         |
| <b>5</b> 579.   | Septième formation de l'aoriste, en sanscrit. — Comparaison avec le        | _           |
|                 | gree                                                                       | <b>2</b> 13 |
| <b>\$</b> 580.  | Allongement de la syllabe réduplicative ou de la syllabe radicale dans     |             |
|                 | les aoristes de la septième formation                                      |             |
|                 | Verbes sanscrits ayant l'aoriste de la septième formation                  | <b>9</b> 15 |
| <b>5</b> 582.   | Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale, en       |             |
|                 | sanscrit et en zend, dans les aoristes de la septième formation            |             |
|                 | L'aoriste drandam Liquide changée en nasale                                | <b>3</b> 16 |
| <b>\$</b> 584.  | Aoriste de la septième formation dans les verbes sanscrits commençant      |             |
|                 | par une voyelle. — Comparaison avec le grec                                | <b>3</b> 16 |
| <b>\$ 5</b> 85. | Aoriste de la septième formation dans les verbes sanscrits finissant par   |             |
|                 | deux consonnes                                                             |             |
|                 | Aoriste de la septième formation avec redoublement incomplet               |             |
| \$ 587.         | Restes de la septième formation, en zend et en arménien                    | 218         |
|                 | PARFAIT.                                                                   |             |
| <b>e</b> E 0 0  | Simifortian de matetait endantit en annuit et en authieure.                |             |
| <b>3</b> 000.   | Signification du prétérit redoublé, en sanscrit et en gothique. — Em-      |             |
|                 | ploi des verbes auxiliaires dans les langues germaniques                   | -           |
| _               | Le redoublement en gothique                                                |             |
|                 | Les parfaits gothiques vohs et stoth                                       |             |
|                 | Les parfaits gothiques haihah et faifah                                    | 211         |
| \$ 592.         | Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale, dans les |             |
|                 | langues germaniques. — Faits analogues en sanscrit, en grec et en          | _           |
|                 | latin                                                                      | 223         |
| <b>5</b> 593.   | Origine de la diphthongue ai, contenue dans la syllabe réduplicative,      |             |
|                 | en gothique                                                                |             |
|                 | Le redoublement, en vieux norrois et en ancien saxon                       |             |
| •               | Le redoublement, en vieux haut-allemand                                    |             |
|                 | Le redoublement, en sanscrit                                               |             |
|                 | De la voyelle du redoublement, en grec et en latin                         | 227         |
| <b>\$</b> 598.  | La consonne du redoublement, en sanscrit, en grec, en latin et dans        |             |
|                 | les langues germaniques                                                    | 228         |
| \$ 599.         | Redoublement des racines commençant par sp, st, sk, en sanscrit, en        |             |
|                 | zend et en latin                                                           |             |
| \$ 600.         | Redoublement de la racine $\sigma / \alpha$ , en grec                      | <b>23</b> 0 |
| \$ 601.         | Redoublement des racines commençant par deux consonnes, en grec.           |             |
|                 | — Confusion de l'augment et du redoublement                                | 231         |
| \$ 602.         | La voyelle radicale au prétérit redoublé, en sanscrit. — Allongement       |             |

|                 | TABLE DES MATIÈRES.                                                        | 475         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 | d'un a radical suivi d'une seule consonne. — Comparaison avec le           | Pages.      |
|                 | gothique                                                                   | 232         |
| <b>\$</b> 603   | L'a radical suivi de deux consonnes reste invariable en sanscrit.          | 202         |
|                 | Comparaison avec le gothique                                               | . 33        |
| S 604.          | Le parfait gothique. — Cause du changement de la voyelle radicale au       | 200         |
| - 00-10         | pluriel. — La deuxième personne du singulier, en vieux haut-afle-          |             |
|                 | mand                                                                       | .33         |
|                 | REMARQUE. — Examen d'une opinion de Holtsmann                              |             |
| <b>\$ 6</b> 05. | Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale, en sans- | 200         |
|                 | crit et en gothique                                                        | <b>23</b> 5 |
|                 | REMARQUE 1. — Examen de l'opinion de Jacob Grimm sur l'apophonie           |             |
|                 | (ablaut)                                                                   | 230         |
|                 | REMARQUE 2 Pourquoi certains verbes sanscrits n'opèrent-ils pas au         | .,          |
|                 | parfait la contraction entre la syllabe réduplicative et la syllabe ra-    |             |
|                 | dicale ?                                                                   | 240         |
| \$ 606.         | La contraction de la syllabe réduplicative et de la syllabe radicale est   |             |
|                 | postérieure à la séparation des idiomes Parfaits ayant le sens             |             |
|                 | d'un présent                                                               | 2/12        |
| \$ 607.         | Parfait des verbes sanscrits ayant un i ou un u radical suivi d'une seule  |             |
|                 | consonne. — Comparaison avec le gothique. — Le gouna au pré-               |             |
|                 | sent gothique                                                              |             |
|                 | REMARQUE. — Sur l'i, comme voyelle du gouna, en gothique                   |             |
| <b>\$</b> 608.  | Tableau comparatif du parfait des verbes ayant un i ou un u radical        |             |
|                 | suivi d'une seule consonne, en sanssrit, en gothique et en vieux           |             |
|                 | haut-allemand                                                              |             |
| <b>\$</b> 609.  | Les parfaits seconds comme winoson, wifewya, en grec. — La diffé-          |             |
|                 | rence entre la voyelle du singulier et celle du duel et du pluriel, en     |             |
|                 | sanscrit et en golhique, est-elle primitive?                               |             |
|                 | Les désinences du parfait actif, en sanscrit, en grec et en gothique       |             |
|                 | Désinences du parfait moyen, en sanscrit et en grec                        |             |
| ð 61g.          | La désinence ré à la troisième personne du pluriel du parfait moyen.       |             |
|                 | en sanscrit                                                                |             |
| 3013.           | Insertion d'un r à la troisième personne du pluriel du potentiel et du     |             |
| • • •           | précatif moyens. — Même insertion à l'aoriste moyen védique                |             |
|                 | De la voyelle de liaison i au parfait sanscrit                             |             |
|                 | Suppression de la voyelle de liaison au parfait sanscrit et grec           |             |
| Ø 010.          | en gothique et en vieux haut-allemend                                      | o K.K.      |
| <b>\$</b> 6     | en gounique et en vieux naut-anemana                                       | - 300<br>-  |
| e 017.          | lier. — La racine gothique so «sesser»                                     | - 55        |
| \$6.0           | Première et troisième personnes du singulier des racines sanscrites en d   |             |
|                 | . Première et troisieme personnes du singuiler des rechies sauscries en a  |             |
| 9019            | . rorme periputasuque un parian, en sanscri                                | 300         |

|                         | Remanque. — Formes périphrestiques de l'aoriste et du précatif, dans                                                                    | Pages.      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                         | le dialecte védique                                                                                                                     | 259         |
| <b>\$</b> 6 <b>9</b> 0. | La racine da, dans les langues germaniques. — Le prétérit des verbes faibles, dans les idiomes germaniques, est formé à l'aide de cette |             |
|                         | racine                                                                                                                                  | •60         |
| \$ 60.                  | Dérivés de la recine dd, en gothique. — Conjugaison du verbe auxi-                                                                      |             |
|                         | liaire                                                                                                                                  | •6:         |
| \$ 600.                 | La racine dd hors de composition, en anglo-saxon et en vieux haut-                                                                      |             |
|                         | allemand                                                                                                                                | 963         |
| \$ 623.                 | De l'i dans les prétérits gothiques comme sókida, satida                                                                                |             |
|                         | De l'é et de l'ai dans les prétérits gothiques comme salbéda, munaida                                                                   |             |
|                         | Verbes forts prenant le prétérit composé, en gothique. — Suppression                                                                    |             |
|                         | de l'i dans les prétérits comme thahts «je pensai»                                                                                      | <b>26</b> 5 |
| <b>\$ 626.</b>          | Y a-t-il une parenté entre la flexion du participe passif sókida « cherché »                                                            |             |
|                         | et celle du prétérit composé sókida «je cherchai»?                                                                                      | 267         |
| \$627.                  | Prétérit périphrastique, en persan moderne                                                                                              |             |
|                         | Le prétérit périphrastique, en polonais                                                                                                 |             |
|                         | REMANQUE 1. — Mutilation du verbe auxiliaire au prétérit périphras-                                                                     |             |
|                         | tique, en slave                                                                                                                         | 971         |
|                         | Renanque 2. — Comparaison du verbe auxiliaire, au parfait périphras-                                                                    | •           |
|                         | tique, en persan et en slave                                                                                                            | 272         |
| \$ 629.                 | Le prétérit périphrastique, en bohémien et en slevène                                                                                   |             |
| -                       | Le verbe dd, en grec L'aoriste et le futur pessifs, en grec, sont                                                                       | •           |
|                         | formés à l'aide de ce verbe auxiliaire                                                                                                  |             |
| \$ 631.                 | L'aoriste et le futur seconds passifs, en grec                                                                                          |             |
|                         | Le verbe dd, employé en composition, en latin. — Les verbes comme                                                                       | •           |
| •                       | vendo, credo                                                                                                                            | <b>3</b> 77 |
| <b>3</b> 633.           | Le verbe dd, employé comme auxiliaire, en slave. — Le futur bundun                                                                      | _           |
|                         | «je serai», l'impératif buidémä «que nous soyons»                                                                                       |             |
|                         | Le verbe dd, employé hore de composition, en slave                                                                                      | 279         |
| 3 030.                  | Le verbe dd, employé comme auxiliaire, en slave. — Le présent idui                                                                      |             |
|                         | wje vais ». — Comparaison avec le gothique                                                                                              | <b>27</b> 9 |
|                         | Le verbe dd, employé comme auxiliaire, en lette et en lithuanien                                                                        | 279         |
| 3 037.                  | Le verbe dd, employé comme auxiliaire, en send                                                                                          | 280         |
|                         | REMARQUE. — La forme dat (venant de dat), en zend                                                                                       | <b>381</b>  |
|                         | Le prétérit redoublé en zend                                                                                                            | 282         |
|                         | La forme zende donhenti                                                                                                                 | 283         |
| <b>3</b> 640.           | Les formes zendes donharé, donhairi                                                                                                     | <b>28</b> 5 |
|                         | REMARQUE. — Signification des formes précédentes                                                                                        | 286         |
|                         | Les formes zendes irbilare, irbilite                                                                                                    | 287         |
|                         | Signification des formes précédentes                                                                                                    | 988<br>00   |
| 5 843                   | Emploi du prétérit redoublé, en zend                                                                                                    | 276         |

## FORMATION DES MODES.

## POTENTIEL, OPTATIP, SUBJONCTIF.

| \$ 672. Le potentiel dans la deuxième conjugaison principale, en sanscrit.        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Caractéristique yd., en grec m                                                    | 391 |
| \$ 673. Suppression de la voyelle longue du caractère modal, au moyen sanscrit,   |     |
| zend et grec                                                                      |     |
| \$ 674. Le caractère modal yd, changé en ié, i, au subjonctif latin               | 323 |
| \$ 675. Le caractère modal au prétérit du subjonctif, en gothique                 | 324 |
| \$ 676. Cause de la contraction du caractère modal au prétérit du subjonctif,     |     |
| en gothique                                                                       | 325 |
| \$ 677. L'impératif slave correspond au potentiel sanscrit, à l'optatif grec. —   |     |
| Impératif des verbes en mi. — Deuxième et troisième personnes du                  |     |
| singulier                                                                         | 326 |
| \$ 678. Pluriel de l'impératif des verbes précédents                              |     |
| \$ 679. L'impératif lithuanien                                                    | 327 |
| \$ 680. Le k de l'impératif lithuanien provient du verhe substantif. — Com-       | -   |
| paraison avec le précatif sanscrit. — Formes correspondant à l'op-                |     |
| tatif aoriste grec (doine, Schee), en send, en arménien, dans le                  |     |
| dialecte védique, en ombrien et en oeque                                          |     |
| \$ 681. Le précatif moyen, en sanscrit                                            | 331 |
| \$ 682. Comparaison de l'impératif lithuanien et lette avec le précatif et le po- |     |
| tentiel sanscrits                                                                 | 331 |
| 5 683. Restes conservés en lithuanien du potentiel de la seconde conjugaison      |     |
| principale                                                                        | 333 |
| 5 684. Comparaison des formes lithuaniennes comme du die «qu'il donne» et         |     |
| comme dŵ ki «donne»                                                               | 333 |
| \$ 685. Le subjonctif lithuanien, en lette                                        | 334 |
| \$ 686. Comparaison du subjonctif lithuanien avec le futur latin                  |     |
| \$687. Explication des subjonctifs lithuaniens comme désambei « que tu            |     |
| donnes»                                                                           | 336 |
| \$ 688. Le potentiel dans la première conjugaison principale, en sanscrit. —      |     |
| Optatif des verbes grecs en w                                                     | 337 |
| Remanque. — Pourquoi la caractéristique modale yd s'est-elle affaiblie            |     |
| en i?                                                                             |     |
| \$ 689. La première personne ou, en grec. — La première personne dyam,            |     |
| en sanscrit                                                                       |     |
| \$ 690. Le subjonctif des verbes latins en dre                                    |     |
| \$ 691. Subjonctif des verbes latins en ére                                       |     |
| \$ 692. Subjonctif des verbes latins en fre. — Le futur latin en am est un an-    |     |
| cien subjonctif                                                                   | 24. |

|                | TABLE DES MATIÈRES.                                                            | 479           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>\$</b> 603. | Le futur des verbes latins en ère                                              | Pages.<br>342 |
|                | Le subjonctif présent, en gothique                                             |               |
|                | L'impératif borussien                                                          |               |
|                | Impératif des verbes slaves qui ont perdu la désinence mi                      | 345           |
|                | L'impératif en slovène.                                                        | 346           |
| •              | REMARQUE D'où il vient que le verbe slave, dans quelques-unes de               | •             |
|                | ses formes, fait la distinction des genres                                     | 347           |
| <b>5</b> 698.  | L'a de l'impératif slovène délam représente la caractéristique sanscrite       | •             |
| •              | aya                                                                            | 348           |
| <b>\$</b> 699. | Le potentiel send. — Pourquoi il présente tantôt la diphthongue 6i,            |               |
|                | tantôt ai                                                                      | 349           |
| \$ 700.        | Exemples du potentiel dans les verbes zends de la première conjugaison         |               |
|                | principale                                                                     | 35o           |
| \$ 701.        | Exemples du potentiel dans les verbes zends de la seconde conjugaison          |               |
|                | principale                                                                     | 351           |
| 5 702.         | Troisième personne du pluriel du potentiel zend. — Comparaison avec            |               |
|                | le sanscrit et le grec                                                         | 353           |
| •              | Restes du potentiel moyen, en zend                                             | 354           |
| •              | Restes du précatif moyen, en zend                                              | 354           |
| <b>3 70</b> 5. | Formes correspondant à l'optatif aoriste grec (τύποι) dans le dialecte védique | 355           |
| <b>5</b> 706.  | Formes correspondant à l'optatif aoriste grec (τύψαι, λύσαι) dans le           |               |
| •              | dialecte védique. — Comparaison avec le borussien                              | 356           |
| \$ 707.        | L'imparfait du subjonctif, en latin, est un temps composé                      | 358           |
| <b>5</b> 708.  | L'imparfait du subjonctif essem «que je fusse», en latin                       | 359           |
| \$ 709.        | Parfait du potentiel, dans le dialecte védique et en ancien perse Le           | _             |
|                | parfait de l'optatif, en grec                                                  | 361           |
| \$ 710.        | Parfait du subjonctif, en latin                                                | 363           |
|                | Tableau du potentiel et du précatif                                            | <b>3</b> 63   |
| 5712.          | Le présent du subjonctif des verbes faibles, en gethique et en vieux           |               |
|                | haut-allemand                                                                  | 367           |
| \$ 713.        | Le lêt ou subjonctif sanscrit                                                  | 368           |
|                | REMARQUE. — La première personne plurielle de l'impératif, en go-              |               |
|                | thique, appartient au subjonctif                                               | 369           |
| •              | Imparfait du lét, en sanscrit et en zend                                       | 370           |
| 715.           | Parenté du subjonctif et du potentiel. — Nuance de signification qui les       | 9             |
| 8 G            | distingue                                                                      |               |
| o 710.         | Formation du lêt                                                               | 371           |
|                | namendar — re sunlancen iarm consistent an iot sauscut i                       | 372           |
|                | impératif.                                                                     |               |
| ٠              | Dimmonstif concerit                                                            | 3-3           |

| 480           | TABLE DES MATIÈRES.                                                       |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 7 1 8.      | Suppression de la désinence à la deuxième personne du singulier, en       | Pages |
| ,             | sanscrit, en grec et en latin                                             | 374   |
| 710.          | Deuxième personne de l'impératif, en gothique. — Formes latines et        | -,    |
| • •           | grecques en to, tw, nto, vtw et tôte                                      | 375   |
| 720.          | Impératif sanscrit en tu, ntu. — Forme correspondante en zend             | 377   |
| ٠.            | Les impératifs zends en anuha                                             | 377   |
| •             | REMARQUE 1. — L'impératif send hunvanuha                                  | 378   |
|               | REMARQUE 2. — Les impératifs grecs comme Aéyou, didogo                    | 379   |
| 722.          | Première personne de l'impératif, en sanscrit et en zend                  | 380   |
| 723,          | 1. La première personne de l'impératif dans les verbes sanscrits de la    |       |
|               | deuxième conjugaison principale                                           | 381   |
| 723,          | 2. La première personne de l'impératif dans les verbes sanscrits de la    |       |
|               | première conjugaison principale. — Impératifs zends en dni, dné           | 384   |
| 724.          | De plusieurs formes zendes en di                                          | 386   |
| 725.          | Emplois divers de la première personne de l'impératif, en zend            | 388   |
| 726.          | Première personne de l'impératif, en gothique. — Tableau de l'impé-       |       |
|               | ratif                                                                     | 388   |
| 727.          | Aoristes premiers de l'impératif, dans le dialecte védique, en grec et    |       |
| • 5           | en arménien                                                               | •     |
| •             | Aoristes seconds de l'impératif, en zend et dans le dialecte védique      | •     |
| 7 <b>2</b> 9. | Futur de l'impératif, en sanscrit et en arménien                          | 394   |
|               | · ·                                                                       |       |
|               | CONDITIONNEL.                                                             |       |
| 730.          | Origine du conditionnel sanscrit                                          | 396   |
|               | Emploi du conditionnel sanscrit                                           |       |
| •             | •                                                                         | ·     |
|               | VERBES DÉRIVÉS.                                                           |       |
|               | VERDES DERIVES.                                                           |       |
| 732.          | Des verbes passifs, causatifs, désidératifs et intensifs                  | 308   |
| •             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                   | - 3   |
|               | PASSIF.                                                                   |       |
|               | <b>7</b>                                                                  | _     |
| -             | Formation du passif sanscrit                                              | 399   |
| 734.          | Affaiblissements irréguliers de la racine, devant la caractéristique du   |       |
|               | passif ya, en sanscrit, en zend et en ancien perse                        | 401   |
|               | REMARQUE. — Examen d'une opinion d'E. Burnouf : le signe du passif        |       |
| -95           | ya existe-t-il en zend?                                                   | 409   |
|               | Passif du verbe gan «engendrer», en sanscrit et en zend                   | 403   |
| 730.          | Les formes driye nje dure n et mriye nje meurs n appartiennent au passif. | 4-1   |
| _2_           | — Restes de l'ancien passif, en latin, en gothique et en géorgien.        | 404   |
| 707.          | Restes du caractère passif ya, en arménien                                | 406   |

|                                                                                          | 481<br>Pages |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| \$ 738. Passif des temps généraux, en sanscrit                                           | 408          |
| \$ 739. Origine de la syllabe ya, exprimant le passif                                    | 409          |
| CAUSATIF.                                                                                |              |
| \$ 740. Origine du caractère causatif                                                    | 410          |
| \$ 741. Le causatif dans les langues germaniques                                         | 410          |
| \$ 742. Le causatif en ancien slave                                                      | 413          |
| \$ 743. La marque du causatif en ancien slave                                            | 415          |
| \$ 744. Le causatif en lithuanien. — Formations en inu                                   | 416          |
| \$ 745 °. De la voyelle radicale dans les causatifs lithuaniens en inu                   | 417          |
| \$ 745 b. Origine de la lettre n, dans les causatifs lithuaniens en inu                  | 418          |
| \$ 745°. Le causatif en latin. — Causatifs de la deuxième et de la quatrième conjugaison | 419          |
| \$ 746. Causatifs de la première conjugaison latine                                      | •            |
| \$ 747. Causatifs sanscrits en payâmi. — Restes de cette formation en latin              |              |
| \$ 748. Restes de la même formation en grec                                              |              |
| 5 749. Causalifs sanscrits en laydmi. — Restes de cette formation en grec et             | 424          |
| en latin                                                                                 | 4.5          |
|                                                                                          |              |
| \$ 750. Le causatif en zend et en ancien perse. — La forme sanscrite en payami           |              |
| conservée en prâcrit et dans les langues du Caucase                                      | 497          |
| DÉSIDÉRATIF.                                                                             |              |
| \$ 751. Le désidératif sanscrit. — Formes correspondantes en grec et en latin.           | 498          |
| \$ 752. Le désidératif en zend. — Origine du caractère désidératif                       |              |
|                                                                                          |              |
| INTENSIF.                                                                                |              |
| \$ 753. L'intensif en sanscrit et en grec                                                | 432          |
| \$ 754. Intensif des racines commençant par une voyelle, en sanscrit et en grec.         | 433          |
| \$ 755. Intensif des racines finissant par une nasale. — Le verbe gang, en go-           |              |
| 1                                                                                        | 434          |
| \$ 756. Insertion d'une nasale dans la syllabe réduplicative, en sanscrit et en          |              |
| • •                                                                                      | 435          |
| \$ 757. Intensif des racines ayant une nasale pour avant-dernière lettre. — In-          |              |
| sertion d'un f ou d'un i entre la syllabe réduplicative et la syllabe                    |              |
|                                                                                          | 436          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                  | 436          |
| REMARQUE. — La racine tand «allumer», en gothique, zand, en vieux                        |              |
|                                                                                          | 437          |
| • •                                                                                      | 437          |
| ,                                                                                        | 438          |
| ···                                                                                      |              |

|         | VERBES DÉNOMINATIFS.                                                      |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| \$ 761. | Formation des verbes dénominatifs en sanscrit. — Les dénominatifs en      |     |
|         | aya. — Verbes correspondants en latin                                     | 439 |
| \$ 762. | Verbes dénominatifs grecs en αω, εω, οω, αζω, ιζω                         | 441 |
| \$ 763. | Devant les formations en a (a), aw, ew, ow, i (w), le thème primitif sup- |     |
|         | prime sa voyelle finale                                                   | 441 |
| \$ 764. | Dénominatifs gothiques de la première conjugaison faible. — Mutila-       |     |
|         | tion du thème nominal, en gothique, en sanscrit et en grec                | 443 |
| \$ 765. | Dénominatifs gothiques de la deuxième et de la troisième conjugaison      |     |
|         | faible                                                                    | 444 |
| \$ 766. | Verbes dénominatifs en slave                                              | 446 |
| \$ 767. | Verbes dénominatifs en lithuanien                                         | 446 |
| \$ 768. | Dénominatifs sanscrits en payami. — Restes de cette forme conservés       |     |
|         | en lithuanien et en ancien slave                                          | 447 |
| \$ 769. | Origine des verbes dénominatifs grecs en σσω, λλω, αιρω et αινω           | 45o |
| \$ 770. | Origine des verbes dénominatifs gothiques en na                           | 453 |
| \$ 771. | La forme dénominative en na, devenue en gothique une forme passive.       | 455 |
| \$ 772. | Verbes dénominatifs grecs en ιαω ( Φανατιάω)                              | 456 |
| \$ 773. | Verbes dénominatifs latins en igo (mitigo)                                | 457 |
| \$ 774. | Verbes dénominatifs grecs en σειω (wapadwσείω). — Dénominatifs            |     |
|         | latins en urio, io (parturio, equio)                                      | 458 |
| \$ 775. | Verbes dénominatifs latins en isso et esso (atticisso, capesso)           | 459 |
| \$ 776. | Verbes inchoatifs latins en sco; verbes grecs en σκω                      | 460 |
| \$ 777. | Verbes dénominatifs sanscrits formés par la simple addition d'un a.       |     |
| •       | - Formations analogues en latin, en grec, en gothique et en armé-         |     |

PIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

0.4891

nien. — Verbes grecs en suw. — Verbes arméniens en anam..... 462

Digitized by Google

Digitized by Google

JUL 1 :



